





Coll. boundl.

M. 17 horizont. Int.

Mil rep. 2. 127. W.

Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Getty Research Institute







VUE DE LA STCHAPELLE DU PALAIS JUSQU'EN.M.DCXXX.

## HISTOIRE

DE LA STE-CHAPELLE ROYALE
DU PALAIS,

ENRICHIE DE PLANCHES; PAR M. SAUVEUR-JÉRÔME MORAND, CHANOINE DE LADITE ÉGLISE, PRÉSENTÉE

à l'Assemblée-Nationale, par l'Auteur, le 1 Juillet 1790.



Ecce Crux, & Corona Spinea, Arma Regis Gloria tibi Commendantur.

#### A PARIS,

Chez CLOUSIER, Imprimeur du ROI, rue de Sorbonne.
PRAULT, Libraire, Cour du Palais, Hôtel de la Trésorerie.

M. DCC. XC.

Avec Approbation, & Privilége du Roi.

# The same of the sa

and the state of t



milled A



#### AVERTISSEMENT.

L'Arrêt du Conseil du 11 Mars 1787, a plongé le Collége de la Sainte-Chapelle, dans un état de léthargie qui accroît de jour en jour, & a fixé les yeux de toute la France sur le sort de ce principal Oratoire de nos Rois, tant à raison de son Antiquité, que par respect & vénération pour son Fondateur, & les précieuses Reliques qu'il y a déposées.

A cette époque ayant été Associé aux travaux de MM. les Commissaires du Roi chargés, en vertu dudit Arrêt, de la confection de l'inventaire des titres de cette Eglise, j'ai puisé dans ses Archives, j'ai consulté les Dépôts publics, & j'ai prosité des lumieres de plusieurs hommes de Lettres, qui ayant bien voulu se distraire de leurs occupations, pour seconder mes recherches sur quelques objets d'Antiquité, ont droit à ma reconnoissance.

Je dois des remerciemens particuliers à M. le premier Président de la Chambre des Comptes, & à M. Lourdet, Conseiller du Roi, Maître ordinaire en ladite Cour, & Commissaire de la Sainte - Chapelle, de m'avoir aidé, en tous tems, des Mémoriaux, Journaux, & Plumitifs de la Chambre, & notamment du précieux Manuscrit de l'an 1742, par seu Me Jean-Baptiste-Réné le Long,

Conseiller du Roi, Maître des Comptes, & Commissaire de ladite Église.

L'Epigraphe que j'ai choisi est une Priere particuliere que l'on fait à la Sainte-Chapelle, tous les Vendredis avant la Messe, & qui à la tête de cet Ouvrage s'adresse à Dicu, au Roi & au Lecteur, pour leur recommander les glorieux trophées, dont j'ai décoré le Frontispice, en empruntant le sceau de la Sainte-Chapelle, dans lequel on remarque les Lys sous les étendarts de notre Seigneur.





### HISTOIRE

DE LA

# STE-CHAPELLE ROYALE D.U. PALAIS.

#### LIVRE PREMIER.

LOUIS IX révéré sous le nom de St Louis sut le modèle des Rois de son siècle & mérita d'en servir à la postérité. Sa sur St Louis. soi éclairée ne sut point cette crédulité superstitieuse & bornée qui substitue des pratiques de fantaisse aux devoirs. Aux mœurs sévères d'un Anachorète, il unit les talens & les vertus qui sont les grands Rois. Politique prosond, mais sans duplicité, il ne sit point de la science de règner l'art du mensonge & de la chicane. Prudent & serme dans le conseil, sécond en projets,

A

plus fécond encore en moyens de les exécuter, intrépide sans témérité, il sut quelquesois trahi par la fortune; mais s'il eut des pertes à réparer, il n'eut point de fautes à se reprocher. Aussi compatissant que s'il eût éprouvé la misère, il se seroit cru inutile sur la terre s'il n'y eût point eu de malheureux à soulager. Assable & populaire, son Trône étoit l'asyle où le foible alloit se résugier; il avoit pour maxime que le peuple qui aime le plus ses Rois étoit le plus digne de les approcher. Tels sont les traits qui caractérisent l'immortel Fondateur de la Sainte-Chapelle.

Louis parvenu à l'âge de vingt ans fut attaqué d'une maladie qui allarma toute la nation. Quoique sa foi brûlante lui sît regarder sa dernière heure comme l'aurore d'une vie nouvelle, il regrettoit de se voir pour jamais séparé d'un peuple dont le bonheur étoit son ouvrage. C'étoit un père qui prêt d'expirer s'afflige du fort de sa famille délaissée; ses sujets étoient ses enfans. Touché de ce sentiment il demande à Dieu son retour à la vie, & pour l'obtenir il fait vœu de passer les mers pour délivrer Jérusalem & les Chrétiens accablés sous le joug des Sarrazins. Dès que ses forces furent rétablies, il épuisa son tréfor pour assurer le succès de son entreprise. Il mit à la voile & bravant le courroux des vents & des flots, il aborda dans la Palestine qui soupiroit après un libérateur. La victoire couronna son zèle religieux; mais il fut arrêté dans le cours de ses conquêtes. Le fléau de la peste frappa son armée & en moissonna la fleur. Soutenu alors par son courage, il ose encore tenter la fortune d'un combat ou accablé par le nombre il est vaincu & fait prisonnier.

Le spectacle le plus touchant est celui du Sage luttant contre la fortune. Louis au milieu de ses vainqueurs paroît un Roi environné de ses esclaves; dès qu'il commande il est obéi. Libre dans les sers, il fait des conquêtes à la soi. Les Insidèles convertis annoblissent sa captivité; des Villes & des Forteresses sont reconstruites ou fortissées pour servir d'asyle aux Chrétiens.

Dès que les portes de sa prison furent ouvertes, il revint en France avec les débris de son armée; alors il partagea ses momens entre les soins du Trône & ceux de la Religion; après avoir rempli les devoirs de l'homme public, sa piété agissante remplissoit ceux de l'homme privé. Ses largesses renaissantes ne s'épuisoient jamais. Cent vingt pauvres étoient nourris chaque jour à ses dépens, & se croyant assez grand par sa soi, il déposoit souvent sa dignité pour les servir à table. Ce cortège le suivoit par-tout.

Le culte public fut ennobli par de pieux établissemens. Les Villes & les déserts furent peuplés par des Colonies de Saints. Les Cordeliers, les Dominicains, les Chartreux, les Carmes, les Blancs-Manteaux, les Augustins furent appellés dans la Capitale. L'asyle des Quinze-Vingts fut ouvert aux Aveugles. Des Monastères de Vierges furent construits & dotés; & ces monumens de sa piété furent une école d'Apostolat qui entretint la pureté des sources publiques.

Au milieu de tant d'œuvres de charité, St Louis ne laissa pas d'être magnifique, & sa libéralité ne déroba rien à une sage économie.

Quant à sa rançon, on ne peut dire qu'elle sut excessive pour un Roi, & pour toute sa Chevalerie; Joinville nous apprend qu'elle ne sut que de huit mille Bezants d'or sarrazinois, qui sont 400,000 liv. tournois, chaque bezant valant 50 liv. tournois; & du Breul assure qu'il étoit d'usage de donner pareille somme, lorsqu'il étoit question de marier une Fille aînée de France; M. le Blanc, dans son Traité historique des Monnoies de son temps, trouve que cette somme montoit à trois millions huit cent soixante & dix neuf mille trois cents neuf livres sept sols six deniers.

Suivant le récit de son Confesseur, Geosfroy de Beaulieu, & de son Chapelain Guillaume de Chartres, tous deux de l'Ordre des Frères Prêcheurs, St Louis vouloit entendre tous les jours tout l'Office Canonial, même l'Office de la Vierge, à la Ste-Chapelle. Il disoit aussi chaque jour l'Office des Morts, même aux Fêtes les plus solemnelles; il ne manquoit guère à entendre deux Messes par jour, & souvent trois ou quatre: il aimoit les Sermons, les retenoit & les répétoit aux autres; & sur ce que quelques Seigneurs murmuroient de ce qu'il entendoit tant de Messes & de Sermons, il leur dit: si je passois deux sois autant de temps à jouer, ou à courrir les bois, pour m'occuper de la chasse, personne n'en parleroit.

Dans la vie de St Louis, écrite par Geoffroi de Beaulieu, fon Confesseur, il est rapporté que St Louis avoit coutume de se lever à minuit, pour assister aux Matines dans la Sainte Chapelle; mais que s'étant vu attaqué de maux de tête, & sur ce qu'on lui représenta que l'interruption du sommeil pouvoit beaucoup l'incommoder, il prit le parti de les faire dire le matin avant l'heure destinée pour l'Office de Prime; & c'est de-là qu'est venu, à la Ste-Chapelle, la coutume de ne point dire Matines la nuit, contre la pratique générale des Chapitres & Églises Collégiales, observée jusque vers le milieu du XIVe siècle, à l'exemple de la Cathédrale de Paris qui a toujours conservé cet ancien usage.

Jamais Prince ne fut plus digne que St Louis de tous les éloges, dont les Historiens ont honoré sa mémoire. Le détail de ses œuvres de piété & de ses vertus chrétiennes, a sourni des volumes entiers; la vertu & la sainteté qui lui attirèrent le respect, la vénération, & l'admiration de tous ses sujets, n'affoiblirent en aucune manière les qualités d'esprit & de cœur avec lesquelles il étoit né: modeste & recueilli aux pieds des Autels, on le voyoit, un moment après, à la tête d'une armée avec la contenance d'un héros; la prière à laquelle il consacroit plusieurs heures du jour, ne diminuoit en rien du soin qu'il devoit à son état: il tenoit exactement ses conseils; & plusieurs Ordonnances qui nous restent de ce Prince sur diverses matières importantes, & pour le règlement de la Justice,

une espèce de Code, publié par M. du Cange, intitulé les Etablissements de St Louis Roi de France, selon l'usage de Paris, d'Orléans, & de la Cour de Baronie, sont des monumens qui nous marquent l'application qu'il avoit au règlement de son Royaume; quelque austère qu'il sût pour lui-même, sa vertu ne sut jamais chagrine, & ses seules manières le faisoient aimer de ceux qui l'approchoient. Ensin c'est à St Louis que la France est redevable de posséder les principales Reliques de N.S.

Il n'est plus nécessaire d'aller en Palestine pour adorer les instruments de la Passion de Jésus - Christ; ils sont au sein de la Capitale, dans un superbe édifice construit à grand frais au milieu du Palais de nos Rois. Venez donc tous avec constance, dit St. Jean Chrysostôme; armez-vous du Bouclier de la soi; approchez, & vous en serez plus forts. Ces Reliques sont pour vous un port assuré, & une consolation dans vos maux.

Obligé d'en tracer l'histoire, parce que ce sont elles qui ont donné naissance à la Ste Chapelle, j'emprunterai scrupuleusement le langage des SS. Pères & des Auteurs ecclésiastiques, qui en ont établi la tradition.

L'an 326, Ste Helene, mère de l'Empereur Constantin, âgée De de 84 ans, alla visiter les Lieux Saints. Étant arrivée à Jérusa-Croix. lem, elle commença par faire abattre le temple & l'idole de Vénus, qui profanoient le Lieu de la Croix, & de la Résurrection de N. S. On ôta les terres, & en creusant, on découvrit le Saint Sépulchre, & à côté trois Croix enterrées. Comme on ne savoit laquelle étoit celle du Sauveur, l'Evêque Saint Macaire, pour s'en éclaicir, sit porter les trois Croix chez une femme de qualité, malade depuis long-temps, & réduite à l'extrémité: on lui appliqua chacune des trois Croix en faisant des prières, & si-tôt qu'elle eut touché la dernière, elle sut entierement guérie.

Avec la Croix on trouva aussi le titre, mais séparé, & les Clous, que Ste Helene envoya à l'empereur avec une partie considérable de la Croix; laissant l'autre à Jérusalem, elle la sit

De la vraie

mettre dans une Châsse d'argent, & la donna en garde à l'Evêque, pour la conserver à la postérité. En effet, dans le siècle suivant on ne la montroit qu'une fois l'année à la solemnité de Pâques, c'est-à-dire le Vendredi-Saint. L'Evêque après l'avoir adorée le premier, l'exposoit pour être adorée de tout le peuple, & de-là, sans doute, est venue dans toutes les Eglises cette pieuse cérémonie annuelle de l'adoration de la Croix.

La cinquième année du règne d'Héraclius, l'an 614, indiction feconde, au mois de Juin, les Perses passerent le Jourdain, & conquirent la Palestine & la Ville de Jérusalem. On tua plusieurs milliers de Clercs, de Moines, de Religieuses, & de Vierges. On brûla les Eglises, & même le St Sépulchre. On emporta tout ce qu'il y avoit de précieux; des vases sans nombre; & entre autres Reliques, le bois de la vraie Croix.

L'an 628; après la mort de Cosroës Roi de Perse, Siroës fit la paix avec l'Empereur Heraclius, & lui rendit tous les Chrétiens qui étoient Captifs en Perse, entre autres, Zacharie Patriache de Jérusalem; avec la vraie Croix que Sarbazara en avoit enlevée, quand la Ville fut prise quatorze ans auparavant. Elle fut d'abord apportée à Constantinople, mais l'année suivante 629, au commencement du Printemps, l'Empereur Héraclius s'embarqua pour la reporter à Jérusalem, & rendre graces à Dieu de ses victoires. Étant arrivé, il établit le Patriar: che Zacharie, & remit la Croix à sa place. Elle étoit demeurée dans son étui, comme elle avoit été emportée : le Patriarche avec son Clergé, en reconnut les sceaux entiers, l'ouvrit avec la clef, l'adora, & la montra au peuple. Les Auteurs originaux disent toujours au plurier les bois de la Croix Ta Zúla; ce qui fait connoître qu'elle étoit partagée en plusieurs pièces. L'Eglise latine célèbre la mémoire de la Ste. Croix; rapportée par Héraclius, le quatorzième de Septembre; mais les Grecs n'y font mémoire que de l'apparition faite à Constantin, quoique les uns & les autres nomment cette Fête l'Exaltation

de la Croix; & il est certain que l'on célébroit cette Fête au même jour, long-temps avant Héraclius.

La quatorzième année de l'hégire 635 de J. C. les Musulmans s'étant établis dans la Phénicie, après avoir pris Damas, l'Empereur Héraclius abandonna la Syrie, & se retira à Constantinople, & y sit porter le bois de la Croix, voyant que Jérusalem seroit bientôt prise, comme elle le sut en esset au bout de deux ans.

Nous savons, dit Anselme, (\*) par les livres des Grecs & des Syriens, que la Croix de J. C. a été composée de quatre sortes de bois, dont une où Pilate mit le titre, une autre où ses bras furent étendus, & ses mains clouées, une troisième où son corps sut suspendu, & une quatrième où sa Croix fut fichée; laquelle fut teinte, arrosée & sanctifiée du sang qui sortit de son côté & de ses pieds. Mais parce que j'ai souvent vu des personnes étonnées du grand nombre de morceaux de la vraie Croix répandus dans le monde, j'ai cru devoir ajouter ce qui suit, pour éclaircir le sujet autant qu'il est en moi. Nous lisons dans l'Evangile, que J. C. a fait beaucoup de belles actions & de miracles, en présence de ses disciples, qui ne sont point écrites. La distribution du bois de la Croix, arrivée par une permission spéciale du Tout-puissant, ne nous est annoncée ni par J. C. avant sa mort, ni par ses Apôtres témoins de ce grand évenement: mais nous apprenons d'ailleurs que Ste Helene sit scier en deux la Croix de N. S.; qu'elle en envoya une partie à son sis à Constantinople, & laissa l'autre à Jérusalem, & qui fut enlevée en Perse par Cofroës: que l'Empereur Héraclius la reporta à Jérusalem, & la remit sur le mont Calvaire, où il l'exposa à l'adoration du peuple chrétien. Mais Héraclius étant mort, les infidèles opprimèrent de telle sorte les Chrétiens, qu'ils s'efforcèrent d'éteindre entièrement le nom de J. C., & d'effacer la mémoire de sa Croix & de son Sépulchre. Ce fut dans ce dessein qu'ayant apporté quantité de bois, ils brûlerent une partie du St Sépulchre, & voulurent aussi brûler la vraie

4

<sup>(\*)</sup> Lettre d'Anselme à l'Eglise de Paris, ann. 1109.

Croix. Mais les Chrétiens la cachèrent, ce qui fut cause qu'ils en tuèrent un grand nombre. Ensin les Chrétiens ayant tenu conseil, la coupèrent en plusieurs parties, la divisèrent & distribuèrent en plusieurs Eglises des sidèles, asin que si une partie leur étoit prise, le reste par ce moyen leur sût conservé; & c'est en conséquence que nous savons qu'outre la Croix de l'Empereur, il y en eut encore trois d'envoyées à Constantinople; deux dans l'Isle de Chypre; une dans l'Isle de Crete; trois dans la Ville d'Antioche; une dans la Ville d'Edesse; une dans la Ville d'Alexandrie; une dans la Ville d'Ascalon; une dans la Ville de Damas; quatre dans la Ville de Jérusalem; une donnée aux Suriens; une aux Grecs du Monassere de St Sabas; une aux Moines de la Vallée de Josaphat, que nous apprenons avoir eu une palme & demie de longueur sur un pouce en quarré; une au Patriche des Georgiens; & une à David, Roi des Georgiens.

Après la mort de David, son fils ayant pris le gouvernement de son royaume, la Reine mère, encore plus recommandable par sa sainteté que par sa naissance, prit l'habit de Religieuse, & avec cette Croix & beaucoup d'or qu'elle avoit amossé, elle prit la route de Jérusalem, accompagnée de peu de personnes : elle arriva dans la résolution d'y finir ses jours dans le repos, le silence & l'oraison: elle distribua, aux couvens de la Ste Cité, une partie de la grande quantité d'or qu'elle avoit apportée : elle fit des aumônes considérables eux pauvres & aux étrangers. Depuis elle entra dans une Congrégation de religieuses Georgiennes, établies sous l'autorité du Patriarche Gibbelini. Peu de temps après, à la prière de ses sœurs & du Patriarche même, elle prit le gouvernement de la maison; mais ayant ensuite distribué & dépensé tout ce qu'elle avoit destiné pour subvenir aux nécessités de la Congrégation commise à ses soins, la famine & la disette de vivres accablant le pays, elle commença avec ses Religieuses à ressentir la pauvreté; & parce qu'elle avoit déja beaucoup reçu d'assiftance, & beaucoup emprunté, & qu'elle n'avoit plus de quoi faire subsister sa Communauté; pénetrée d'une pieuse affection, elle résolut; pour soutenir sa Congrégation, d'engager & mettre à prix ce Bois inestimable que j'ai le bonheur de vous envoyer.

A la

A la journée de Tibériade de l'an 1187, les Musulmans sirent un horrible carnage des Chrétiens. Tous ceux que l'on trouva les armes à la main périrent par l'épée. Arnaud de Chastillon, le Maître du Temple, celui des Hospitaliers & la sleur de la Noblesse Françoise furent faits prisonniers avec le Roi Lusignan. La perte la plus sensible fut celle de la vraie Croix portée par l'Evêque d'Acre qui sut massacré. Les Grecs & les Latins partagèrent cette assistant de leur triomphe.

En 1191, Philippe-Auguste Roi de France, & Richard Roi d'Angleterre s'étant croisés se rendirent devant Acre qui leur ouvrit les portes après treize jours de siége, & par un des principaux articles de la capitulation, les Emirs s'obligèrent au nom de leur Maître à rendre la vraie Croix prise à la journée

de Tibériade. En 1204 les François & les Vénitiens prirent Constantinople par escalade. Les richesses de cette Ville furent la proie des conquérans qui en partagèrent les dépouilles. La part des Francois fut estimée quatre cents mille marcs d'argent. Les vainqueurs facriléges se livrèrent à tous les excès de l'avarice & de la débauche. Les Images furent foulées aux pieds ; les Reliques furent jettées dans des lieux immondes; les vases sacrés furent employés à des usages vils & profanes; le Sang de notre Sejgneur fut répandu par terre; les soldats rompoient les Châsses, & les Reliquaires, pour s'en approprier l'or, l'argent & les pierreries, tandis que des ames pieuses recueilloient les Reliques qu'ils dédaignoient & qui se répandirent depuis dans les Eglises d'Occident. Toutes ces abominations sont rapportées par Nicetas, qui en fut le triste témoin. Du nombre de ces pieuses richesses le Duc de Venise obtint une portion du bois de la vraie Croix enchâssée en or, qu'on croyoit être celle que Constantin portoit à la guerre, avec une fiole du Sang de notre Seigneur, un bras de Saint George & une partie du Chef de Saint Jean-Baptiste. Le Duc Henri envoya ces Reliques à Venise, où elles furent placées dans sa Chapelle. L'Empereur Baudouin s'appropria la Couronne d'épines, & envoya en Flandres une petite siole du Sang miraculeux. Le Roi de France ne sut point oublié dans cette pieuse distribution.

En 1217 Raoul Patriarche de Jérusalem, partit d'Acre, portant avec lui la Ste Croix ou plutôt une partie. On étoit alors persuadé que les Chrétiens avant de livrer la bataille de Tibériade l'avoient partagée en deux & qu'ils en portèrent une au combat, où elle sut perdue.

En 1219 le Sultan Mélic-Camel voyant la Ville de Damiete vivement pressée par les Chrétiens, offrit pour en faire lever le siège de rendre la vraie Croix, mais il ne fut point écouté, parce qu'on savoit qu'après la prise d'Acre, Saladin l'avoit fait inutilement chercher pour l'échanger contre les prisonniers.

En 1221 le même Sultan voulant retirer Damiete de la domination des Chrétiens leur fit les offres les plus éblouissantes; les François dépourvus de vivres, & prêts d'être engloutis par l'inondation des eaux du Nil, ne consentirent à rien qu'à condition que la portion de la vraie Croix emportée de Jérusalem par Saladin leur seroit rendue. Cet Historique suffit pour faire connoître le prix que les Chrétiens attachoient à cette précieuse Relique.

Les opinions sont encore partagées sur l'espèce du bois de la vraie Croix. Juste-Lipse (1) pense qu'il est de chêne, contre le sentiment de ceux qui ont avancé que trois ou quatre espèces de bois surent employées à sa construction, & contre l'opinion des Saints Peres qui ont assuré que le pied étoit de

<sup>(1)</sup> Censemus è quercu; 1°. quia viri fide digni asserunt frusta sacratissimi hujus ligni qua hodiè extant, speciem referre; 2°. tùm quia crebra & frequens in Judaâ olim & nunc quoque illa arbor; 3°. quia robustum lignum & sixioni latura aptum: quod superioris aliquot œvi scriptores tria aut quatuor genera ligni in cruce dominicà agnoscunt, Cedrum, Palmam, Cypressum, Olivam, curiosè magis dictum quàm verè.

cedre, & le reste de chêne. Je demande qu'un jour les naturalistes soient mis à même de déterminer l'espece de bois qui

compose la grande croix de la Sainte-Chapelle.

En 1239 Baudouin de Courtenai pressé par les Bulgares, & entouré de Grecs schismatiques qui auroient mieux aimé sléchir devant le Turban, que devant la Thiare, étoit sans ressource & fans argent pour repousser cette invasion. Il vint en France pour folliciter la piété de Saint Louis auquel il représenta que les Seigneurs enfermés dans Constantinople alloient être réduits à une telle extrémité, qu'ils seroient obligés de vendre la Couronne d'épines à des Barbares, ou du moins de la mettre en gage dans des mains profanes: pourquoi, lui dit-il, je desire ardemment de vous faire passer cette précieuse Relique à vous, mon Cousin, mon Seigneur, & mon bienfaicleur, & au royaume de France ma patrie. Louis accepta cette offre qu'il ambitionnoit plus que tous les Trônes du monde, & les ordres furent donnés pour en accélérer l'exécution. André & Jacques, tous deux Frères Prêcheurs, accompagnerent l'Envoyé de Baudouin à Constantinople, ou le premier avoit été Gardien du Couvent de son Ordre. Il avoit fouvent contemplé la Ste-Couronne, & l'on ne pouvoit lui en imposer.

Les Barons de l'Empire avoient effectivement engagé les saintes Reliques, à diverses personnes de distinction pour treize mille soixante-quinze (1) Hyperpéres, avec la faculté de rem-

La Sainte Couronne apportée à Paris.

<sup>(1)</sup> Hyperperum, moneta Imperatorum Byzantinorum aurea, sic appellata, quasi ex auro eximiè rutilo & recotto confesta effèt. Du Cang. Glossar.

Non omittendus nummus hyperperon, ultimorum temporum Constantinopolitani imperii. Is fuit aureus, & argenteus pondere drachma. Itaque aqualis fuit solato Francico, in argento drachma.... libra Francica sunt viginti solidi.... Franci constituunt suam libram vicenis. Libra etiam hodiè & Francus vocatur. Joseph. Scaliger. Jul. Cæs. F. de re nummarià dissertatio, liber Posthumus. Ex officinà Plantinianâ. Raphelengii. an. 1616.

<sup>·</sup>D'après ce texte, on reconnoît qu'en 1226, l'agnel valoit douze & demisols d'alors; ce qui fait 14 livres actuelles, parce que le sol valoir un peu

bourser. La Ste-Couronne avoit été mise en dépôt entre les mains de Pancrace Gaverson, Camérier commun des Vénitiens, & placée dans leur Eglise de Panto-Crator à Constantinople, où elle étoit encore lorsque les Députés arrivèrent.

Dès que les Barons furent instruits des volontés de leur Maître, ils convinrent avec Gaverson que la Relique seroit portée à Venise par les Députés de Saint Louis & les Ambassadeurs de l'Empire, accompagnés des plus nobles d'entre les Vénitiens. Le convoi mit à la voile dans le tems de Noël, saison où la mer est le plus orageuse. La consiance des Députés éleva leur ame au-dessus de la crainte des périls, & elle sut justifiée; ils arrivèrent à Venise sans avoir essuyé de tempêtes. Vatace, Empereur Grec, avoit détaché plusieurs galeres qui croisoient aux dissérens détroits où les François devoient passer, pour leur enlever ce précieux butin. Sa vigilance sut trompée; Dieu veilloit sur eux.

Arrivée à Venise la Relique sur mise en dépôt dans le Tréfor de la Chapelle de Saint-Marc. Le Roi instruit du succès de la négociation de ses Députés envoya, ainsi que Baudouin, des Ambassadeurs avec l'argent nécessaire pour se l'approprier. De leur côté les Marchands François établis à Venise, plus riches encore des dons de la foi qu'avantagés de la fortune, ouvrirent leur bourse pour payer la somme stipulée. Les Vénitiens auroient bien desiré garder cette Relique, mais retenus par la soi du traité ils la restituèrent quoique à regret.

plus d'une livre actuelle. Mais la proportion de l'or à l'argent étant en 1239; d'environ douze à un, en multipliant le fol d'alors par 12 pour avoir le fol d'or, on trouve qu'en 1239 le fol d'or est égal à un peu plus de 12 livres actuelles.

La drachme d'argent égale au denier d'argent des Empereurs Romains valoit fous Néron un peu plus de dix huit de nos fols actuels, & probablement elle avoit encore la même valeur en 1239. Donc 13,075 hyperpéres d'or vaudroient aujourd'hui 156,900 liv., & pareille quantité d'hyperpéres d'argent vaudroient un peu moins que 13,075 livres.

Les Ambassadeurs après avoir reconnu les sceaux se mirent en route, & quoique la faison sût pluvieuse, ils n'essuyèrent pas une goutte d'eau. Arrivés en Champagne, le Roi partit aussi-tôt pour les joindre. Il étoit accompagné de la Reine, de ses Frères, de l'Archevêque de Sens, de l'Evêque du Puy, & des Seigneurs les plus distingués de sa Cour. Il rencontra la Relique près de Sens; elle étoit ensermée dans une triple cassette. La première étoit de bois. On l'ouvrit, & on vérissa les sceaux des Seigneurs François & du Duc de Venise apposés sur la cassette d'argent dans laquelle se trouva un vase d'or, contenant la Ste-Couronne. L'ayant découverte on la sit voir à tous les Assistans, qui sondirent en larmes s'imaginant voir réellement Jésus-Christ couronné d'épines. Puis le Roi mit son scellé sur la cassette. Tant de précautions écartent assurément tout soupçon d'insidélité.

Le lendemain la Relique fut portée à Sens dont on avoit tendu toutes les rues. A l'entrée de la Ville, le Roi & le Comte d'Artois, l'aîné de ses Frères, la portèrent sur leurs épaules, les pieds nuds. Le Clergé alla au-devant, & les principaux Seigneurs chargés à leur tour de ce fardeau honorable la placèrent dans l'Eglise Métropolitaine de Saint-Etienne. On se mit ensuite en route pour Paris, où la réception de la Relique se fit avec la plus grande solemnité. Tout le Clergé régulier & féculier fut convoqué à cette cérémonie. Les Religieux de Saint-Denis dès la pointe du jour se rendirent à l'endroit qui avoit été indiqué hors de Paris du côté de Vincennes; tous ceux qui assistèrent à cette Procession marchèrent nuds pieds. On avoit dressé un magnifique reposoir près de l'Abbaye Saint-Antoine, où la Châsse fut exposée aux yeux du peuple. Guillaume, Chantre de Saint-Denis, entonna tout ce qui fut chanté pendant la marche & l'Abbé eut place à la droite de l'Autel, avec les Archevêques, Evêques & les autres Abbés, tous en habits pontificaux. Enfin le 18e jour d'Août la Relique arriva, & fut placée au Palais dans la Chapelle de Saint-Nicolas.

Une Médaille sut frappée pour consacrer la mémoire de cette auguste cérémonie; sur le champ de cette Médaille on voit la Couronne d'épines posée sur un Autel portaif, au pied duquel est la Couronne de Saint Louis; le Roi & la Reine sont à genoux adorant ce gage sacré, Sacra Pignora, selon le texte de l'Exergue; la legende porte: Hac Regis Regûm toto pretiosior auro, c'est-à-dire, que cette Couronne est plus précieuse que toutes les richesses de la terre. (Pl.)

On ne peut dire autre chose de cette Relique donnée à Saint Louis, sinon que Clément Alexandrin, & quelques personnes après lui ont prétendu qu'elle étoit ex rubo, c'est-à dire, d'une espèce d'arbrisseau que l'on nomme buisson; d'autres ex rhamno, c'est-à-dire, d'une autre espèce d'arbrisseau que l'on nomme nerprun, ou prunier sauvage; d'autres d'épines blanches; d'autres ensin de jonc marin.

Portion de la vraie Croix apportée à Paris. L'Empereur Baudouin de retour à Constantinople, pour remplir le vide occasionné dans son trésor par le sléau des guerres, sut réduit à la triste nécessité d'engager une grande partie de la vraie Croix & les autres Reliques de la Chapelle Impériale. Louis instruit de cette résolution lui députa des personnes de constance avec l'argent nécessaire pour s'approprier ces précieux objets. Ces Reliques lui furent apportées par un soldat nommé Guy, & furent reçues avec la même solemnité qui avoit été observée trois ans avant, à la réception de la Couronne d'épines, auprès de laquelle on les plaça le 14 de Septembre de l'an 1241.

En 1492, des Maçons qui travailloient à Tolede à la réparation de l'Eglise de Sainte-Croix découvrirent le titre de la Croix de notre Seigneur. On prétend que Sainte Helene, mere de Constantin l'avoit envoyé à Rome; qu'on le tint caché dans les voûtes de l'Eglise de Sainte-Croix de Jerusalem au-dessus du chœur. Burchard assure l'avoir vu & touché lorsque le Pape accompagné de Cardinaux se transporta solemnellement dans cette Eglise



,

.



le 12° jour de Mars qui étoit un lundi, Fête de St Grégoire, & qu'il le fit exposer à la vénération des Fidèles. Il ajoute que ce titre étoit ensermé dans un petit cosser de plomb, cacheté en trois endroits sur lesquels on lisoit encore ces mots: Geraldus Cardinalis sanêta crucis; que dans ce cosser il y avoit un ais de bois, long d'environ une palme & demie, tout usé par un bout, & sur lequel ces paroles étoient gravées en lettres rouges; Jesus Nazarenus rex judaor, les deux dernières Lettres u, & m, étant usées. La première ligne étoit écrite en latin, la seconde en grec, & la troisième en hebreu.

Lorsqu'on visita de nouveau ce titre en 1564, on le trouva encore rongé & diminué du côté ou étoit le mot judeor; & en 1648 on remarqua que le côté droit étoit aussi emporté; de sorte que le nom de Jesus n'y paroît plus; il n'en reste donc que le milieu, qui contient les deux mots Nazarenus Rex. Quoiqu'il en soit ceux qui ont écrit dans ces derniers siècles que Saint Helene avoit envoyé le titre de la Croix à Rome, l'ont avancé sans aucune autorité, puisque les Historiens n'ont point dit l'usage que cette pieuse Princesse en sit. L'Eglise de Toulouse prétend l'avoir dans un Monastère de Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, & le posséder long tems avant la découverte faite à Rome; celui-ci est beaucoup plus grand que l'autre, quoiqu'il ne soit pas entier. Toutes ces incertitudes n'ont point empêché le Pape Alexandre VI, quatre ans après, d'assurer l'authenticité du titre qui est à Rome, par une Bulle du 19e de Juillet de l'an 1496, & d'y attacher des indulgences pour ceux qui visiteront l'Eglise de Sainte-Croix dans cette intention, le dernier Dimanche de Janvier, jour de la dernière invention de cette Relique.

Quant au sang de N. S.; on lit dans les Lettres de l'Empereur Baudouin à Saint Louis; item de sanguine Domini Nostri J. C., & plus bas; sanguinem qui de quádam imagine Domini ab insideli

Du Sang de N. S. percussa s'upendo miraculo distillavie; & Saint Athanase (1) dans l'histoire qu'il a donné de cette image crucissée par les Juiss dans la Ville de Beryte en Syrie, dit que l'Evêque du lieu sit remplir de l'eau & du sang qui en sortit une si grande quantité de sioles, dont il sit présent à toutes les Eglises de la Chrétienté, & que tout le Sang qu'on dit être de Jésus-Christ est sans doute venu de la sorte.

En 1247, Henry Roi d'Angleterre, écrivit à tous les Seigneurs de son Royaume de se trouver à Londres, le jour de la translation de St Edouard treizieme jour d'Octobre, pour apprendre l'agréable nouvelle d'une faveur que Dieu venoit, disoit-il, de leur accorder; ils s'assemblèrent, à Westminster, au jour marqué; & l'on déclara que le maître des Templiers & celui des Hospitaliers avoient envoyé par un Templier une portion du fang de N. S. dans un vase de crystal très ancien, avec l'attestation du Patriarche de Jerusalem, des Evêques, des Abbés & des Seigneurs de la Terre Ste. Le Roi Henri voulut imiter en cette occasion, ce que St Louis son beau-frere avoit fait pour honorer la vraie Croix: il jeûna au pain & à l'eau, la veille de la fête, & le jour il porta solemnellement en procession la Relique, de l'Eglise de Saint Paul à celle de Saint Pierre de Westminster où il la déposa. L'Evêque de Norvic y célébra la messe, & sit un sermon, dans lequel il dit que cette Relique étoit la plus précieuse de toutes, au-dessus même de celle de la Croix, qui n'est estimable que par le sang de J. C., dont elle a été arrosée; & l'on crut qu'il le disoit, afin que l'Angleterre ne se glorifiat pas moins de cette Relique, que la France de celle de la Croix. L'Evêque ajouta, que l'on avoit envoyé cette Relique en Angleterre, afin qu'elle y fût plus en sûreté qu'en Syrie, qui étoit presque abandonnée par les Chrétiens.

<sup>(1)</sup> Vide Athanisii libell, de passione imaginis Domini Nostri Jesu Christi.

Enfin il déclara, au nom de tous les prélats qui étoient préfens, qu'ils accordoient, six ans & cent quarante jours d'indulgence, à tous ceux qui viendroient honorer ce précieux sang.

Toutes fois quelques uns des assistans murmuroient, & doutant de la vérité du fait, demandoient comment J. C., étant ressuscité tout entier, pouvoit avoir laissé de son Sang sur la terre. A cette question, l'Evêque de Lincolne, Robert de Grosse-tête répondit par un discours, où se fondant sur une relation tirée d'un livre apocryphe, comme il en convenoit lui-même, il disoit que Joseph d'Arimathie ayant détaché de la Croix le corps de J. C., recueillit soigneusement le Sang de ses plaies, particulièrement celles du côté, & l'eau même dont il avoit lavé le corps: qu'il en fit part à Nicodeme, qui lui avoit aidé a ensevelir N. S., & qu'ainsi ce trésor s'étoit conservé de pere en fils, jusqu'à venir en la possession du Patriarche Robert, qui tenoit alors le siege de Jérusalem. Mais c'étoit cette longue tradition & cette conservation du précieux Sang pendant douze cents ans, qu'il eût fallu prouver. L'Evêque de Lincolne ajoutoit, que le Roi d'Angleterre avoit acquis cette Relique par pure liberalité, & d'une manière bien plus noble que le Roi de France n'avoit acquis les siennes, achetées à prix d'argent quelques années auparavant. Quant à l'objection tirée de la résurrection, il répondoit : que le Sang que Jésus-Christ a laissé sur la terre, est comme celui que nous perdons par les saignées ou autrement, dont la perte ne nuit point à l'intégrité du corps vivant.

En 1351 s'émut une question, entre les Freres Mineurs & les Freres Prêcheurs, touchant le Sang de N. S. Le jour du Vendredi-Saint quinzième d'Avril, François Baïle Gardien des Frères Mineurs à Barcelonne, dit publiquement en chaire dans son Monastere, que le Sang de J. C. répandu à sa Passion sut séparé de la Divinité; & par conséquent qu'il n'étoit point

adorable du culte de latrie dans les trois jours de sa mort. Nicolas Rosel de l'ordre des Freres Prêcheurs, alors Inquisiteur au Royaume d'Aragon, en écrivit à Jean du Moulin auparavant Général de l'Ordre, & alors Cardinal du titre de Ste Sabine, qui en avertit le Pape Clément. Le Pape, après une assemblée solemnelle manda par ses lettres patentes à l'Inquisiteur de faire révoquer publiquement cet article, comme erroné & sentant l'hérésie, & le condamner solemnellement. Ce que l'Inquisiteur exécuta dans l'Eglise Cathédrale de Barcelonne. St Pierre & St Jean allant au Sépulchre, auroient pu agiter cette quession, s'ils n'eussent été occupés de pensées plus sérieuses; mais je n'en vois plus l'usage, dit M. de Fleury, depuis la résurrection de N. S., si ce n'est à l'occasion de quelque prétendue Relique, comme celle que Henri III Roi d'Angleterre reçut en 1247.

Sur la fin de 1462, il s'éleva de nouveau une célebre dispute entre les Cordeliers & les Dominicains, à l'occasion du Sang qui avoit été séparé du corps de J. C. pendant qu'il fut au tombeau. On disputoit s'il avoit aussi été séparé de la Divinité, fur ce que Jacques de la Marche Cordelier, autrefois compagnon de St Bernadin de Sienne, avoit avancé dans un de ses sermons, le jour de Pâques, qu'il ne falloit pas adorer ce Sang, parce qu'il étoit séparé de la Divinité. L'Inquisiteur de la foi en ayant été informé, ordonna au Prédicateur de retracter ce qu'il avoit dit, & fit monter en chaire un Dominicain pour prêcher le contraire. Ce différend excita beaucoup de division parmi le peuple, & forma divers partis, selon l'inclination qu'il avoit pour l'Ordre de St François ou pour celui de St Dominique; & comme on craignoit que les suites n'en sussent fâcheuses, l'affaire fut renvoyée au St Siege pour y être examinée & décidée.

Le Pape sit venir à Rome, vers les sêtes de Noël, tous les plus habiles Théologiens de ces deux ordres religieux, qui

disputèrent sur cette question en présence de Sa Sainteté, des Cardinaux, des Evêques, & d'un grand nombre de Docteurs; & quoique ce fût au milieu de l'hiver, ils s'échauffèrent si fort, qu'à force de parler ils suoient à grosses gouttes. Les Dominicains tenoient l'affirmative, & les Cordeliers la négative. Ceuxlà toutefois n'affuroient point que tout le sang qui avoit été répandu dans la Passion du Sauveur, eût été réuni à son Corps, pour n'être point opposés au Pape Pie, qui avoit écrit que ce n'étoit point un fentiment contraire à la religion, de foutenir qu'il étoit resté sur la terre du vrai Sang de J. C. Après que la dispute eut duré trois jours, le Pape en conféra souvent avec les Cardinaux, dont la plûpart étoit favorable au sentiment des Dominicains, sans toutefois vouloir décider la question, dans la vue de ne point mécontenter les Cordeliers, dont on avoit besoin pour prêcher la Croisade contre les Turcs. Ce ne fut qu'en 1464, & quinze jours avant sa mort, que le Souverain Pontife publia une Bulle qui tendoit à entretenir la paix entre les deux Ordres, défendant aux uns & aux autres fur peine d'excommunication, de prêcher, disputer, enseigner & publier en public & en particulier, que c'étoit une hérésie de dire que le précieux Sang du Sauveur eût été séparé ou non séparé de la divinité, jusqu'à ce que le St Siege l'eût défini. Suarez & Vasquez, en traitant cette question, ne parlent point de cette Bulle. M. Dupin remarque que dès l'an 1408, la Faculté de Théologie de Paris confultée fur une semblable question mue dans le Diocèsé de Saintes : si l'on pouvoit croire qu'il fût resté sur la terre quelque partie du Sang que J. C. avoit répandu sur la Croix, répondit le vingt-huitième jour de Mai, que cette opinion n'étoit point contraire à la piété.

Le Pape Paschal écrivant aux Chrétiens les sélicite de la découverte de la fainte Lance & d'une partie de l'Eponge. Ce Pape vivoit sur le Saint Siège en 817 jusqu'en 824.

La cinquième année du règne d'Héraclius l'an 614, indiction seconde, au mois de Juin, les Perses passèrent le Jourdain, &

De la Lance & de l'Eponge. conquirent la Palestine & la ville de Jérusalem. On brûla les Eglises, & même le Saint-Sépulchre; on emporta tout ce qu'il y avoit de précieux; des vases sacrés sans nombre, & plusieurs Reliques. Le Patriarche Nicetas trouva moyen de sauver deux précieuses Reliques, par un des amis de Sarbazara Chef des Perses; savoir l'Eponge & la Lance de la Passion, & les envoya à Constantinople. La fainte Eponge y sut exposée à la vue du peuple dans la grande Eglise, étant attachée à la fainte Croix, à la Fête de l'Exaltation, le quatorze de Septembre de la même année. La fainte Lance sut apportée le samedi vingt-sixième d'Octobre; ce qui sut publié le lendemain dans la grande Eglise, & elle sut adorée le mercredi par les hommes, le jeudi & le vendredi par les femmes.

Henri surnommé l'Oiseleur, avoit une grande constance en une Lance que l'on disoit avoir été celle du Grand Constantin, ornée en forme de croix des clous qui servirent à la Passion de notre Seigneur. Cette Lance étoit en la possession de Rodolphe II, Roi de Bourgoge, à qui il donna en place en 936 de grands pré-

sen or & en argent, & une partie de la Suabe.

En 1098, les Croisés songeant à prendre la suite à Antioche au bout de sept mois de siège, un Clerc Provençal nommé Pierre Barthelemi alla trouver l'Evêque du Pui & le Comte de Toulouse; & leur dit que l'Apôtre saint André lui étoit apparu en songe, & lui avoit commandé par trois sois de dire aux Seigneurs, que la Lance dont notre Seigneur avoit eu le côté percé, étoit enterrée dans l'Eglise de Saint-Pierre; & lui avoit marqué le lieu où on la trouveroit. Il ajouta qu'ayant voulu plusieurs sois s'excuser de cette commission, saint André l'avoit menacé de mort s'il n'obéissoit. L'Evêque & le Comte ayant communiqué secrètement la chose aux autres Seigneurs, leur présenterent Pierre qui leur sit son rapport, & les persuada si bien qu'ils se rendirent dans l'Eglise; & ayant fait souiller bien avant au lieu qu'il marqua, on y trouva la Lance. Le peuple des Croisés regarda cette découverte

comme une consolation envoyée du Ciel. Tous reprirent courage & firent de si grands efforts qu'ils mirent les ennemis en fuite, & prirent leur camp, où ils firent un butin immense.

Quelque tems après, on révoqua en doute la vérité de la fainte Lance, que l'on prétendoit avoir été trouvée à Antioche; & comme l'on disputoit beaucoup sur ce sujet, Pierre Barthelemi qui prétendoit avoir eu la révélation, demanda à se justifier par l'épreuve du seu; & le Vendredi-Saint huitième d'Avril 1099, après avoir fait sa prière, il prit la sainte Lance en présence de tout le peuple, & passa au travers d'un bûcher qu'on avoit sait allumer, & d'où le peuple crut qu'il étoit sorti sain & saus. Mais il mourut peu de jours après, quoiqu'il se portât très-bien avant cette épreuve. Ainsi cette épreuve sui inutile pour décider la question: & il demeura plus incertain qu'auparavant, si la Lance trouvée à Antioche étoit la même dont le côté de Jésus-Christ sui percé.

En 1354, le Roi Charles ayant fait la paix avec les deux fils de l'Empereur Louis de Bavière, louis Marquis de Brandebourg, & Albert Duc de Bavière; louis rendit au Roi Charles ce que l'on appelloit les Enseignes de l'Empire; savoir, la fainte Lance, les Clous, une partie de la vraie Croix, & quelques autres Reliques. Cette Lance devoit être la même que le Roi Henri l'Oiseleur avoit retirée des mains de Rodolphe II Roi de Bourgogne; vers l'an 930, & que l'on prétendoit être la Lance du Grand Constantin; mais alors on croyoit que c'étoit celle dont le côté du Sauveur avoit été percé. Le Roi Charles avoit promis de remettre dans trois jours ces Reliques à Nuremberg ou à Francsort; mais il les sit porter à Prague sa résidence, de quoi la Bohême eut grande joie, & où il en rassembla quantité d'autres.

La même année Charles pria le Pape Innocent VI, d'instituer une Fête en l'honneur des instrumens de la Passion : ce que le Pape lui accorda par une Bulle du treizième de Février,

où il dit en substance: Charles, Roi des Romains & de Bohême nous a fait présenter une Requête portant qu'il a en sa garde la fainte Lance, & un des Clous de la Croix comme les ont eus les Empereurs ses prédécesseurs: qu'en ces quartiers-la on a grande dévotion à ces Reliques, & qu'il s'y fait un grand concours de peuple; c'est pourquoi il nous a supplié d'ordonner une Fête en leur honneur pour l'Allemagne & la Bohême. A quoi ayant égard nous ordonnons que l'on célèbre solemnellement tous les ans dans ces deux Royaumes le Vendredi d'après l'Octave de Pâques, une Fête au nom de ces Reliques, avec un Office propre qui sera composé par des Prélats & par d'autres Docteurs au choix du Roi; & nous accordons à ceux qui le jour de la Fête visiteront l'Eglise où seront ces Reliques, trois ans & trois quarantaines d'indulgences; & cent jours pour la Messe, & chacune des heures de l'Office.

Le vingt-neuvième de Mai de l'an 1492 arriva à Rome un Ambassadeur de Bajazet Empereur des Turcs, portant, disoit-il, le fer de la Lance dont on avoit percé le côté de Jésus-Christ. Ce fer étoit auparavant dans le Trésor des Reliques que Mahomet II avoit rassemblées après la prise de Constantinople. Il étoit enfermé dans une Châsse magnifique enrichie d'or avec un crystal monté sur un pied. Tout le Clergé l'alla recevoir en procession depuis l'Eglise de Sainte-Marie-du-Peuple, jusqu'à Saint-Pierre, & le Pape y assista. Quelques-uns même assurent que le St Pere porta lui-même la Relique. Burchard qui rapporte cet évènement, la regarde comme fort douteuse; l'Empereur, dit-il, croit avoir la même à Nuremberg, & le Roi de France à Paris; aussi Sponde ajoute que Bajazet sit savoir au Pape par son Ambassadeur, que la pointe de ce ser étoit en France. Si l'on en croit M. Baillet, le fer de la Lance étant demeuré à Constantinople jusqu'à sa prise, & étant tombé entre les mains de Mahomet II, son fils Bajazet en fit présent au Grand-Maître de Rhodes pour le gratifier de ce qu'il retenoit son frère Zizim prisonnier; & de Rhodes cette Relique passa à Rome l'an 1492,

entre les mains du Pape Innocent VIII, qui en fit une Translation très-solemnelle dans l'Eglise du Vatican, où elle a toujours été gardée depuis. Mais cet Auteur ne donne pas cela comme fort certain; il ajoute que pendant qu'on honoroit cette Relique à Constantinople, on assuroit en Occident que la vraie Lance étoit toujours à Jérusalem. De plus St Louis reçut de l'Empereur Baudouin un morceau de la Lance qui est dépofée dans la Sainte-Chapelle, où elle est encore honorée; & l'on assure que l'autre est à Rome.

On a vu qu'en 1204, à la seconde prise de Constantiple, la Croix que l'on dit que Constantin portoit à la guerre passa du de Victoire. Palais de Constantinople en la possession du Duc de Venise.

De la Croix

L'origine de cette Croix vient de ce que sainte Helène, en mémoire du Signe de la Croix qui apparut dans le Ciel à Constantin pendant qu'il étoit en guerre avec Maxence, avoit fait une petite Croix (que l'on appella de Victoire) de la partie de la Croix qui avoit touché les épaules de notre Seigneur, & que les Empereurs dans l'espérance de la victoire avoient coutuine de porter avec eux à l'armée : Quia ipsam in spem victoria Consueverant imperatores ad bella defferre, comme le dit Baudouin, dernier Empereur de Constantinople de la Maison de Courtenay, dans le titre authentique par lequel il en fit don à St Louis, & que l'on conserve à la Sainte-Chapelle.

A Moscou on prétend qu'il y a dans l'Eglise de Saboor la Robe de Jésus-Christ sur laquelle les Soldats jettèrent au sort. de N.S. Les Moscovites disent que cette Robe échut en partage à un soldat Georgien qui la porta dans son pays, où il en fit présent à sa Sœur ; que celle-ci qui en faisoit grand cas souhaita en mourant qu'on l'enterrât avec elle, & qu'on les couvrît: ce qui ayant été fait, il sortit aussi-tôt de son tombeau un grand arbre: que les Persans s'étant ensuite emparés de la Georgie, le Roi entendit parler de ce tombeau, le fit ouvrir, en tira cette Robe, &' l'emporta en Perse: qu'il envoya quelque tems après une ambassade en Moscovie, & en sit présent au Grand-Duc, parce qu'il

De la Robe

étoit Chrétien: que les Moscovites voulant s'assurer si c'étoit la même Robe, firent assembler tous les aveugles, les boiteux, & autres personnes incommodées, ne doutant pas que si c'étoit celle qu'avoit porté notre Seigneur, elle ne procurât leur guérison: que les essets avoient suivi leur espérance: qu'on l'avoit toujours gardée depuis pour s'en servir en pareil cas, & qu'elle n'avoit jamais manqué de répondre à leur attente. Ils affirment tout cela comme une vérité constante, & gardent précieusement cette Robe dans un lieu scellé du sceau du Czar, sans ordre exprès duquel on ne peut la voir.

Du Saint-Suaire. L'Histoire Ecclésiastique nous apprend que sous le Pape Agathon, environ l'an 678, on prouva par le seu qu'un linge qui avoit été trouvé étoit le Linceuil, ou le Suaire dont on avoit enveloppé la tête de notre Seigneur dans le Sépulchre, & que sous le Pape Benoît VIII, on avoit connu par la même épreuve du seu le linge dont il s'étoit servi pour essuyer les pieds de ses Apôtres (1).

En 1349, le Dimanche de la Passion on montra pour la première sois à Rome le Suaire de notre Seigneur, c'est-à-dire l'Image portée par la Véronique; & alors la presse fut si grande dans l'Eglise de Saint-Pierre que plusieurs personnes surent étoussées, en ma présence. Ce sont les paroles de Henri moine de Rebdorg, par lesquelles il semble montrer qu'on attribuoit le nom de Véronique à la semme que les Peintres représentoient portant la sainte Face de notre Seigneur, & dont on a fait ensuite une semme effective & une Sainte; au lieu que le nom de Véronique signisie l'Image même de la sainte Face, ainsi nommée du tems du Pape Innocent III. Mathieu Villani ajoute que pour la consolation des Pélerins on montroit le Saint-Suaire tous les Dimanches & toutes les Fêtes solemnelles, &

qu'il

<sup>(1)</sup> Vide Jo. Jac. Chiffletii de Linteis Sepulchralibus Christi Crisim Historic.

qu'il y ent quelquefois jusqu'à douze personnes écrasées dans

la presse.

On prétend que Jésus-Christ a laissé deux empreintes de son Visage sur deux linges, dont la première sut envoyée en présent à Abgarc Roi d'Edesse; la seconde donnée à une semme appellée Véronique, qui lorsqu'il sut méné au Calvaire lui avoit prêté son mouchoir pour s'essuyer; le premier est gardé religieusement à Rome dans l'Eglise de Saint-Silvestre; & le second dans celle de Saint-Pierre, où l'on voit sur un Autel bâti par Urbain VIII, une statue de Véronique avec cette inscription: Salvatoris imaginem, Veronica sudario exceptam marmoreum signum & altare addidit conditorium, extruxit & ornavit. Mais après une possession de plusieurs siècles on s'est avisé de dégrader cette Sainte du premier ordre, & de faire voir que les anciens appelloient l'empreinte du visage du Sauveur vera icon, & que quelques ignorans ont sabriqué delà le nom de Véronique.

Outre le morceau du Saint-Suaire qui est à la Sainte-Chapelle, on en montre à la Sainte-Chapelle de Vincennes, à Argenteuil, à Saint-Corneille de Compiegne, à Chartres, à Besançon, à Turin, à Milan, à Aix-la-Chapelle, à Mayence, à Saint-Jean-de-Latran, & à Sainte-Marie majeure, &c. Sur quoi dit (1) Gretser, il n'est pas étonnant de voir le Suaire ou le Linceuil de notre Seigneur en plusieurs endroits y en ayant eu plusieurs d'imités.

<sup>(1)</sup> Non mirum si pluribus in locis plura inveniri dicantur, cùm reverà plura fuerint... Hujus modi sacra Pignora, & Lipsana, ex imitatione aucta, & ex prototypo Sæpiùs expressa, occasionem dedisse posteris, ut sibi persuaderent se verum exemplar possidere; cùm non nisi imaginem ex primo Sudario vel Sindone essigiatam haberent: qui error omni culpâ caret, cùm & in primis illis, & in his qua ad imitationem illorum adumbrata sunt, unus Deus, Redemptor noster honoretur.

Je ne dirai rien des autres Reliques qui font partie de la grande Châsse de la Sainte-Chapelle, ne voulant rien avancer qui ne soit revêtu d'autorités.

Lorsque St Louis se fut rendu possesseur des saintes Reliques, il s'occupa à faire construire la Sainte - Chapelle pour en être le dépôt.

Origine de pelle.

Il y avoit anciennement au Palais une Chapelle fondée par la Sainte-Cha- Louis-ie-Gros vers 1020, sous le titre de Saint-Nicolas, & un Cratoire sous le titre de la Vierge, fondée en 1154 par Louis le jeune, qui renouvella en 1160 la dotation de la Chapelle de Saint-Nicolas que son père avoit fait bâtir.

Preuv.

Par la fondation de la Chapelle de la Vierge, Louis le jeune donna au Titulaire deux muids de froment de rente sur Gonesse, six muids de vin du Flautban du cru du Roi dans l'Isleaux-Treilles derrière le Palais, trente sols paris. de cens pour le luminaire & service de ladite Chapelle, & toutes les Offrandes; si ce n'est que quand le Roi & le Reine étoient ensemble, les Chapelains suivant la Cour, le Chapelain de ladite Chapelle, & le Chapelain de la Reine en avoient un tiers; quand le Roi ou la Reine y entendoit la Messe séparément, le Chapelain du Roi ou de la Reine avoit moitié, & le Chapelain de ladite Chapelle l'autre moitié. De plus, toutes les fois que le Roi, la Reine ou leur lignée étoient au Palais à Paris, ledit Chapelain avoit en outre quatre pains, un demi-fextier de vin qui valoit trois pintes selon la mesure décimale, une toise ou six pieds de chandelles &z deux deniers par jour pour sa cuisine.

Preuv.

Par la nouvelle dotation de la Chapelle de Saint-Nicolas, le même Prince donna au Chapelain deux muids de froment de rente sur Villeneuve, six muids de vin sur la Treille derrière le Palais, ou à son défaut sur le Hautban du Roi, dix sols paris. au jour de Noël de reditu Commensalium, autres dix fols parif. à Pâques, & dix fols parif. à la Pentecôte; ordonnant que quand le Roi, la Reine, la Reine mere, ou les Enfans









de France seroient à Paris, ledit Chapelain eûtoquatre pains de domo, un demi-sextier de vin', deux deniers pour sa Cuisine, une toise de chandelles; & toutes les Offrandes dans la proportion convenable.

Voilà vraisemblablement l'origine des deux Eglises qui composent aujourd'hui la Haute & Basse Sainte-Chapelle, a en juger par les propres termes des Lettres de Fondation de ladite Sainte-Chapelle de l'an 1245 & 1248 (1), qui affectent aux principaux Chapelains de la Sainte-Chapelle tous les revenus de l'ancienne Chapelle de Saint-Nicolas & de la Chapelle de la Vierge, dont il n'est plus fait mention depuis. Mais on ne voit point dans quel Oratoire les Reliques furent déposées pendant l'intervalle de tems qui s'écoula pour construire la Sainte-Chapelle au lieu de la Chapelle de Saint-Nicolas jusqu'en 1248, que lesdites Reliques furent déposées à la Sainte-Chapelle.

L'Eglise de la Ste. Chapelle est une des plus hardies & des plus admirables; elle n'est point, il est vrai, d'une fort grande de la Sainteétendue, mais à considérer toutes ses parties, elle a toute la Chapelle. régularité & toute l'élégance, que peut demander l'Architecture gothique la plus correcte & la mieux entendue : elle semble n'être fondée que sur de foibles colonnes; les voûtes en sontd'une hardiesse surprenante, n'étant soutenues d'aucun pilier dans œuvre, quoique le vaisseau en soit assez exhaussé, & qu'il y ait deux Eglises l'une sur lautre. (2) (Pl.)

Description

<sup>(1)</sup> De confensu quoque Mathai Presbyteri, qui pradicta veteris Capela nostra beneficium obtinebat, cui spontaneus cessit & renuntiavit expresse, volumus & concedimus quòd totum illud beneficium cum omnibus ejus proventibus, oblationibus ad manus Presbyterorum in missis venientibus, & emolumentis, sicut in litteris clara memoria Regis Ludovici atavi nostri, & Regis Ludovici proavi nostri pleniùs continetur, cedat in augmentum quinque Capellaniarum pradictarum, & ut inter pradictos principales Capellanos aqualiter dividantur.

<sup>(2)</sup> Brantôme rapporte avec admiration comment le Duc de Nemours monté sur un Roussin qui se nommoit le Réal, descendoit au grand galop

La charpente passe pour une des plus belles & des plus hardies de Paris. Le clocher & la couverture sont des ouvrages faits depuis le grand embrasement de 1630. La couverture a quarante pieds de haut. Le clocher est un des plus haut de Paris. Il est remarquable par sa structure & par sa délicatesse. La Cuvette avec le dessous a quinze pieds; de la Cuvette à la grande Couronne il y a vingt-sept pieds; de la grande Couronne à la petite vingt-quatre; de la petite Couronne à la boule quatorze. La boule peut contenir un muid d'eau, & la Croix a neuf pieds. On a ménagé fur les voûtes un réservoir d'environ quatre-vingt muids, qui se remplit des eaux du Ciel. & lorsqu'il est plein se vuide à volonté par un robinet qui les laisse couler par un tuyau de plomb, d'où elles vont se perdre dans la Cour du Palais. Le Clocher panche, il est vrai; mais ce défaut vient de l'éxécution du travail, & non du dessin: c'est une charpente pendante en cul de lampe, qui porte à faux fur ses abouts & enrayures, & est placée sur les maitresses fermes du comble de l'Eglise au lieu d'être posée sur des tirans, comme dans les autres Eglifes. Il est entouré de huit chandeliers qui maintiennent le comble, lui servent d'assemblage, & lui apportent plus d'ornement que de service.

Le Clocher renferme cinq cloches qui furent fondues sur les tons & notes de Sol, Fa, Mi, Re, Ut, & bénites en 1738 au mois d'Octobre.

La premiere nommée Marie-Louise par le Roi & la Reine, pese 764 l.

La feconde Louise - Elisabeth, par M. le Dauphin & Madame la Dauphine, pese 537 l.

les degrés de la Sainte-Chapelle. On sait que les Combats à la Barrière, les Tournois, les Joûtes & les Tours de force étoient les amusemens ordinaires de ce tems-là.

La troisieme Anne-Henriette-Louise, par Madame Henriette de France, & M. le Duc d'Orléans, premier Prince du Sang, pese 381 l.

La quatrieme Marie-Adélaïde-Louise-Philippe, par Madame Adélaïde de France, & Louis Philippe d'Orléans, Duc de Char-

tres, 264 l.

La cinquieme Anne Aymard, par M. de Nicolai, premier Président de la Chambre des Comptes, & Madame la Duchesse de Fleury, pese 245 1.

On remarque les jours de grandes Fêtes, que lorsque l'on sonne les Cloches, la Croix & la pointe du Clocher remuent sensiblement, & je ne sçais d'après quoi Rouillard a avancé que la Sainte-Chapelle, dans les premiers temps qu'elle sut bâtie, étoit continuellement en mouvement, & sembloit faire craindre que la moindre injure du Ciel ne la renversât, au point que les ouvriers, qui avoient travaillé à sa construction, surent contraints de s'absenter pour un temps du pays, dans la crainte d'être punis : si cela est, on peut dire qu'elle a pris une consistance bien merveilleuse.

Quoiqu'il en soit d'un grand nombre de Monumens de piété, il n'en est point de plus beau & de plus magnisique que celui de la Sainte-Chapèlle de Paris. M. Ogier, dans ses panégyriques, dit que la Sainte-Chapelle est le Chef-d'œuvre de tous les Temples que Saint Louis ait sait bâtir, le plus superbe & le plus magnisique deça les monts. Ce bon Roi ayant recherché, avec un soin infini & une dépense considérable, les instrumens de la Passion de Notre Seigneur, les armes de sa victoire, & de son triomphe, voulut ériger un trophée digne de ses combats & des glorieuses dépouilles remportées sur ses ennemis.

En tout il faut avouer, que la piété de Saint Louis a été heureusement secondée par l'industrie des Architectes; on peut même dire qu'ils ont surpassé la portée de leur siècle, puisque cet ouvrage fait encore l'admiration des connoisseurs du présent. Il femble même que quelque main plus qu'humaine ait travaillé à ce superbe monument.

Saint Louis employa pour la bâtisse Pierre de Montreau, ou de Montreuil, fameux Architecte de son temps, dont on a encore d'autres ouvrages recommandables par la délicatesse & la folidité, tels que le Réfectoire & la grande Chapelle de la Vierge de l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui n'est pas beaucoup inférieure en étendue & en beauté à la Sainte-Chapelle.

Le Nécrologe de cette Abbaye nous apprend qu'il mourut le 17° de Mars de l'an 1266. Il est inhumé avec Agnès son épouse dans le chœur de ladite Chapelle, où l'on voit encore sa Tombe fur laquelle il est représenté avec une Règle & un Compas à la main avec cette Epitaphe:

> Flos plenus morum, vivens doctor latomorum, Musterolo natus jacet hic Petrus tumulatus Quem Rex Calorum perducat in alta Polorum Christi milleno, bis centeno duodeno Cum quinquageno quarto decessit in anno.

L'Enquête de la Canonifation de St Louis porte qu'il dépensa plus de quarante mille liv. tournois, valant plus de huit cents mille liv. d'aujourd'hui, à faire bâtir la Sainte-Chapelle; de sorte qu'avec près de cent mille liv. qu'il en coûta tant pour retirer les Reliques, que pour orner les Châsses. Le tout revient à près de trois millions; & elle porte en outre, que ce Saint Monarque fit bâtir des maisons pour la commodité des Chanoines.

Après avoir parcouru l'édifice de la Sainte-Chapelle relativement à la partie de l'Architecture, tout curieux Observateur remarquables. s'arrêtera sur les figures du Portail, que les Hermétiques mettent au nombre de ceux sur lesquels après de profondes





VUE EXTERIEURE

DE LA S. CHAPELLE DU PALAIS.





VUE INTÉRIEURE DE LA S. CHAPELLE DU PALAIS.

réflexions, & de longues recherches, ils sont venus à bout de se persuader avoir trouvé ce qu'ils y cherchoient.

Il est, selon eux, chargé d'Hiéroglyphes; & ils sont sur-tout un grand sondement sur deux Anges, dont l'un met sa main dans une nuée, & l'autre dans un pot.

On y a représenté le Jugement dernier; & sur le pilier qui sépare les deux battans de la porte, est une Statue de notre Seigneur bénissant de la main droite, & tenant un globe de la gauche. Cette Statue est à l'instar de celle de la Cathédrale, avec cette dissérence que celle-ci tient un livre au lieu de globe. Les Prophètes sont sculptés dans le support. Dans le bas on voit la fleur-de-lys entremêlée avec les Armes de Castille, par allusion à Blanche mere du Fondateur.

Le dedans de l'Eglise n'est pas moins curieux. (Pl.) On voit quatre arcades qui en occupent toute la largeur jusqu'au rondpoint qui en a sept. Elle est éclairée de vîtraux séparés par des trumeaux ou jambages de trois ou quatre pieds seulement, & dont les lacis variés sont fort beaux, quoique gothiques; les vîtres d'un ton clair-obscur & peintes de toutes couleurs comme dans toutes nos anciennes Eglises, sont d'une excellente beauté, à cause de leur prodigieuse hauteur, & de la variété des couleurs amalgamées, & si vives qu'elles semblent sortir tout récemment des mains de l'ouvrier; delà l'ancien proverbe. vin de la couleur des vitres de la Sainte-Chapelle: on y a représenté dans des espèces de cartouches en chassis de différentes formes, des traits d'histoire de l'Ancien & du Nouveau Testament; & le verre que l'on a employé est d'une telle force qu'il a résisté jusqu'à présent aux injures de plusieurs siècles. Au-dessus de la porte d'entrée est une grande croisée en forme de rose, qui remplit toute la largeur du vaisseau, & sur laquelle sont représentées les visions de l'Apocalypse.

On voit à gauche dans la nef un morceau de sculpture très-

l'Eglise rempli par des chaises destinées seulement à être occupées par ceux qui payent. On écarte les pauvres, on diroit que la parole de Dieu n'est pas faite pour eux; & s'ils veulent se reposer, ils sont contraints de s'asseoir où ils se trouvent, souvent même sur les marches de l'Autel, auquel ils tournent le dos.

Ce qui est reçu gratuitement du Ciel, doit se donner gratuitement sur la terre, & il saut que l'instruction soit saite de manière, que ceux qui n'ont pas le moyen de payer un loyer de chaise ou de banc trouvent néanmoins de la place. Leurs ames ne sont pas moins précieuses devant Dieu que celles des riches, & l'Evangile doit être annoncé aux uns comme aux autres. Sur la désense d'affermer les Eglises, voyez un Arrêt du 18 Avril 1562, dans Filleau; l'Apologétique de Tertullien, Chap. 13°; les Décrets des Cardinaux Légats, insérés dans les Actes du Concile d'Avranches en 1172, Canon 22°; de Londres en 1237. Voyez aussi le Père Thomassin, part. 1, liv. 2°, ch. 28°, & le Concile de Trente, sess.

Les derniers règlemens faits sur l'administration des biens des Fabriques, en permettant d'affermer le droit de tirer un loyer des chaises de ceux qui entendent l'Office Divin dans les Eglises, ont désendu de les louer les Dimanches & Fêtes aux Messes de Paroisse, Prônes, & Instructions qui les accompagnent ou qui se font ensuite; comme aussi tous les jours aux Prières du soir, & autres Instructions qui ne se sont dans la Chaire; & cependant ces mêmes règlemens assujettissent les Adjudicataires à garnir également l'Eglise d'un nombre de chaises suffissant pendant les Offices & Instructions auxquels il ne doit être payé aucune rétribution; & à laisser en tout tems un espace sussidient, pour placer ceux des paroissens qui ne veulent pas se servir de chaises. Voyez l'art. 36 de l'Arrêt de règlement du 2 Avril 1737, pour la Fabrique de Saint-Jean-en-Grève, à Paris; l'art. 33 de celui du 11 Juin 1739,

pour la Fabrique de Saint-Germain-en-Laie, & l'art. 24 de celui du 20 Juillet 1747, pour la Fabrique de Saint-Louis de Versailles.

On voit au-dessus de la porte un grand Buffet d'Orgues (1) qui remplit toute la largeur du vaisseau, & qui fut rétabli & perfectionné par le sieur Clicquot. Les Amateurs de Musique se font toujours un plaisir nouveau d'aller entendre le célèbre Couprin, Organiste du Roi & de la Sainte-Chapelle, les jours de la Circoncision, de l'Epiphanie, de la Purification, les trois Fêtes de Pâques, les jours de Quasimodo, de l'Annonciation, de la Dédicace, de l'Invention de la Croix, de l'Ascension, de la Susception du Chef de Saint Louis; les trois Fêtes de la Pentecôte, le jour de la Fête de la Trinité, les deux Fêtes du Saint Sacrement & le Dimanche dans l'Octave; le jour de la Nativité de St Jean, de St Pierre & St Paul, de la Visitation, de la Transfiguration, de la Susception de la Sainte-Couronne, de l'Assomption, de St Louis, de la Nativité de la Vierge, de l'Exaltation de la Croix, de la Sufception des Reliques, de St Denis, de la Toussaints, de la Préfentation de la Vierge, de Ste Cécile, pendant les O de l'Avent, le jour de la Conception de la Vierge, & le jour de Noël.

A la date du 29 Juin 1494, au Ve Journal Q. R. de la

<sup>(1)</sup> C'est un grand huit pieds bouché des plus complet, à quatre claviers, à ravalement en haut, & ut dièze en bas. L'Artiste a trouvé le moyen de simplifier le mécanisme de l'Orgue, & de faciliter les jeux des claviers; & l'on doit lui savoir gré des recherches qu'il a faites pour rendre cette espèce d'instrument plus aisée à être réparée, & par conséquent moins à charge aux propriétaires. Il leur a d'ailleurs procuré un effet plus régulier; en rendant les embouchures libres de tous côtés. De plus, ayant remarqué que les jeux faits en plomb, comme c'étoit l'usage, étoient sujets à éprouver des variations qui nuisoient à l'égalité & à la perfection de l'harmonie, il a changé cette méthode, & a fait en étain tous les jeux de cet instrument. L'Orgue des Religieux Jacobins est le premier dans lequel on ait opéré ce changement.

Chambre des Comptes, fol. 5 verso, on voit que dès ce temslà il y avoit des Orgues à la Sainte Chapelle. Voyez l'Ordonnance de ladite Chambre au 18 Août 1514 & 31 Janvier 1666, concernant les gages de l'Organiste & Lettres-Patentes du 6 Mai 1561, registrées à la Chambre le 12 Juillet 1563, concernant le détail du logement affecté à l'Organiste dans la Cour du Palais.

Quelques personnes ont prétendu que le vaisseau de la Sainte-Chapelle n'étoit point propre à la Musique, & en donnoient pour raison qu'il est trop ouvert & trop garni de vîtres, qui cassent la voix. Cependant on y a souvent entendu une Musique assez bonne, soit que l'on y ait eu de meilleurs Musiciens dans certains tems que dans d'autres, soit que cela vint du talent & de l'exécution momentanée des Musiciens, soit de l'habileté, & de la composition des Mastres de Musique tout ensemble, qui savoient s'accommoder à l'incommodité du vaisseau. L'on se rappelle encore avec plaisir, & l'on citera toujours le tems des Fanton, Syonnet, Doriot, Malines, Lacroix & Platel, &c.

On ne voit dans la Nef que deux petits Autels séparés par la porte du Chœur; sur chacun de ces Autels, on remarque un Tableau d'émail formé de cartouches différens représentans la Passion de notre Seigneur & dont celui du milieu, de forme ovale & le principal, a 18 pouces sur 11.

Dans le Tableau qui est à droite, on voit le Roi Henri II, & la Reine Catherine de Medicis, tous deux en habits royaux; & dans celui qui est à gauche, le Roi François I, & la Reine Eleonor son epouse, sœur de l'Empereur Charles Quint.

Ces deux morceaux de Leonard Limosin, Emailleur, Peintre ordinaire de la Chapelle du Roi, furent faits en 1553, temps où l'on travailloit beaucoup à ces sortes d'ouvrages, & où ils étoient excellents; ce qui fait que les pièces de ce temps là sont encore fort recherchées des Curieux. Si le dessin n'en est pas d'une correction parfaite, & tel qu'on pourroit le désirer au-

jourd'hui, le coloris en revanche a tout ce que l'on peut voir de plus beau & de plus vif en ce genre de travail, & ces pièces font d'autant plus précieuses, qu'il ne s'en fait plus de pareilles pour la grandeur, & la composition générale qui s'y trouve.

Autour de ces Tableaux, on apperçoit les H D de Henri II à côté de L F de François I, avec des Arcs, des Croissants, & la Salamandre qu'il prit pour symbole, & dont on lit la devise nutrisco & extingo. L'allégorie ou symbole de la Salamandre, dit M. l'Evêque de la Ravaliere, devint commun au temps de St Louis; & plusieurs médaillons de la Ste-Chapelle où il fe trouve, est une preuve que ce symbole étoit ordinaire au temps qu'elle fut bâtie.

Paradin croit que Charles, Comte d'Angoulême, pere de François I, avoit pris avant lui le symbole de la Salamandre, &
que pour ce qui est de l'ame de cette devise, il avoit vu une
médaille de bronze, où elle étoit en Italien de cette manière:
nudrisco il buono, e spengo il reo, par où il marquoit sa bonté
& son équité qui le rendoient libéral envers les gens de bien,
& lui faisoient punir les méchants.

D'autres disent, que la Reine Anne ayant introduit la premiere quelques semmes à la Cour, François I n'épargna rien pour les y attirer. Jusque-là elles y alloient rarement; on ne les y voyoit qu'aux grandes Fêtes, encore y étoient-elles en petit nombre; François I changea cet usage, remplit la Cour de semmes, & prit pour symbole une Salamandre qu'on dépeint au milieu des slammes, comme ne pouvant vivre autrement.

De-là on passe dans le Chœur, où l'on voit encore des Henri-Diane, c'est-à-dire les H D avec des Croissants sur la boiserie au-dessus des hautes stalles; ce sont autant de monuments de la passion de Henri II pour Diane de Poitiers, semme de Louis de Brezé, grand Sénéchal de Normandie. François I la sit Duchesse de Valentinois & Gouvernante de Henri II, qui lui sit ensuite bâtir Anet, & mêla au Chateau de Madrid ses chissres avec ceux de la Reine & les siens: au Louvre même il entrelaça ses Chambre des Comptes, fol. 5 verso, on voit que dès ce temslà il y avoit des Orgues à la Sainte Chapelle. Voyez l'Ordonnance de ladite Chambre au 18 Août 1514 & 31 Janvier 1666, concernant les gages de l'Organiste & Lettres-Patentes du 6 Mai 1561, registrées à la Chambre le 12 Juillet 1563, concernant le détail du logement affecté à l'Organiste dans la Cour du Palais.

Quelques personnes ont prétendu que le vaisseau de la Sainte-Chapelle n'étoit point propre à la Musique, & en donnoient pour raison qu'il est trop ouvert & trop garni de vîtres, qui cassent la voix. Cependant on y a souvent entendu une Musique assez bonne, soit que l'on y ait eu de meilleurs Musiciens dans certains tems que dans d'autres, soit que cela vint du talent & de l'exécution momentanée des Musiciens, soit de l'habileté, & de la composition des Mastres de Musique tout ensemble, qui savoient s'accommoder à l'incommodité du vaisseau. L'on se rappelle encore avec plaisir, & l'on citera toujours le tems des Fanton, Syonnet, Doriot, Malines, Lacroix & Platel, &c.

On ne voit dans la Nef que deux petits Autels féparés par la porte du Chœur; sur chacun de ces Autels, on remarque un Tableau d'émail formé de cartouches différens représentans la Passion de notre Seigneur & dont celui du milieu, de forme ovale & le principal, a 18 pouces sur 11.

Dans le Tableau qui est à droite, on voit le Roi Henri II, & la Reine Catherine de Medicis, tous deux en habits royaux; & dans celui qui est à gauche, le Roi François I, & la Reine Eleonor son epouse, sœur de l'Empereur Charles Quint.

Ces deux morceaux de Leonard Limosin, Emailleur, Peintre ordinaire de la Chapelle du Roi, surent saits en 1553, temps où l'on travailloit beaucoup à ces sortes d'ouvrages, & où ils étoient excellents; ce qui fait que les pièces de ce temps là sont encore fort recherchées des Curieux. Si le dessin n'en est pas d'une correction parsaite, & tel qu'on pourroit le désirer au-

jourd'hui, le coloris en revanche a tout ce que l'on peut voir de plus beau & de plus vif en ce genre de travail, & ces pièces sont d'autant plus précieuses, qu'il ne s'en fait plus de pareilles pour la grandeur, & la composition générale qui s'y trouve.

Autour de ces Tableaux, on apperçoit les H D de Henri II à côté de L F de François I, avec des Arcs, des Croissants, & la Salamandre qu'il prit pour symbole, & dont on lit la devise nutrisco & extingo. L'allégorie ou symbole de la Salamandre, dit M. l'Evêque de la Ravaliere, devint commun au temps de St Louis; & plusieurs médaillons de la Ste Chapelle où il se trouve, est une preuve que ce symbole étoit ordinaire au temps qu'elle sut bâtie.

Paradin croit que Charles, Comte d'Angoulême, pere de François I, avoit pris avant lui le symbole de la Salamandre, & que pour ce qui est de l'ame de cette devise, il avoit vu une médaille de bronze, où elle étoit en Italien de cette manière: nudrisco il buono, e spengo il reo, par où il marquoit sa bonté & son équité qui le rendoient libéral envers les gens de bien, & lui faisoient punir les méchants.

D'autres disent, que la Reine Anne ayant introduit la premiere quelques semmes à la Cour, François I n'épargna rien pour les y attirer. Jusque-là elles y alloient rarement; on ne les y voyoit qu'aux grandes Fêtes, encore y étoient-elles en petit nombre; François I changea cet usage, remplit la Cour de semmes, & prit pour symbole une Salamandre qu'on dépeint au milieu des slammes, comme ne pouvant vivre autrement.

De-là on passe dans le Chœur, où l'on voit encore des Henri-Diane, c'est-à-dire les H D avec des Croissants sur la boiserie au-dessus des hautes stalles; ce sont autant de monuments de la passion de Henri II pour Diane de Poitiers, semme de Louis de Brezé, grand Sénéchal de Normandie. François I la sit Duchesse de Valentinois & Gouvernante de Henri II, qui lui sit ensuite bâtir Anet, & mêla au Chateau de Madrid ses chissres avec ceux de la Reine & les siens: au Louvre même il entrelaça ses H avec les D de sa Diane; presque partout il y sema des Cors, des Chiens, des Croissants, des Cornes d'abondance. Il en usa de même dans toutes les médailles qu'il sit frapper au Moulin; toujours des Croissants avec des H, & cette devise; donec totum impleat Orbem, en attendant le rond parsait.

La fameuse Diane mourut en 1566, âgée de 66 ans. Elle est peut-être la seule des semmes de son espèce pour qui on ait frappé des médailles; l'Etoile dit avoir vu la médaille en cuivre de cette Duchesse, & M. de Trudaine a eu dans son cabinet la pareille en argent, qui est très rare. D'un côté est le buste de Diane de Poitiers avec son nom & sa qualité: Diana Dux Valentinorum clarissima; & sur le revers, elle est représentée sous la sigure de Diane, la plus chaste des Déesses, en habits de chasse, foulant au pieds le Dieu de l'Amonr, avec ces paroles pour exergue, omnium victorem vici; pour marque qu'elle avoit sçu se défendre de ses traits. On ne sçait trop à quelle occasion cette médaille sut frappée.

A la Ste-Chapelle de Vincennes, où l'on sçait que Henri II avoit transseré les assemblées des Chevaliers de St Michel, qui se tenoient dans l'origine au mont St Michel de la mer, on voit encore le Trône qui servoit à ce Prince, lorsqu'il recevoit quelque Chevalier; sur ce Trône, & sur les stalles du Chœur, ainsi que dans la salle d'assemblée des anciens Chevaliers, où est aujourd'hui le dépôt des Archives, on trouve comme à la Sainte-Chapelle de Paris, les H D & les Croissants que l'on apperçoit aussi peints en grand sur la voûte, & entrelacés en plusieurs endroits avec des Flèches & des Carquois, tous ornements que les Peintres & les Poètes donnent à la Déesse de la Chasse, dont elle portoit le nom. On y voit aussi un ancien Calice qui est marqué du Croissant.

Au milieu du Chœur, sous le Pupitre, est un petit busset d'Orgues donné par M. Fleuriau, Trésorier de la Ste-Chapelle, & qui servoit anciennement à accompagner les voix, les jours de musique.





VUE DU SANCTUAIRE .

DE LA S. CHAPELLE DU PALAIS.

Du côté de l'Epitre on peut voir ce que l'on appelle l'Oratoire de St Louis. C'est une petite Chapelle, où ce Monarque
se retiroit pour entendre l'Ossice. On remarque, sur l'Autel, un grand Tableau représentant l'intérieur de la grande
Châsse, avec toutes les Reliques telles qu'elles y sont rangées,
& Saint Louis, à genoux, devant lesdites Reliques. Sur
la croisée on apperçoit encore Saint Louis peint en petit,
& à genoux devant une Croix entrelacée d'une Couronne
d'épines.

Au fond du Chœur est le maître Autel construit à la romaine, dans un quarré marqué par quatre colonnes de marbre noir revêtues de Chapiteaux surmontés d'Anges de

bronze, ouvrage du tems de Henri III. (Pl.)

Au-dessus du maître Autel, sous la crosse de l'Ostensoir, on apperçoit le modèle de tout l'Edifice de la Ste-Chapelle, executé en petit volume de vernicil, de trois à quatre pieds de proportion & d'un ouvrage exquis fait en 1630, comme on le voit par l'inscription mise sur le devant de la pièce: Hac arca, in qua multa reconduntur sanctorum reliquia, fabricata est consilio & autoritate Regis fidelissima compotorum camera, anno regnantis Ludovici decimi tertii vigesimo primo; & on apprend par le Procès-verbal du 10 Decembre 1632, que cette pièce faite par Pijard, Orfèvre, Garde des Reliques de la Sainte-Chapelle, coûta 280 marcs à 45 liv., le tout revenant à 13060 liv. outre le plafond & autre cuivre doré fourni, on y a renfermé un Tableau de bois de Noyer, en forme de layette, couvert de Satin rouge, & encâdré avec une glace garnie d'une bordure d'argent, & dans lequel on a placé quelques ossemens des Saints dont on conserve les Reliques dans l'Eglise de St-Maurice de Senlis; & la discipline de St Louis dans une petite boite de bois couverte de satin cramoisi, bordée de galons d'or.

Devant la grande Châsse est un Ostensoir dans lequel le St Ciboire est suspendu, comme dans la primitive Eglise. Cela

étoit anciennement ainsi, tant dans l'Eglise Grecque que dans la Latine; & il en est fait mention dans le Ve Concile général de Constantinople art. V. Cet usage a été conservé à la Ste-Chapelle, ainsi qu'à la Cathédrale, à St-Merri, à Sainte-Opportune, à St-Benoist, à St-Jean en Grève, à St-Jacques de la Boucherie, & au Couvent de Port-Royal où l'Ostensoir tient à une superbe Crosse de bronze doré, faite par Perlan; elle est droite, & enrichie de feuillages executés & disposés avec tant d'art & d'intelligence, que le St Ciboire paroit sufpendu en l'air. On a pareillement conservé l'Ostensoir à la Collégiale de St - Maur - des - Fossés, près Paris, à N. D. de Chartres, à Liperche même Diocèfe, à St-Paul & à St-Etienne de Sens; à St-Julien, à St-Pierre & à St-Maurice d'Angers; à St-Gatien & à St-Martin de Tours; dans l'Eglise de Marmoutier, à St-Siran en Brenne ordre de St Benoist, à St-Etienne & à St-Seine de Dijon; à N. D. de Rouen, à la Trappe, & à St-Ouen, même Diocèse; à la Cathédrale du Mans &c. Voyez le Traité de l'Abbé de St-Cyran sur la cérémonie & l'usage de suspendre le St-Sacrement.

Ce que l'on appelle la grande Châsse de la Ste-Chapelle, est une grande Arche de bronze doré & ornée de quelques sigures sur le devant; elle est élevée sur une voûte gothique sise derrière le maître Autel, au rond-point de l'Eglise, & est fermée avec dix cless de serrures dissérentes, dont six ferment les deux portes extérieures, & les quatre autres un treillis intérieur à deux battans. C'est dans cette Châsse que sont rensermées les Reliques qui furent données à St Louis par l'Empereur Baudouin; elles y sont conservées dans des Tableaux & des Vases de Crystal garnis en or : en voici le détail. (Pl.)

1. La Couronne d'Epines de N. S. J. 2. Une grande partie du Bois de la Croix. 3. Un morceau du fer de la Lance. 4. Du Manteau de pourpre. 5. Du Roseau. 6. De l'Eponge. 7. Les Menottes. 8. La Croix de victoire. 9. Du Sang de N. S. 10. Du Sang miraculeux sorti d'une Image de N. S. frappé par





un Infidèle. 11. Des Drapeaux de son enfance. 12. Du Linge dont il se servit au lavement des pieds. 13. Du Lait de la Vierge. 14. De ses Cheveux. 15. De son Voile. 16. Le haut du Chef de St Jean-Baptiste. 17. Du St Suaire. 18. Une Ste Face. 19. Un morceau de la pierre du Sépulchre. 20. La Verge de Moyse.

Les Auteurs qui ont écrit la vie de St Louis rapportent qu'il avoit tant de dévotion pour les Reliques de la Ste-Chapelle, qu'il y établit trois solemnités pour en célébrer la mémoire, voulant que l'Office sût fait par les Jacobins le jour de l'anniversaire de la Susception de la Sainte Couronne; le jour de la Fête de l'Exaltation de la Croix par les Religieux de l'Ordre de la Mercy, & ceux de Ste-Genevieve; & le jour de la Susception des Stes Reliques par les Religieux Cordeliers.

L'Abbé de la Chaise ajoute, que la piété de St Louis pour les sacrés monuments de la Passion de N. S. sut telle pendant toute sa vie, que depuis qu'il eut acquis ces Reliques, il ne manquoit jamais de se rendre tous les ans, le Vendredi-Saint, à la Ste-Chapelle, où revêtu de ses ornements royaux, il exposoit lui-même la vraie Croix à l'adoration des Fidèles; ce que pratiquèrent aussi plusieurs de ses successeurs.

Les Princes Etrangers mêmes avoient une singuliere dévotion pour les voir, lorsqu'ils venoient à Paris. On lit dans Matthieu Paris qu'Henri III Roi d'Angleterre, pendant le voyage qu'il sit pour voir St Louis, désira sur-tout de voir la Ste-Chapelle, à cause des Reliques qui y sont en dépôt.

Dans la Sacristie on conserve dans deux grandes armoires une quantité de Reliquaires plus précieux les uns que les autres, & enrichis de pierreries. Le détail qui suit est conforme au dernier Inventaire fait en 1784 par les Commissaires de la Chambre des Comptes, & l'estimation est prise d'un ancien Inventaire fait en 1597. J'ai cru devoir y ajouter quelques observations sur des objets qui n'étoient point connus, & n'avoient pas encore été apperçus.

· Inventaire des Reliques.

La Croix qui fut faite, par ordre du Roi Henri III, en vertu de Lettres-patentes données à Paris au mois de Septembre 1575, registrées en la Chambre des Comptes le troissème jour de Décembre suivant.

Cette Croix est d'argent doré, ainsi que son pied supporté par quatre lions. Le bois de la vraie Croix (1) recouvre tout le milieu; aux extrémités des quatre branches il y a un petit Tableau rond en émail représentant un Evangéliste. Cette Croix est semée de fleurs de lys & d'H, qui est la lettre initiale d'Henri III. Son poids est de douze marcs, six onces & demie, & celui du pied de quarante-trois. Les ornemens qui renferment & couvrent la totalité consistent en cinq pièces formant une Croix, sur laquelle est un Christ d'or chargé de sept rubis balais, treize saphirs d'Orient, trente-sept émeraudes, trente-cinq perles, & plusieurs autres petites perles, émeraudes & rubis garnissans les bords; le tout prisé 10,000 liv. Le pied est surmonté d'un ornement en forme d'Architecture, d'où fortent deux branches sleurdelisées, sur lesquelles sont les figures de la Vierge & de Saint Jean. Il y a plusieurs chatons & pierres qui manquent.

Le Chef de Saint Louis de grandeur naturelle, en or, soutenu par quatre Anges pesant soixante & trois marcs, sur un socle en retable avec quatre lions d'argent doré pour support, pesant cent soixante & dix-neuf marcs & demi. Il est surmonté d'une couronne d'or garnie de quatre sleurons, & chaque sleuron garni d'un gros saphir, six rubis-balais, quatre perles rondes, & plusieurs émeraudes au nombre de dix-sept; le tout ensemble prisé 38,000 liv. Au bas du col sont quarante émeraudes & trente - six rubis - balais prisées 3000 liv. Sous le Chef sont quatre saphirs, quatre mauvais rubis - balais,

<sup>(1)</sup> Il est partagé en douze morceaux plaqués formant une Croix d'un pouce de large sur neuf pouces une ligne de haut & sept pouces neuf lignes dans la traverse.

une grosse chrysoprase entourée de grenats, & quatre crystaux; le tout prisé 400 liv. Autour du socle sont les sigures des Rois de France avec l'inscription suivante, sur une même ligne:

Regnante Philippo Dei gratia Rege Francorum genitoque bona recordationis Philippi quondam Francia regis filiique sanctissima memoria beatissimi regis Francia Ludovici factum & completum extitit opus prasens per Guillelmum Juliani pradicti tunc regnantis aurifabrum pro ejus anima ut suorum veniam delictorum obtineat implorantis ad aternam gloriam meritis suis valeant pervenire ad honorem Dei & beata Virginis Maria Beati Ludovici & omnium sanctorum anno Domini millesimo trecentesimo sexto mense Maii.

Et au-dessous, Louis, Clothaire, Childebert, Clotaire, Dagobert, Louis, Chilbert, Dagobert, Clotaire, Theodoret, Charles Martel, Pepin, Charlemagne, Louis, Charles le Grand (Chauve), Louis le Cambe (Begue), Charles le Simple, Louis (d'Outremer), Lothaire, Hue Capet, Robert, Henri & Philippes, Louis le Gros, Louis-Philippes de Gonnesse (Auguste), Louis Frere l'y Philippes, Saint-Louis, Phelippes.

Un Reliquaire d'argent doré représentant le Chef de Saint Blaise mîtré, & supporté par quatre figures à genoux sur un entablement de cuivre doré, ainsi que les quatre figures. Les pierres de couleur qui garnissent la mître sont de verre. Poids cinquante marcs.

Une branche de vermeil qui servoit sur le pied d'un ancien Soleil, avec un Ange à chaque côté sur une espèce de laurier aussi de vermeil.

Une Châsse d'argent doré quarrée & à quatre piliers, sur chacun desquels est un Ange, dont deux n'ont point d'ailes. Autour de la Châsse est figurée la Vie de Saint Clément. Il y a une figure à laquelle il manque la tête. Ladite Châsse est surmontée d'un dôme à deux fleurons d'argent doré, sur lequel sont enchâssées plusieurs pierres telles quelles, & contient le chef de Saint Clément. Poids trente-six marcs.

Un Reliquaire en forme de Chef, d'argent doré, représentant la tête d'une Vierge portée sur six lionceaux, & contenant un petit ossement de la tête de Sainte Ursule. Poids vingt-deux marcs deux onces.

L'étui dans lequel a été apporté en France le principal morceau de la vraie Croix que Saint Louis a donné à la Sainte-Chapelle. (Pl.) Cet étui garni en-dedans d'une lame d'argent doré paroît, à en juger par les creux que l'on y a menagés, avoir renfermé trois Croix grecques de grandeur différentes, dont la principale déposée dans la grande Châsse avoit, lorsqu'elle sut apportée à la Sainte-Chapelle, deux pouces sur un pouce & demi d'épaisseur, & deux pieds six pouces sept lignes de haut. On ne sait ce que sont devenues les deux autres. Dans la partie supérieure de cette pièce on apperçoit deux Anges & deux Archanges en état d'adoration auprès de la Croix avec leurs noms Michel, Uriel, Gabriel, Raphaël. Dans la partie inférieure on reconnoît Sainte Helène & son fils Constantin, debout au pied de la Croix.

Un Reliquaire garni de trois crystaux longuets par-devant, soutenu par deux Anges à genoux, & porté sur une base étroite d'environ deux pieds de long, sur laquelle il y a deux écussons émaillés de sleurs de lys d'or en champ d'azur; le tout d'argent doré, avec cette inscription: Le Roi Charles, sils du Roi Jean, qui sur Duc de Normandie & Dauphin de Viennois, a fait saire ce joyau; & il y a du bras avec la chair de M. St Leger, l'an 1368.

Un os du bras de Saint George, enchâssé par les deux bouts dans un chaton d'argent doré soutenu par quatre pieds de même métal.

Un instrument de paix d'argent doré, garni de son anse, & sur lequel est représenté un Crucifix entre la Sainte Vierge & Saint Jean.

Un Reliquaire de bois d'ébène, en forme de coffret, garni d'une petite bordure d'argent, & dans lequel sont ensermés





de la tunique de lin du Roi Saint Louis; un voile de lin, dans lequel fut enveloppé le morceau de la vraie Croix lorsqu'elle fut apportée à la Sainte-Chapelle; & des Reliques du crâne de Saint Siméon.

Un petit Reliquaire rond & longuet, d'argent doré, garni d'un crystal rond, dans lequel il y a de l'huile du tombeau de l'Apôtre Saint André. Ce Reliquaire est porté sur un pied quarré à quatre pattes, sur lequel il a y quatre écussons garnis de fleurs de lys.

Un Reliquaire sur un pied quarré, d'argent doré, garni de trois crystaux par-devant, & de plusieurs pierres au-dessus, contenant une côte de Sainte Evervinde.

Une figure d'argent doré, de quinze pouces de haut, sur son pied. Cette figure représente un Evêque mîtré, tenant un Reliquaire quarré en sorme de Chapelle, & contenant des Reliques de Saint Eutrope, premier Evêque de Xaintes. Poids cinq marcs, cinq onces.

Un Reliquaire d'argent doré, garni de crystal, en forme de mâchoire, ou d'un menton, à deux petits pinacles, & sur lequel il y a vingt-quatre perles de peu de valeur; ce Reliquaire monté sur un pied à quatre pattes d'argent doré, renferme le menton de Sainte Ursule.

Un Reliquaire d'argent doré, monté sur un pied rond & sans pattes, garni de saphirs & de grenats de peu de valeur, sur lequel est écrit: de tunicâ & pallio Sanĉii Francisci.

Une Figure d'argent doré, représentant un Evêque portant des Reliques de Saint Louis, Evêque de Marseille, enchâssées dans un crystal rond; cette figure est posée sur un pied à six pans d'argent doré & émaillé à fleurs de lys. Poids quatre marcs, cinq onces, six gros.

Une Coupe ou hanap d'argent doré, qui renferme un morceau de la tasse de bois de Saint-Martin de Tours; elle est montée sur un pied chargé de deux écussons remplis de fleurs de lys. Un Reliquaire de bois d'ébène, en forme de coffret, contenant des Reliques de Saint Jacques le Majeur, de Saint Victor, de Saint Remi, de Sainte Anne, & de quelques autres Saints.

Un Reliquaire d'argent doré, en forme de côte, contenant des Reliques de Saint Philippe & de Saint Matthieu, Apôtres; de Saint Etienne, premier Martyr; de Saint Jérôme, & de quelques autres Saints.

Une Custode d'argent doré, garnie de crystal au-dessus.

Une ancienne Burette d'argent, adaptée à une main d'argent. (1)

Une Figure d'argent doré sur son socle émaillé aux armes de France, représentant un Evêque portant entre ses mains un Reliquaire de crystal enchâssé dans du vermeil, & contenant une côte de Saint Spire. Poids cinq marcs, sept onces & demie.

Une Figure d'argent doré représentant Saint Martin à cheval & coupant son manteau avec une épée; le tout monté sur un socle d'argent doré soutenu de quatre lions d'argent doré; le socle est émaillé de sleurs de lys d'or, & la sigure tient en sa main gauche un Reliquaire garni de crystal, dans lequel il y a des os du Saint. Poids vingt marcs, deux onces & demie.

Un Reliquaire plat en façon d'Eglise à deux petits clochers garnis de leurs crystaux, sur un pied quarré supporté de quatre pattes, dans lequel il y a des Reliques de Saint Pierre & de Saint Dominique, & au-devant duquel est écrit: Sanctus Petrus, Sanctus Dominicus; le tout d'argent doré.

Une Figure de la Vierge sur un piedestal à six pans d'argent doré, tenant d'une main l'Enfant Jésus, & de l'autre un saphir blanc percé, dans lequel sont des cheveux de la Vierge; sur la poitrine de la Vierge est une émeraude &

<sup>(1)</sup> Cette Burette servoit anciennement pour la Cérémonie de l'Ange, dont il sera parlé.

deux grains de rubis; sur la poitrine de l'Enfant Jésus un rubis d'Alexandrie; à la couronne qui est sur la tête de l'Enfant, quatre perles, huit émeraudes & quatre grenats; & sur la couronne de la Vierge, trois émeraudes, huit grenats & onze perles. Poids dix-huit marcs.

Une Figure d'argent doré, représentant Saint Siméon sur un socle d'argent doré, à six pans émaillés à sleurs de lys, & sur lequel est écrit : c'est la tête de Saint Siméon; la sigure tient entre ses bras un Reliquaire à quatre portions de cercle garni de crystal, dans lequel il y a une Croix. Poids quatre marcs, cinq onces.

Une Figure d'argent doré, représentant un Ange portant dans un plat un Chef d'or, dans lequel est un morceau du Chef de Saint Jean-Baptiste; cette figure est sur un socle supporté de six lions d'argent doré.

Une Figure représentant Saint Louis de Marseille, sur un socle émaillé & supporté par trois lions, le tout d'argent doré; sur la tête de la figure est une couronne garnie de quelques pierres; & la figure tient dans ses mains un Reliquaire de crystal dans lequel est un morceau de l'épaule de Saint Louis de Marseille. Est à observer qu'un des sleurons de la couronne est rompu. Poids treize marcs & demi.

Une Figure d'argent doré, représentant Sainte Barbe sur un socle supporté de quatre lions, & tenant dans ses mains un Reliquaire d'argent doré, contenant des Reliques de la Sainte. Poids cinq marcs, sept onces.

Une Figure d'argent doré, représentant un Evêque sur un socle d'argent doré dont le pied est émaillé; l'Evêque tient entre ses mains un Reliquaire de crystal enchâssé de vermeil, dans lequel sont des Reliques de Saint Magloire. Poids six marcs, cinq onces, deux gros.

Une Table ou Chapelle d'argent doré, fermant à deux guichets & renfermant de la vraie Croix & plusieurs Reliques du trésor de Saint-Denis. Elle est garnie de quelques grenats de médiocre valeur, & de perles à l'entour de la vraie Croix; dans les côtés font deux Anges en relief; & le dehors est orné de plusieurs Figures sur argent doré.

Une Figure d'Enfant d'argent doré, debout, sur un pied quarré aussi d'argent doré & émaillé par-devant à fleurs de lys; autour du pied est écrit: le Roi Charles, sils du Roi Jean, qui sut Duc de Normandie & Dauphin de Viennois, a fait saire cette image; & en un Reliquaire d'or tenu par ledit Enfant, il y a un pied des Saints Innocens. Poids six marcs, trois onces.

Un Reliquaire en façon de tour ou clocher quarré, porté sur un pied quarré garni en-dedans de crystal, le tout d'argent doré; ledit Reliquaire contenant une partie du genou de Saint Aignan, ainsi qu'on le voit par l'inscription de genu Sancti Aliani.

Trois Reliquaires en forme de tresses, contenant des Reliques de Saint Jacques le Mineur: deux sont de même hauteur, & tous trois posés sur un pied rond en forme de chandelier porté sur quatre pattes.

Une Figure d'argent doré, représentant Saint Christophe avec son bâton, & portant Jésus-Christ sur ses épaules; la figure est posée sur une terrasse émaillée de verre, sur un pied à cinq pans porté sur cinq lions & autour duquel est écrit: Christophori Sancii faciem quicumque tuetur, illo nempè Die nullo Langore tenetur. Poids cinq marcs, une once, deux gros.

Un Reliquaire en forme d'Eglise à trois clochers d'argent doré, garni de trois crystaux dorés, sur l'un desquels est écrit: Sancti Maximiani, sur l'autre Sancti Luciani, & sur le troisieme Sancti Juliani; ce qui indique que ce Reliquaire renserme des Reliques de ces trois Martyrs de Beauvais. Ce Reliquaire est sur un pied à quatre pattes. Poids quarante-trois marcs.

Une Croix double de vermeil doré à six sleurons, avec un Christ à figures de bosses, sur son pied à quatre pans soutenu de quatre tourelles; la Croix est ornée par-devant de perles sines,





fines, seize saphirs, & neuf rubis; les pierres sont estimées 300 l. derrière est un Agnus Dei, avec les attributs des quatre Evangélistes. On croir que cette Croix sut donnée par Constantin au Pape Silvestre.

Un Manuscrit sur vels du XIVe au XVe siècle, contenant des textes d'Evangiles avec Vignettes. La couverture est de bois recouvert d'une plaque d'argent doré, où sont représentés, d'un côté, une Résurrection de notre Seigneur ayant deux Anges à ses côtés, & des Soldats dormans au dessous. De l'autre côté, un Christ avec deux Figures représentans la Vierge & Saint Jean. Les bords & bordures sont émaillés & cizelés;

Deux Cornets d'ivoire à pans unis, à l'usage des anciens Paladins; ils ont seize pouces & demi de long & sont garnis de viroles avec belieres aux deux bouts.

Une Dent de Morse, sculptée & cizelée sur trois faces, & garnie de caractères Runiques vers l'extrémité. (Pl.)

Un texte d'Evangiles manuscrit sur vélin du XIV° siècle, en lettres d'or, orné de Vignettes & de miniatures, garni d'une couverture à plaques d'or enrichie de douze saphirs, vingt-six émeraudes, dix rubis balais, deux agates onix, & soixante perles; estimé le tout 10000 liv. Sur l'un des côtés est un Crucisix en bosse, une Image de Notre-Dame, un Saint Jean l'Evangéliste, & deux Anges de demi-bosse. La Croix du Crucisix est garnie de plusieurs pierres. De l'autre côté est une Figure de notre Seigneur en bosse, & les quatre Evangélistes. Il y a plusieurs chatons & places vides.

Un autre texte d'Évangiles, manuscrit sur vélin, dont la couverture est toute en plaques d'or du poids de huit marcs. Sur un des côtés est représenté Saint Jean, avec les attributs des quatre Evangélistes, & cette inscription ce Livre a été donné par Charles V, Roi de France, sils du Roi Jean, en 1379. De l'autre côté est un Christ relevé entre deux sigures, & enrichi de trente-cinq saphirs d'Orient, vingt-quatre rubis balais, trente émeraudes & cent quatre perles; le tout estimé 4600 liv.

Ce manuscrit, dont la couverture mérite attention, est trèsprécieux par son antiquité. Il est in-folio, & a cent quarantetrois feuillets. Il est écrit en lettres d'or sur deux colonnes, sans chissres, reclames ni signature, & la sin manque.

Le premier feuillet est fond pourpre des deux côtés. Au milieu du verso notre Seigneur est peint sur un fond or dans un grand médaillon en losange. Aux quatre coins l'on reconnoît les quatre Evangélistes dans de grands médaillons ronds sur un fond verd, & séparés par quatre autres petits médaillons représentant leurs attributs, avec ces quatre inscriptions; QUATUOR HÆC DŪM SIGNANT ANIMALIA XPM. EST HOMONASCENDO VITULUS Q: SACER MORIENDO. ET LEO SURGENDO CŒLOS AQUILA Q: PETENDO. NEC MINUS HOS SCRIBAS ANIMALIA ET IPSA FIGURANT. Ce Tableau est encadré d'une petite dentelle élégante terminée par un filet d'or.

Le second seuillet est sond pourpre sur le recto, & encadré d'un petit dessin de sleurs sur un sond verd rensermé entre deux baguettes d'or, dont l'extérieure est accolée d'une baguette de couleur de safran. Le verso est sond verd & donne le commencement du manuscrit en quatre lignes écrites en lettres d'or de grosses capitales sur un sond pourpre : le tout est élégamment encadré d'un double seuillage rose, verd & violet, & enrichi d'une double baguette-en or. (Pl.)

Sur le recto du troisseme feuillet, est une superbe lettre tourneure en or, espacée sur un fond pourpre, & enluminée de diverses couleurs, verd, rose, lilas, bleu céleste. (Pl.)

Au recto du neuvieme feuillet, est une concordance des quatre Evangélistes partagée entre colonnes peintes en marbres de diverses espèces & enrichies d'or, surmontées de ceintres enjolivés de fleurs & d'oiseaux enluminés.

Sur le verso du quinzieme seuillet, sond verd, on voit Saint Matthieu assis & revêtu d'un manteau violet écrivant l'Evangile. Sur sa tête, on lit cette inscription: HOC EVANGELIUM QUOD PONITUR ORDINE PRIMUM HEBRAICO SCS SRIBIT







SINIO PAPAE DA MASOHIER ONIMOS



UUM opus fa cereme cocisex

UETERI. UTPOSTEXE plariascripiurarumiogo sorbedispersa qualiquida warbitersedeam et quiam indertenariant quaefint miliaquaccum greea consen mantineruale decemam Biustabor sedpericulosa presimpuo nidicaredece Si terifipfim abommibufinde Candum Semsmutarelm nguam ci can escentem am Odinanoum adminarecrabe reparuulorum Quifenim doculparner vel un docus commimanuscranotunen affiniplerit calalità quamicmelimbibit: Tideru discrepare quod scelliat nonstaumerumpat miloce melatlanummicelamidans effe facritegem quialidea. aliquid quidecer buflibrif addenciminare.corrigere Adycolulquam milidlam" duptexeaulameconfolative quod counquiliminin la la cordo Coffier wuber coucrum monellequoditariai citam omaledicorum refilmonio



sermone matheus; & au-dessus sous une corniche ceintrée on voit la Vierge dans un fond bleu céleste, peinte à mi-corps avec des ailes couleur de roses.

Sur le recto du seizieme feuillet fond pourpre jusqu'à la marge, on lit cette inscription: INCIPIT TEXTUS SC-I EVANGELII SECUNDUM MATHEUM, espacée sur six lignes tracées sur fond verd. Le texte est encadré d'une double dentelle à feuillages enluminés, & renfermée dans des baguettes en or. Au milieu de chaque partie du cadre, on voit un portrait en médaillon rond, peint en grisaille sur un fond or dans un cadre fond bleu-Dans celui d'en-haut, on lit, Otho Imperator Aug. Romanor. Dans celui d'en-bas, Otho Junior Imperator Augustus, & dans les deux médaillons de côté, Henricus I, Rex Francorum. Ce qui, en se rappellant la date du Regne de ces différens Princes, prouve que ce manuscrit est du Xe au XIe siècle. Sur le verso du même feuillet commence l'Evangile selon saint Matthieu, par ces paroles en lettres Capitales: LIBER GENERATIONIS IHU XPI FILII DAVID, qui remplissent la page sur un fond pourpre à marges vertes coupées par une dentelle élégante, ornée aux quatre coins des attributs des quatre Evangélistes.

Sur le recto du cinquantieme feuillet, on lit ces paroles espacées sur dix lignes qui remplissent la page, & tracées sur des cases alternatives à fond pourpre & verd. EXPLICIT EVANGELIUM SECUNDUM MATHEUM HABENS VERSUS II. DCC. INCIPIT ARGUMENTUM IN EVANGELIO MARCI.

Sur le verso du cinquante-deuxieme feuillet, on voit saint Marc vêtu d'une robe violette par-dessus laquelle on remarque un Pallium qui lui tombe jusqu'aux pieds. L'Evangéliste est représenté assis dans un fauteuil, tenant une plume de la main droite & un livre de la gauche. Sur sa tête, on lit ce distique sur un fond pourpre.

SCRIPTOR ET INTERPRES PETRI SACER ATQ: MATHITES ,
"HIC ALEXANDRINUS EST MARCUS EPISTATA PRIMUS.

Le haut du Tableau est décoré d'une corniche ceintrée sous laquelle est peint l'attribut de saint Matthieu sur un fond pourpre.

Sur le verso du soixante & quinzieme seuillet sond verd, on voit saint Luc tenant une plume de la main droite & la gauche posée sur un livre ouvert. On lit au-dessus de lui cette inscription.

HIC EST SPERMOLOGI LUCAS SACER ASSECLA PAULI INCLITA QUI  $D\overline{M}\overline{I}$  MERUIT MAGNALIA SCRIBERE  $X\overline{P}I$ .

Ce Tableau est surmonté d'une corniche ceintrée, au-dessous de laquelle l'attribut de l'Evangéliste est peint sur un fond bleu céleste.

Sur le verso du cent onzieme seuillet, on lit ces paroles espacées sur sept lignes qui remplissent la page, & sont tracées sur des cases alternatives à sond pourpre & verd. EXPLICIT EV ANGELIVM SECVNDVM LVCA HAB. VERSVS III DCC. INCIP ARGUMTVM IN EVGLIO JOHANNIS.

Sur le verso du cent quinzieme seuillet, on voit, dans un fond bleu, saint Jean assis dans un fauteuil & en méditation, tenant un livre de la main droite. Sur sa tête on lit cette inscription: MORE AQUILÆ ALTA PETIT MERITIS VERBO-QUE JOHANNES. Au haut du Tableau est l'attribut de l'Evangéliste sous une corniche ceintrée.

Sur le verso du cent seizieme feuillet, on lit cette inscription: INCIPIT TEXTUS SANCTI EVANGELII SECUNDUM JOHANNEM, espacée sur cinq lignes tracées sur des cases sond pourpre. Du reste le sond est verd, semé de petites sleurs, & encadré d'une jolie dentelle en or, sur un sond lilas, entre deux baguettes.

Au verso du cent quarante-troisieme seuillet: tout en bas. EXPLICIT EVANGELIUM SECUNDUM JOHANNEM. Et au recto dudit seuillet, INCIPIUNT CAPITULA EVANGELIORUM.

La derniere ligne finit par ces mots, the sauro abscondito usq: nova & vetera.

Une Croix d'or émaillée, appellée la Croix de Bourbon, que l'on présente à adorer au Roi, quand il vient à la Sainte-Chapelle, & qui sert à l'Office du matin, le jour du Vendredi-Saint; elle pese dix marcs, quatre onces, avec (1) le bois de la Croix & les pierres dont elle est garnie. Elle est montée fur un pied d'argent émaillé aux Armes de France & de Bourgogne. Le pied est en forme de balustre à créneaux, & à six pans, supporté par six animaux avec six tourelles au-dessus, avec une terrasse, sur laquelle sont deux Anges, à côté desquels font placées deux petites figures en émail, l'une de faint Louis, & l'autre de la Reine Blanche, à genoux & en prieres. La Croix est garnie de soixante-douze perles d'Orient, estimées 400 liv., & est ornée d'un fleuron dans les quatre extrémités. Dans les quatre fleurons & au - dessus de la tête du Christ, font cinq rubis balais, valant 2000 liv. Sur le pied sont enchâsses cinquante - quatre perles d'Orient, estimées 300 liv. Les trois clous qui attachent le Christ, sont trois diamans taillés en pointe & valant environ 50 livres.

Une Croix d'or en filigramme, appellée la Croix de Venise, pesant six marcs, six onces, avec les pierreries. Elle est posée sur un pied quarré d'argent doré, pesant sept marcs, sur lequel sont deux saphirs de peu de valeur; elle est garnie de quatre gros saphirs, estimés 8000 liv.; vingt-sept rubis spinelles, estimés 600 liv., & trente-cinq perles rondes de peu de valeur. Il y a trois chatons sans pierres, & quinze places vides & sans chatons.

Une Figure d'ivoire représentant la sainte Vierge, tenant l'Enfant Jésus entre ses bras. Cette pièce est montée sur un pied

<sup>(1)</sup> La partie en bois est composée de quatre morceaux & forme une Croix de placage de onze lignes de large, sur huit pouces sept lignes de haut, & six pouces trois lignes de traverse.

d'argent doré, émaillé aux Armes de France, & supporté de cinq petits lions. Sur la poitrine de l'Enfant Jésus est un camaïeu d'agate. La tête de la Vierge est ornée de pierreries & de perles, & sur sa poitrine est placée une émeraude.

Une Figure d'argent doré, tenant entre ses mains un Reliquaire de crystal serti d'argent doré, & garni de plusieurs per-les sines, dans lequel est un morceau de côte de la Madeleine. Des deux bras de la sigure pendent deux petites lanternes de crystal, contenant des os de la Sainte. Prix du Reliquaire 373 liv.

Une Croix d'or nommée la Croix de Bavière, à quatre fleurons, avec un quarré au milieu, garnie de quinze rubis balais, treize faphirs d'Orient, seize émeraudes, & vingt-quatre perles. Les dites pierres estimées 6000 liv. Derriere la Croix est un quarré où il y a un Agnus Dei, & aux quatre coins les quatre Evangélistes.

Un ancien Anneau pontifical, garni de quatre rubis spinelles, un saphir d'Orient, quatre perles rondes; lesdites pierres estimées 300 liv.

Une fleur de lys, propre à servir d'agraphe à une chape. Elle est émaillée par derriere & garnie par-devant de seize rubis balais, quatre saphirs, treize émeraudes, & douze perles. Les dites pierres estimées 600 liv.

Un Reliquaire soutenu par deux Anges d'argent doré, sur un pied de même métal posé sur quatre lionceaux. Ce Reliquaire du poids de quatorze marcs une once & demie, renferme une côte de sainte Elisabeth, Reine de Hongrie, & une autre de saint Nicaise, Archevêque de Reims, pesant neus onces & demie d'or. Il est garni de vingt-trois saphirs, vingt-trois rubis spinelles & quatre-vingt perles; les pierreries évaluées 600 liv.

Un Instrument de paix en or, du poids de quatre marcs deux onces, sur lequel sont incrustés trois morceaux d'agate, re-

présentant un Christ entre la Vierge & saint Jean. Cette pièce est enrichie de quatre saphirs, six rubis balais, quatre émeraudes, & quatre perles. Les pierres estimées 1200 liv.

Un Reliquaire de vermeil doré, au-dessus duquel est une Croix montée sur un pied ovale. Ce Reliquaire est garni de huit rubis balais, & renferme sous glace un petit morceau du manteau de notre Seigneur, &c.

Un Calice d'or émaillé, ainsi que sa patene, au milieu de laquelle est l'image de notre Seigneur.

Un autre Calice d'or, ainsi que sa patene. La poignée & le pied sont émaillés & garnis de trois saphirs, trois rubis & douze pierres. Les Pierres évaluées 200 liv.

Deux Burettes de crystal de roche, montées sur pieds d'argent doré, avec couvercles & anses de même.

Deux Figures d'argent doré, représentant Adam & Eve, hors d'usage.

Dans une boîte plusieurs pierres sines détachées de diverses pièces, savoir huit saphirs d'Orient, quatre rubis balais, à l'un desquels est une perle, six émeraudes, cinq mauvais rubis, quatre grosses perles rondes, & plusieurs autres petites perles évaluées 800 liv. Plus dans la même boîte un chaton d'émeraude & une perle, un saphir d'Orient, un rubis balai, une émeraude & une perle ronde entourée de petits saphirs. Le tout évalué 200 liv.

Un Soleil de vermeil doré, monté sur un pied de pareille matiere, semé, dans une de ses cartelures, de pierres sausses & de nulle valeur, & émaillé de sleurs de lys sur le quart de rond. Sur le pied sont deux Anges soutenant le soleil, & quatre petites sigures en état d'adoration.

Un pied de Soleil d'argent doré, garni de pierres fausses au pourtour, & hors d'usage.

Un petit Clocher d'argent hors d'usage.

Un texte d'Evangiles du XIVe au XVe siècle, manuscrit sur vélin, commençant par ces mots, secundum Matheum

in illo tempore, & finissant par ceux-ci, ibi eum videbitis sicut pradixit vobis. La couverture est de bois revêtu d'argent doré; d'un côté l'on voit un Christ avec les sigures de la Vierge & de saint Jean, & au haut de la Croix, le soleil & la lune; de l'autre côté, on remarque notre Seigneur enseignant, & dans les coins les attributs des quatre Evangélisses; le tout est relevé en bosses, gravé & cizelé. Au pied de la Croix est (1) une grosse amétyste représentant une tête en creux (Pl-), & enchâssée dans un chaton d'argent doré; de l'autre côté, aux pieds du Sauveur, est une pierre de verre enchâssée de même. Les fermoirs de ce livre sont rompus.

Un Missel manuscrit orné de vignettes & miniatures, commençant par ces mots Puer natus est nobis, & sinissant par ceux-ci ut non amittamus aternese. Ce livre est relié en veau, & garni de fermoirs d'argent doré. Dans ce Missel on a supprimé le chant de Paris que l'on a remplacé par un autre chant trèsdur, sur-tout à la Présace, au Pater, & à certains endroits de la Passion.

Une étole & un manipule brodés en semences de perles, & garnis de vingt-neuf plaques d'argent doré, & sept pièces appellées Plages, dont cinq avec sermoirs de vermeil, brodés d'or, & semées de sleurs de lys d'or & autres armes.

Un ancien sceau de la Sainte-Chapelle, en argent, & pesant

fept onces quatre gros.

Un Buste d'agate onyx servant d'ornement au bâton cantoral les jours de grandes sêtes (FL), Ce Buste a trois pouces neuf lignes de haut sur cinq pouces de circonférence, & représente Valentinien III. On y a adapté une draperie en vermeil, & deux bras d'argent, avec une couronne d'épines de même métal dans

<sup>(1)</sup> Cette pierre représente un Caracalla médiocrement gravé, & l'infcription Ouetpoc est une fripponnerie connue du bas Empire pour mieux tromper la pieuse crédulité.







Buste Antique ( de Valentinien III.



la main droite, & une Croix grecque de vermeil dans la gauche; le tout, sans doute, pour rappeller le souvenir de saint Louis premier & principal fondateur de cet Oratoire de nos Rois. La pierre garnie pese en tout huit marcs six onces. On a dit pendant long-tems que ce Buste représentoit Titus; mais outre que son travail annonce des tems postérieurs, & que la Croix gravée sur sa poitrine convient bien moins au tems de Titus qu'à ceux du bas - Empire, où depuis Constantin I, la Croix paroît avoir été l'attribut le plus marqué, fur - tout depuis Théodofe le jeune qui la porta sur son bouclier, & Valentinien III, qui, sur une de ses médailles d'or, la tient dans sa main; tout bien comparé avec les médailles & les gravures, & indépendamment de l'attribut caractéristique de la Croix que Valentinien III a de commun avec Théodose & Olibrius, on ne voit point d'Empereur qui ait plus de ressemblance dans les traits du visage avec le Buste de la Sainte-Chapelle que celui de Valentinien III. Voyez Banduri dans l'ouvrage qui a pour titre: Numismata Imperatorum Romanorum. Lutetia 1718, in-fol. tom. II, pag. 503, médaille premiere.

Une superbe Agate représentant l'Apothéose d'Auguste. (Pl.) Cette pierre est un des morceaux les plus curieux que l'on puisse voir à Paris dans ce genre, puisque son antiquité, sa composition, sa grandeur & l'intérêt du sujet le rendent unique. C'est une onix orientale de trois couleurs taillée en relief, plus large par le bas que par le haut, & qui porte un pied sur dix pouces. Le fond est noir, les sigures blanches & rehaussées en quelques endroits de jaune doré, que la nature y a répandu çà & là, & que le Sculpteur a su ménager avec autant d'art que d'esprit. Le relief est partagé en trois parties & représente vingt-quatre sigures antiques, dont cinq dans la partie haute, neuf dans la partie mitoyenne, & dix dans la partie inférieure. Du nombre de ces sigures on en remarque quelques unes dont on n'a que des médailles grecques, espagnoles, ou barbares; d'autres dont on n'en avoit aucune, & qui ne sont reconnoissables,

que parce qu'elles ressemblent aux médailles du pere ou de la mere des personnes quelles représentent.

Les plus excellens lapidaires tiennent que jamais la nature n'a produit d'agate onix orientale d'une si prodigieuse grandeur, & les curieux les plus intelligens la regardent comme une des merveilles de l'art qu'on peut même opposer à tout ce que Rome a jamais fait de plus beau en ce genre; ainsi au jugement des uns & des autres, c'est un miracle de l'art & de la nature tout ensemble.

On ne sait comment cette Agate est venue en France. Une ignorance grossiere en avoit fait un sujet de piété, dès le tems même qu'elle étoit entre les mains des Empereurs d'Orient; on a cru pendant long-tems qu'elle représentoit le triomphe de Joseph, que l'on s'imaginoit voir porter glorieusement dans un char par tout le Royaume d'Egypte; & pour lemieux persuader, les Grecs avoient fait peindre en émail les quatre Evangélistes que l'on voit encore aux quatre coins de la plaque qui l'encadre; ce qui semble donner lieu de croire qu'elle nous est venue de quelque Prince Chrétien de la Grece, contre l'avis de ceux qui croient qu'elle sut engagée à saint Louis par Baudoin II, Empereur de Constantinople.

Ce Camaïeu est monté sur un socle quarré-long revêtu de plusieurs Reliquaires, & sur lequel on lit: ce Camaïeu bailla à la Sainte-Chapelle du Palais Charles cinquieme de ce nom Roi de

France qui fut fils du Roi Jean l'an 1379.

Admirons pour un moment l'ignorance de ce tems-là, puifqu'elle nous a procuré la conservation de ce morceau d'antiquité, qui s'il eût été reconnu, eût peut-être éprouvé le sort de tant d'autres choses si précieuses ruinées, pillées ou brûlées sous le Regne de Charles VI.

On voit par les Comptes de la Chefcerie que le 30 Mai 1484, on fit une Procession à la Sainte-Chapelle pour le Sacre du Roi Charles VIII, & que l'on y porta le grand Camaïeu.



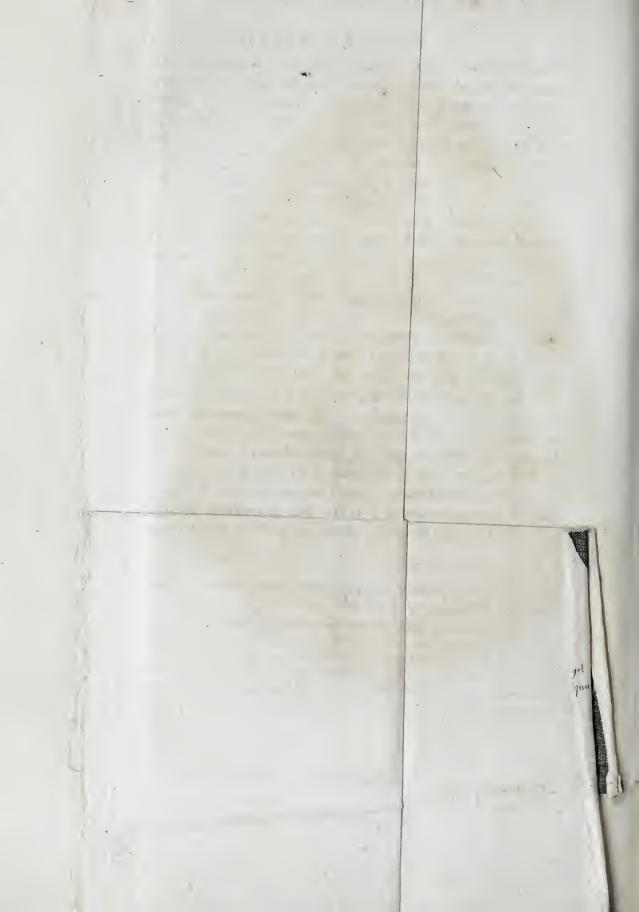

Ce monument resta pendant long-tems comme enséveli parmi les Reliques de la Sainte-Chapelle sans que personne se fût mis en peine d'en rechercher le sujet; il étoit même d'usage de l'exposer les jours de bonnes Fêtes, jusqu'en 1619, & le peuple qu'une croyance aussi facile qu'aveugle domine toujours, alloit religieusement la baiser; enfin M. de Peiresc, Conseiller au Parlement de Provence, ce curieux si éclairé fut le premier qui reconnut l'erreur dans laquelle on étoit demeuré jusqu'alors à ce sujet. Il regarda cette Agate avec des yeux d'antiquaire, & la connoissance parfaite qu'il avoit des médailles, fit qu'il y découvrit l'Apothéose d'Auguste; aussi-tôt il fit part de cette découverte à tous les Savans de l'Europe, & en particulier à Rubens, qui voulant admirer de près un si rare morceau, profita d'un voyage qu'il sit à Paris en 1625 (1) venant d'Angleterre, pour en faire un tableau exact qu'il fit graver à son retour à Anvers, par Luc Vosterman, & dont se sont aidés tous ceux qui depuis ont parlé de cette Agate.

Tristan de Saint-Amand ne tarda pas à en donner une explication de sa façon qui parut en 1635, dans la premiere édition du premier volume de ses Commentaires historiques, accompagnée d'une Estampe qui n'est qu'une mauvaise copie de celle de Rubens, mais qui a sur celle-ci l'avantage de représenter les objets du même sens que dans l'original antique; (2) Tristan prétend que ce monument a été fait près de quarante ans après la mort d'Auguste, & qu'il y est moins question de cet Empe-

<sup>(1)</sup> C'est cette même année qu'il plaça dans la Gallerie du Palais du Luxembourg les Tableaux que l'on y voit peints de sa main.

<sup>(2)</sup> On connoît cinq autres Gravures du même sujet; savoir, une que posféde M. de Buscher, sans nom d'Artiste, & celle de Poujet qui fait partie de l'histoire de la Sainte-Chapelle, & sont toutes deux dans le sens de la pierre comme celle de Tristan. Celle d'Albert Rubens, celle qui se trouve dans l'ouvrage de Jacques Le Roi, & celle qui a été faite pour l'ouvrage du Pere Montsaucon. Ces trois dernieres sont en sens contraire.

reur dans l'Olympe que des honneurs rendus par Tibere à Germanicus au retour de son expédition de Germanie; il décrit chaque figure selon ce système, & assigne à chacune leur emploi & leur nom.

A l'égard des Figures d'en-haut, Saint-Amand voit Jupiter où Peiresc reconnoît Auguste, que le Pere Montfaucon prétend être Vénus; dans une autre où Saint-Amand & le Pere Montfaucon voyent Enée couvert d'une draperie, un casque en tête présentant un globe à Auguste pour lui marquer qu'il va régner dans le Ciel, Peiresc trouve tous les traits de Rome, & le jeune Rubens ceux de Jule fils d'Enée, de qui la famille Julia tiroit son origine. Dans deux autres, Saint-Amand trouve Germanicus & Drusus son pere, où le pere Montsaucon voit Jules-César & Vénus qui tient Enée sur son seine; Peiresc de son côté reconnoît Marcellus: & comme Peiresc passe sous filence la cinquieme, il, y a lieu de croire qu'il tient avec Saint-Amand qu'elle représente le fils de Germanicus, que le Pere Montsaucon prend pour Cupidon tenant par la bride le Cheval Pégase qui porte l'Empereur.

Dans la partie du milieu Tibere est tout nud à la réserve des cuisses & d'une partie du ventre, qui sont couverts d'une espece de tablier. Il est représenté couronné de laurier, assis sur son Trône, tenant le Titulus de la main droite, comme souverain Pontise, & une demi-pique de l'autre main, ayant plusieurs serpens autour de lui pour marquer la prudence & le bon génie de l'Empire, & que Peiresc prend pour une Egide contre le sentiment de Tristan. Il est assis entre Antonia, mere de Germanicus portant une couronne de laurier, & Livie semme d'Auguste. Germanicus est debout devant eux suivi d'Agrippine tenant un bouclier, & de son sils Calligula appuyé & soutenu sur des armes. De l'autre côté on voit une sigure appuyée sur sa main gauche, la tête baissée, & assis à terre, que le sils de Rubens & le Pere Montsaucon prennent pour l'Arménie, & que Saint-Amand prétend être un esclave simplement qui écrit

ce que disent Germanicus & l'Empereur. Derriere l'Empereur est Julie sa femme répudiée, & Numerius Atticus, Sénateur, regardant la troupe d'en-haut, & qui jura avoir vu Auguste élevé au Ciel. Mais Peiresc n'est point de cet avis & il veut que cette Julie prétendue soit Liville, semme de Germanicus, & l'autre figure Drusus son mari, fils de Tibere. Au reste Julie ou Liville est dans un chaise portée par deux sphinx: son mari a la tête & les bras levés au Ciel, vers les cinq figures d'en-haut. Touchant les deux Princesses assisses à côté de l'Empereur, Peiresc soutient que Livie est à la droite, & Antonia à la gauche, & Saint-Amand soutient le contraire.

La partie d'en-bas représente dix figures de Captifs diversement vétus, & dans des expressions excellentes de douleur & d'abattement. Les uns ont les mains garottées derriere le dos; les autres la tête ou panchée ou appuyée sur leurs mains, tenant des boucliers & assis sur leurs armes.

Une chose que l'on remarque c'est que dans tout ce Tableau, il n'y a que cinq sigures qui aient la tête couronnée; ensin l'ordonnance, les têtes, les sigures, l'histoire toute entiere en sont nobles, d'un grand goût, & d'une grande maniere. On y remarque cependant quelques sigures un peu sèches, & d'autres qui ne sont pas assez sinies; mais cela peut venir de la difficulté qu'il y a de manier l'Agathe. Peut-être aussi cet ouvrage a-t-il été travaillé par plusieurs mains.

M. de Peiresc ne jugea pas à propos de contredire Tristan, mais après la mort de cet illustre Magistrat le savant Gassendi ayant été chargé d'écrire sa vie en 1641, ne se crut pas obligé aux mêmes égards, & comparant l'explication de Peiresc avec celle de Tristan, il ne manqua pas de faire observer que son ami croyoit que cette Agate étoit sigurée de l'Apothéose d'Auguste; que la sigure qui a une couronne radiale sur la tête & qui tient un sceptre est Auguste déssé, & non Jupiter comme Tristan le prétend. Il est constant que le Pere des Dieux n'a jamais été représenté sans barbe,

comme dans cette figure. Continuant à exposer le sentiment de M. de Peiresc, il sit voir que le jeune homme monté sur Pégase, & conduit par l'Amour, est le jeune Marcellus, & non Auguste; que Tristan confond Antonia, mere de Germanicus avec Livie, veuve d'Auguste, & celle-ci avec Antonia: ensin à l'exception de Tibere & d'un petit nombre d'autres personnages, les deux Antiquaires dissérent en tout: la figure que Tristan croit être Enée, est, suivant M. de Peiresc, la Ville de Rome; ce dernier trouve Jule-César, ou l'autre croit reconnoître Nero Claudius & ainsi du reste.

Tristan piqué de se voir ainsi critiqué n'en devint que plus vis à soutenir ce qu'il avoit avancé, & dans la seconde édition de ses Commentaires historiques qu'il donna en 1644, il ajouta à sa dissertation un avertissement dans lequel il taxe Gassendi d'avoir emprunté le nom de M. Peiresc pour publier avec plus de consiance une explication à laquelle il soutient que ce savant Magistrat n'a eu aucune part.

Albert, fils de Rubens, après la mort de Tristan crut devoir prendre part à la dispute pour venger la mémoire de son pere qui lui étoit infiniment chere; & quoiqu'il n'eut jamais vu l'Agate non plus que les jets de plâtre & de carton que Peiresc avoit tiré sur l'original en 1619, il adressa une dissertation latine à ce sujet à Gaspard Gevartius son ami, dans laquelle ce judicieux Antiquaire assure d'après la taille-douce de son pere que le sentiment de M. Peiresc étoit tel que Gassendi l'avoit rapporté, ce qu'il s'ossroit de prouver par plusieurs lettres de M. de Peiresc écrites à Rubens son pere. Cet ouvrage ne parut qu'en 1665, huit ans après la mort d'Albert Rubens; il est imprimé à la suite du Traité De revessiaria veterum, & joint à divers opuscules du même Auteur concernant des matieres d'Antiquités, que Gravius prit soin de recueillir, & dont il procura une édition faite à Anvers, chez Balthazar Moret.

Ces trois ouvrages donnés séparément sur l'Agate de la Sainte-Chapelle se trouvent réunis à la fin d'une dissertation

composée sur le même sujet par le Baron Jacques le Roi, Agent de la Cour d'Espagne, imprimée à Amsterdam en 1683, & dans. laquelle l'Auteur semble par cet ouvrage avoir voulu mettre ses Lecteurs à même de juger des Ecrivains qui l'ont précédé. Quoi qu'il en soit, la véritable interprétation de ce monument n'a point encore été fixée, parce que, comme le dit fort bien le Pere Montfaucon, les ressemblances des portraits ne sont pas de la derniere exactitude, ce qui laisse à chacun la liberté d'établir un système particulier. Ce favant Religieux dans son Antiquité expliquée (1) prétend que la figure qui a une couronne radiale, représente Venus Genitrix, sous prétexte qu'aucun monument antique ne représente Auguste avec une telle couronne; ce qui n'est point exact, puisqu'au rapport des Antiquaires, les médailles frappées en l'honueur d'Auguste après sa mort le représentent, presque toutes, avec une couronne radiale, & que le propre Livre du Pere Montfaucon, nous offre l'Apothéose de l'Empereur Claude, couronné de rayons; ce qui fait connoître que la couronne radiale étoit un ornement affecté aux Empereurs déifiés.

Enfin sans entrer dans les discussions auxquelles cette Agate a donné lieu, disons avec Mariette (2) qu'il peut passer pour constant que la fameuse Agate de la Sainte - Chapelle, est ce que l'on appelle proprement un tableau de famille. Le Graveur a mis Auguste dans le Ciel avec les principaux Princes de son sans, qui ne vivoient plus; les autres Princes & Princes vivans de cette illustre famille accompagnent Tibere qui régnoit, & ce dernier Empereur est représenté dans toute sa gloire, & dominant sur l'univers entier. Il y a des parties pleines de correction & de noblesse, des airs de tête superbes, des têtes coessées avec une propreté & un art inimitable. La tête de la figure

<sup>(1)</sup> Ant. Expl. Tom. V. liv. IV, chap. X. Paris 1719.

<sup>(2)</sup> Traité des Pierres gravées, Tom. I, page 350.

équestre ne sauroit être plus parsaite, ni celle du cheval plus siere. Les maîtres de l'art sont dans l'admiration des groupes des captifs; l'un se plaint avec tant de douleur; l'autre embrasse son enfant avec une si grande tendresse; leurs actions sont si tristes & si naïves, qu'on ne sauroit presque rien voir de si naturel. Ensin les Connoisseurs assurent qu'ils n'ont jamais vu d'antique, où il se trouve tout-à-la-sois & tant de portraits & tant de belles choses.

On remarque dans l'Estampe la trace de la fracture que cette pierre éprouva en 1630, lors de l'incendie du Palais; mais quoique les Lapidaires à cause de cet accident en fassent moins de cas, les Antiquaires & les Curieux ne l'estiment pas moins que si elle étoit en son entier.

On lit dans la vie de Peiresc par Gassendi, un fait qui peut servir à apprécier par approximation ce que peut avoir coûté l'Agate de la Sainte - Chapelle. » C'est une Agate, y est - il dit en parlant de celle de Vienne, un peu plus petite que la précédente. Philippe-le-Bel qui l'avoit eue des Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem, qui eux-mêmes en avoient fait l'acquisition en Palessine, l'avoit léguée aux Religieuses de Poissy; mais durant les guerres civiles elle sut enlevée survivement, & portée en Allemagne par des Marchands qui la vendirent à Rodolphe II, pour la somme de douze mille ducats d'or. Vita Peireskii, Lib. III, ad Ann. 1520.

Ce précieux morceau ainsi que le Buste de Valentinien III, seront un jour replacés dans le Cabinet des Médailles & Antiques du Roi.

Fin du premier Livre.

## LIVRE SECOND.

Après que la Sainte-Chapelle eut été bâtie, saint Louis s'occupa à y établir un Collége d'Ecclésiastiques pour la desservir, & à attirer les graces du Saint Siége sur cette Eglise & sur ses Ministres. En conséquence & sur sa demande, dès l'an 1243, le Pape Innocent IV lui accorda quatre Bulles; la premiere qui défend à toutes personnes d'interdire la Sainte-Chapelle, ou de lancer contre elle & ceux qui la desservent présens & à venir aucune sentence d'excommunication, de suspense ou d'interdit sans un ordre exprès du Saint Siége; la seconde portant concession d'indulgences à ceux qui visiteroient la Sainte-Chapelle le jour de la Susception des saintes Reliques, & pendant l'Octave, ainsi que le jour du Vendredi-Saint, de la Translation de la Couronne de notre Seigneur, & tous les Vendredis de l'année; la troisieme à ceux qui la visiteroient le jour de l'Exaltation de la Croix; & la quatrieme à ceux qui affisteroient à la Dédicace de cette Eglise, ou qui la visiteroient par la suite à pareil jour & pendant l'Octave.

En 1245 St Louis étant à Paris au mois de Janvier, fit expédier, de son propre mouvement, en l'honneur de Dieu & de la sainte Couronne d'épines de notre Seigneur, les premieres lettres de Fondation de la sainte & vénérable Chapelle de son palais, pour le repos de son ame, de celle du Roi Louis son pere, & de la Reine Blanche sa mere; & pour que les précieuses Reliques qu'il y avoit déposées y sussent continuellement honorées, & rendre à perpétuité ce lieu recommandable par le culte du Service Divin, & de continuelles actions de graces; il ordonne qu'il y aura cinq principaux Prêtres, ou Maîtres

Preuv.

Fondation de dix-sept Ecclésiastiq.

Preuv.

Chapelains, compris celui qui avoit le bénéfice de l'ancienne Chapelle, & deux Marguilliers qui seroient Diacres ou Sous-Diacres. Que chaque principal Chapelain aura avec lui un Sous-Chapelain Prêtre, & un Clerc qui sera Diacre ou Sous-Diacre. Que chaque principal Chapelain aura vingt l. par. de rente, faifant pour les cinq, cent liv. paris. de rente à prendre sur le Châtelet. Que chaque Marguillier aura quinze liv. paris. de rente, faisant pour les deux, trente liv. paris. à prendre sur le Châtelet. Que du consentement de Matthieu, qui étoit Chapelain de l'ancienne Chapelle, les cinq principaux Chapelains jouiront de tous les revenus de l'ancienne Chapelle, pour être partagés également entre eux. Que les principaux & Maîtres Chapelains, les Marguilliers, les Sous-Chapelains & Clercs, assistans à l'Office, recevront chaque jour des distributions manuelles & proportionnées, selon la différence des Fêtes, enforte que quand les Maîtres Chapelains auront chacun douze deniers de distributions manuelles, chaque Sous-Chapelain n'aura que quatre deniers, & chaque Clerc trois deniers. Qu'on ne retrancheroit rien à ceux des principaux Chapelains qui n'auroient manqué d'assister qu'à une ou deux petites heures, mais qu'aucun ne recevroit les distributions manuelles de Matines, la Grand'Messe & Vêpres, sans y avoir assisté, si ce n'est qu'il ait été malade, ou saigné. Que les Marguilliers auront les mêmes distributions manuelles que les Sous-Chapelains. Que le fond des distributions sera pris sur les offrandes, à l'exception de celles qui se feront à la Messe, & qui appartiendront aux principaux Chapelains. Que le fond du luminaire des trois cierges qui doivent brûler jour & nuit dans trois bassins d'argent devant les saintes Reliques sera pris sur les mêmes offrandes, & sur les cinquante sols de rente assignés pour le luminaire de l'ancienne Chapelle par les Rois Louis VI & Louis VII. Que le fond de l'entretien des vîtres sera pareillement pris sur les offrandes, & que le surplus du produit, ces dépenses faites, appartiendra au Roi. Que lorsqu'un des principaux Chapelains desservira à son tour, & cou-

chera dans la Sainte-Chapelle avec les Marguilliers, il aura par nuit trois deniers de plus que les autres, pour ses assistances à Matines. Qu'il fera permis aux principaux Chapelains, en cas d'empêchement légitime, de se faire suppléer par leurs Sous-Chapelains, tant pour faire l'Office, que pour coucher dans la Sainte-Chapelle; auquel cas le Sous-Chapelain recevra les trois deniers attribués au principal Chapelain. Que Matthieu, Chapelain de l'ancienne Chapelle, jouira pendant sa vie de la livrée de pain, vin & autres choses susdites qu'il devoit avoir quand le Roi, la Reine, ou leurs Enfans étoient au Palais; (1) & qu'après sa mort, celui des principaux Chapelains qui sera de semaine, jouira des mêmes droits. Que l'un des principaux Chapelains, ou Sous-Chapelains, assisté d'un Clerc, fera tous les jours le Service Divin dans la basse-Sainte-Chapelle. Que les principaux Chapelains & Marguilliers feront ferment de faire continuellement résidence & de bonne-soi; qu'eux & tous les Sous - Chapelains & Clercs, jureront aussi de conserver fidèlement au Roi & à ses successeurs les Reliques & Reliquaires, & tout le tréfor de la Sainte-Chapelle, joyaux, pierres précieufes, ornemens, livres, &c. Il donne aux principaux Chapelains & Marguilliers la nomination de leurs Sous-Chapelains & Clercs, & se réserve & à successeurs la nomination desdits principaux Chapelains & Marguilliers, & le pouvoir & la liberté entiere de faire telles augmentations diminutions ou changemens qu'il lui plaira à ces présentes dispositions, & dans tout ce qui concerne l'état de la Sainte-Chapelle.

En 1247 l'Empereur Baudoin étant à Saint-Germain-en-Laie confirma à saint Louis, par Lettres de Cession authentiques des principales datées du mois de Juin, le don qu'il lui avoit fait des Reliques qui sont déposées à la Sainte-Chapelle, & qui jadis étoient gardées à Constantinople, & avoient été engagées à divers créanciers & en différens tems pour la grande nécessité de

Concession Reliques.

Preuv.

<sup>(1)</sup> Origine du Droit de Commensaux. Voyez année 1275.

fon Empire, & rachetées de sa volonté & de son consentement par saint Louis. Ces Lettres en original sont conservées en parchemin dans les Archives de la Sainte-Chapelle, signées de l'Empereur en caracteres Grecs avec du (1) cinabre, & scellées de son sceau d'or, à lacs de soie cramoisse. (Pl.)

Confécration de la Sainte-Chapelle.

Le Dimanche de Quasimodo, vingt-cinquieme jour d'Avril 1248, faint Louis sit faire la cérémonie de la Consécration de la Sainte-Chapelle avec une grande pompe & un grand appareil; celle d'en-haut sut dédiée en l'honneur de la Sainte-Couronne & de la Sainte-Croix de notre Seigneur par (2) Eudes, ou Odon, Evêque de Tusculum, ou Frescati, & Légat du Saint Siége, assisté des Archevêques de Bourges, de Sens, de Rouen, de Tours, & de Tolede, & des Evêques de Laon, de Soissons, d'Amiens, de Senlis, de Langres, de Chartres, d'Orléans, de Meaux, de Bayeux & d'Evreux; & pendant que le Légat dédioit la Sainte-Chapelle haute, Philippe Berruyer, Archevêque de Bourges dédioit la Chapelle basse sous le titre de la Sainte Vierge.

Après la Confécration de la Sainte-Chapelle, les Archevêques & Evêques qui avoient assisté à cette cérémonie, accorderent un an d'indulgences à ceux qui visiteroient cette Eglise par la suite le jour de l'Anniversaire de sa Dédicace, ou pendant l'Octave; & le mois de Juin suivant, le Légat qui avoit fait la cérémonie accorda pareilles indulgences.

<sup>(1)</sup> Les Empereurs fignoient anciennement les rescrits avec une encre particuliere appellée sacrum encaustum, dont leurs sujets ne pouvoient se servir sans encourir la peine du crime de lese-majesté au second ches.

<sup>(2)</sup> Ciaconius nous apprend que Eudes, ou Odon de Châteauroux, avoit été Chancelier de l'Université de Paris, & qu'il sut fait Evêque-Cardinal de Tusculane par le Pape Innocent IV, qui l'envoya Légat en France, pour y prêcher la Croisade contre les Sarrasins. Ce Pape, au rapport de Ciaconius, l'appelle virum secundum cor sum morum honestate decorum, litterarum scientia praditum, consilii maturitate praclarum; & l'Archevêque de Bourges, Berruyer, est qualissé Beatus.



Sceau de l'Empereur Baudouin II.



La même année au mois d'Août, faint Louis étant à Augmentation Aigues-mortes fit expédier de nouvelles Lettres de fondation de la Sainte-Chapelle, par lesquelles en confirmant les premieres de l'an 1245, & suivant la faculté qu'il s'étoit réservée, il augmente la fondation d'un troisseme Marguillier-Prêtre, & ordonne que chaque Marguillier sera tenu d'avoir un Clerc Diacre ou Sous-Diacre. Que chaque principal Chapelain aura, pro corpore Capellania, vingt-cinq livres de revenu, faisant pour les cinq, cent vingt-cinq livres de rente à prendre sur le Châtelet, jusqu'à ce qu'elles aient été assignées autre part. Que chaque Marguillier aura, pro beneficio, vingt-cinq livres, faisant pour les trois, soixante & quinze livres de rente à prendre sur le Châtelet, comme dessus. Que les Marguilliers auront pareilles distributions manuelles que les principaux Chapelains. Que les revenus de l'ancienne Chapelle seront partagés également entre les cinq principaux Chapelains & les trois Marguilliers. Que si les offrandes & autres casuels ne sont pas suffisans pour payer les distributions manuelles, fournir le luminaire, réparer & entrenir les vîtres de la Sainte-Chapelle, ce qui manquera fera pris & fourni de ses deniers, & des deniers de ses successeurs Rois, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par lui ou ses successeurs. Pour entretenir la paix & le bon ordre, & de crainte que l'égalité & le défaut de supérieur ne fussent une source de procès & de scandale, il veut que, du nombre des principaux Chapelains ou Marguilliers, lui & ses successeurs choisissent un Chef aux ordres duquel les autres Chapelains, Marguilliers, Sous-Chapelains & Clercs de la Sainte-Chapelle, seront tenus d'obéir, sous peine de soustraction de leur revenu qu'il autorise le Chef a exercer contre les rebelles. Que le Chef ait quinze livres de rente de plus que les autres principaux Chapelains, & double rétribution aux Fêtes doubles & annuelles; enfin faint Louis se réserve à lui & à ses successeurs Rois, le pouvoir & la liberté d'ajouter, diminuer, ou changer comme il voudra l'état de la Sainte-Chapelle, & de disposer selon leur bon plaisir & leur

de quatre Ecclésiastiq.

Preuv,

volonté, des Reliques, joyaux, pierres précieuses, ornemens, livres, &c. qu'il y avoit mis, ou y mettroit encore par la suite; & pour conserver à la France ces Reliques, & pour que ses successeurs les eussent toujours près d'eux, & ne vinssent jamais à s'en dessaisir par dons ou par cessions, comme avoit fait l'Empereur Baudouin, il les prie de ne les jamais ôter ni permettre qu'elles soient ôtées de la Sainte-Chapelle qu'il avoit placée à cet effet dans le lieu de sa principale résidence.

Malheureusement la sage prévoyance qu'avoit eu saint Louis de donner un Chef à la Sainte-Chapelle, loin de produire l'effet qu'il s'étoit proposé, sut le premier germe des troubles survenus dans cette Eglise; & quoique par les mêmes lettres le Fondateur eût attribué à ce Chef double part dans les gros fruits & distributions, & qu'il ait été obligé de consirmer cette Ordonnance par Lettres expresses de l'an 1270, en en détaillant les motifs; dignum est enim, dit-il, ut qui in sollicitudine pracedit & onere, in emolumento cateris praseratur & honore; les principaux Chapelains resusement constamment à leur premier Chef cette distinction de revenus jusqu'en 1290, que par transaction faite sous Grégoire de Meulan, successeur de Me Matthieu premier Maître Chapelain de la Sainte-Chapelle, tandem bonorum ductit Consilio, pacis concordiam amplectentes, ils voulurent bien ensin, par esprit de paix, se soumettre à la lui accorder.

La Sainte-Chapelle est exempte de droit. L'établissement de la Sainte-Chapelle donne lieu à deux observations importantes. La premiere que son érection pleno jure est une preuve certaine que saint Louis savoit que par un privilége attaché à la Couronne des Rois de France, la Chapelle & l'enclos de leur Palais portent avec eux exemption de l'Ordinaire, puisqu'il sit bâtir cette Eglise, & donna l'Administration des Sacremens au Trésorier, sans avoir pris le consentement de l'Evêque de Paris, & de l'Archevêque de Sens pourlors Métropolitain, & sans aucune opposition soit de leur part, soit de la part du Curé de Saint-Barthelemi, qui n'auroient

Preuv.

Preuv.

pas manqué de faire, s'ils en eussent été en droit, les plus vives représentations, à ce saint Roi plein de justice & d'équité. La seconde que saint Louis, en fondant la Sainte-Chapelle, s'est réservé pour lui & ses successeurs Rois, le droit de pleine collation sur les Bénéfices qui la composent collationem & omnimodam dispositionem. Il est de fait que ces sortes de bénésices ne font point sujets aux Bulles de la Cour de Rome, ni aux règles de Chancellerie, ni aux canons de l'Eglise, mais dépendent entierement du Roi, qui n'est obligé de les suivre, qu'autant qu'il le juge à propos & que l'équité & la raison le demandent, in quantum ratio & aquitas poslulant, dit M. Loiiet sur Dumoulin, n. 416, de inf. C'est pour cela que par l'Ordonnance du Roi Louis XI, publiée au Parlement le 13 Juillet 1474, il est marqué précisément que l'autorité que les Rois ont sur ces Bénéfices vient de leur Couronne, avons droit à cause de notre Couronne, souveraineté & temporalité. Et c'est d'après le même principe que par la même constitution la connoissance du pétitoire comme du possessoire appartient aux Juges Royaux, & est défendue aux Juges Ecclésiastiques, jusque-là que l'Ordonnance prononce des peines contre les sujets du Roi qui vont à Rome impétrer ces Bénéfices. Ce n'est pas qu'en ce qui concerne la police & la bienséance de l'Eglise, on ne doive observer ce qui se pratique dans l'administration des autres Bénéfices; mais il est toujours vrai de dire, selon M. Loiiet, que ces Bénéfices de collation royale, ne sont pas véritablement Ecclésiastiques, non sunt mere Ecclesiaslica.

On peut remarquer encore que la Sainte-Chapelle sut consacrée, consecrata & dicata, par l'Evêque de Tuscule, Légat du Saint Siége & par l'Archevêque de Bourges; & que l'Evêque de Paris ne sut point invité à cette cérémonie puisqu'il n'y est fait aucune mention de ce Prélat, tandis que l'on voit que l'Archevêque de Reims qui n'avoit pu y assister, alla le lendemain à la Sainte-Chapelle en signer l'Acte. Ce qui joint à la forme

des Lettres de fondation de cette Eglise prouve qu'elle jouit d'une exemption de droit & de fondation, & non de concession. On ne peut en esset se persuader que saint Louis eût pris sur lui de violer un ordre établi dès la naissance du Christianisme, & dont tous les Conciles ont toujours recommandé l'observation, d'autant qu'il ne lui auroit certainement pas été difficile d'obtenir toutes les permissions qui lui eussent été nécessaires.

En 1249 St Louis, étant en Chypre, donna entr'autres présens à des Ambassadeurs d'un Roi Tartare qui étoient allés lui présenter des Lettres de leur Maître, une Croix faite du bois de la vraie Croix.

Domaine de Sens.

Preuv.

En 1256 Ce Prince donna aux principaux Chapelains & Marguilliers huit muids de bled froment de rente, mesure de Sens, sur les revenus de la Prevôté de Sens, qui joints aux quatre muids que le Chapelain de l'ancienne Chapelle prenoit tous les ans à Gonnesse & à Villeneuve, devoient servir à leur fournir du pain tous les jours. Sur quoi Lettres de Philippe - le - Long du mois de Juin 1318, par lesquelles, en exécution du Testament de Philippe - le-Bel son pere, il donne aux Trésorier & Chanoines dix muids huit sextiers & cinq boisseaux de froment, mesure de Paris, à prendre sur le grenier du Roi à Sens, outre les huit muids donnés par saint Louis; Lettres du Roi Jean au mois de Février 1355, par lesquelles, en confirmant celles de saint Louis & de Philippe le-Long, & parce que la mesure de Sens étoit plus grande que celle de Paris, il réduit les vingt muids trois sextiers trois minots de bled froment que MM. de la Sainte-Chapelle avoient droit de prendre sur le domaine de Sens, à la quantité de dix-huit muids huit sextiers trois minots mesure de Sens, & ordonne que si par stérilité ou autrement les greniers de Sens ne pouvoient fournir l'intégrité des dix-huit muids trois sextiers trois minots

minots de bled, la recette de Sens fourniroit en argent au prix du marché ce qui s'en manqueroit.

Je trouve qu'en 1263 dans les Lettres d'amortissement de trois muids de bled de rente à prendre sur les Moulins de Linais, que les principaux Chapelains & Marguilliers avoient acquis de Philippe de Linais & Perrine sa femme, faint Louis leur donna dès-lors le nom de Chanoines en ces termes: Concedimus ut dicti Canonici dictum reditum habeant & teneant in perpetuum in manu mortuâ pacifice & quiete; on verra néanmoins qu'ils ne furent ainsi réellement qualissés qu'en 1318.

En 1265, le Pape Clément IV confirma par une Bulle du 25 Octobre les Indulgences qui avoient été accordées par le Pape Innocent IV, à ceux qui visiteroient la Ste-Chapelle le jour & pendant l'Octave de l'Anniversaire de la Dédicace; & cette faveur fut scellée par le Légat & les Prélats qui avoient assisté à la confécration de ce saint lieu.

En 1270 comme si faint Louis eut pressenti que le Voyage qu'il projettoit hors de son Royaume, devoit être sans retour, St Louis à la il fit son Testament, & nomma pour en être les Exécuteurs l'Evêque de Paris, l'Evêque d'Evreux, les Abbés de Saint-Denis & de Royaumont avec deux de ses Aumôniers; il donna la Régence à Matthieu de Vendôme, Abbé de Saint-Denis, & à Simon de Néele, deux hommes d'un rare mérite & d'une capacité éprouvée; puis deux jours après il se mit en chemin pour se rendre à Aigue-Mortes où il avoit rassemblé sa slotte & fon armée.

La même année ce Prince voulant confommer son ouvrage ordonna par Lettres datées d'Aigue-Mortes au mois de Juin, que le Maître Chapelain de la Sainte-Chapelle, auquel & à ses successeurs il avoit donné la cure des ames eût double part tant en distributions qu'en gros fruits; & il chargea l'Abbé de Saint-Denis, l'Archidiacre de Bayeux, & le Trésorier de Saint-

Voyage de Terre-Sainte.

Frambourg de Senlis, de chercher des fonds pour la dotation de la Sainte-Chapelle.

Mort de faint Louis.

Deux mois après, saint Louis sut attaqué d'un flux de sang qui joint à une sièvre continue le réduisit en peu de jours à l'extrémité. L'instruction que ce saint Roi donna, à l'exemple de David, à Philippe son fils aîné, & écrite de sa main, comprend un abrégé de la vie de ce pieux Monarque, & forme un Recueil de préceptes utiles à toutes sortes de personnes. Prêt de mourir, il se fit coucher à terre sur un lit de cendres où il expira le 25 Août l'an 44e de son regne & de son âge le 55e. Après sa mort son corps sut embaumé à la maniere du tems, & pour cet effet on le fit bouillir dans de l'eau & du vin pour en séparer les chairs. Les ossemens furent mis avec le cœur dans une caisse pour être apportés en France dans l'Eglise de Saint-Denis; les chairs & les entrailles furent données au Roi de Sicile qui les demanda & les fit porter dans l'Abbaye de Montréal près de Palerme.

Obseques

Un des premiers soins du Roi Philippe fut de faire rendre de saint Louis. les derniers devoirs à son pere. Il quitta les côtes d'Afrique vers le 20 Novembre, d'où il passa en Sicile, où il visita l'Eglise de Montréal, delà se rendit à Messine, & entra dans la Calabre, où il eut la douleur de perdre la Reine Isabelle son épouse qui mourut à Cosence le 20 Janvier 1271. Ensuite il traversa toute l'Italie, & la Savoie, faisant porter avec lui les corps du Roi, de la Reine & du Comte de Nevers, qui à l'âge de vingt & un an, mourut quelques jours avant le Roi. Il arriva le 21 Mai à Paris où furent déposés dans l'Eglise de Notre-Dame les dépouilles mortelles de ces pieuses victimes de la foi. Avec les trois que je viens de nommer, il y avoit le corps d'Alfonse de Brienne Comte d'Eu, sils du fameux Jean de Brienne Roi de Jérusalem, & celui du Chevalier Pierre, Chambellan de saint Louis. Le lendemain dès le grand matin, le Clergé & les Religieux, au milieu de l'affluence du peuple, se mirent en marche pour conduire le convoi à Saint-

Denis. Le Roi Philippe suivi de toute la Cour marchoit à pied, portant sur ses épaules les ossemens du Roi son pere. On voit encore aujourd'hui sur le chemin de Paris à Saint-Denis, les Croix qui furent élevées par l'ordre de Philippe, aux endroits où il s'étoit arrêté pour se reposer; & la tradition est que les statues des trois Rois qui sont placées sous la Croix sont celle de ce Prince, celle de saint Louis son pere & celle de Louis VIII fon ayeul.

Arrivé à l'Abbaye de Saint-Denis on inhuma les offemens de faint Louis derriere l'Autel de la Trinité dans un cercueil de pierre joignant le tombeau de Louis VIII & de Philippe Auguste. On mit les corps de la Reine Isabelle & de Tristan, Comte de Nevers, à la droite du Roi; le corps de l'illustre Chevalier Pierre, qui, à raison de sa charge de Chambellan, avoit eu de son vivant le droit de coucher dans la chambre de son Maître, fut enterré à ses pieds; & le corps du Comte d'Eu fut inhumé hors du chœur dans une Chapelle dite de Saint-Martin.

Sépulture de faint Louis.

Par Lettres datées de Montlhery l'an 1271 le mardi d'après la fête de saint Mathias, Matthieu Abbé de St-Denis en qualité de Apostolique. Confervateur des priviléges accordés au Roi de France par le Saint Siége, & en vertu de l'autorité qu'il en avoit reçue du souverain Pontife, ordonna au Prieur de Saint-Germain-des-Prés, sous peine de suspense & d'excommunication, de défendre à l'Official de Paris de lancer aucune sentence d'excommunication, de suspense ou interdit contre les Chanoines, Chapelains & Clercs de la Sainte-Chapelle, personne n'en ayant le droit en vertu de la prérogative accordée au Roi par le Saint Siége pour cette Eglise, & toutes les personnes qui y sont attachées. De plus de casser & annuller ce que l'Official pourroit faire de contraire à la présente Ordonnance, & dans ce cas & après l'avoir averti, de le regarder comme excommunié par les présentes, & de le déclarer publiquement comme tel dans l'Eglise de Paris.

Privilége

Fondation de Saint-Louis.

Preuv.

La même année, au mois de Décembre, Philippe-le-Hardi, en la Chapelle de exécution du Testament de la Reine Isabelle sa semme, fonda dans la Sainte-Chapelle une Sous-Chapellenie pour le repos de l'ame de ladite Reine (1), ordonnant que le Sous-Chapelain qui en seroit pourvu, fût tenu de faire résidence continuelle dans la Sainte-Chapelle, comme les autres Sous-Chapelains des Chanoines, avec obligation de dire tous les jours une Messe pour le repos de la Reine. Il donne pour revenu à ce Sous-Chapelain vingt liv. parif. de rente, favoir dix liv. parif. pour son gros, & dix liv. pour ses distributions quotidiennes, & à recevoir par les mains du Tréforier & à raison de ses affistances aux Offices, sub sorma, portionibus & conditionibus quibus distributiones easdem percipiunt in eadem Capella cotteri sub capellani existentes ibidem, officio matutinarum, missarum, & aliarum horarum presentes. Par Lettres de l'an 1282 le même Prince donna à Gerard Bourguignon, & à ses successeurs Chapelains de la Reine Isabelle, soixante sols paris. de rente pour une robe. Et par autres Lettres du mois de Juin 1286, Philippe-le-Bel confirma celles de Philippe-le-Hardi, son pere, & outre les vingt liv. paris. données pour la fondation de la Sous-Chapellenie de la Reine Isabelle, il donna au Titulaire autres dix liv. de rente, en augmentation de revenu pour son gros.

Preuv.

Privilége Apostolique.

1272. Le Pape Grégoire X, par une Bulle du 24 Mai exempta la Sainte-Chapelle & toutes les personnes qui sont à son service de la Jurisdiction de l'Evêque de Paris, & de l'Archevêque de Sens, Prélat Métropolitain, les soumettant immédiatement au Saint Siége.

Couronnement de la Reine Marie de Brabant.

Le 23 du mois de Juin 1275, veille de la Fête de la Nativité de St Jean, la Princesse Marie, fille de Henri & sœur de Jean

<sup>(1)</sup> Cette Chapelle défignée par sa fondation sous le nom de la Reine Isabelle, est toujours restée sous le nom de Saint-Louis depuis la Canonisation de ce Monarque.





Duc de Brabant, après avoir épousé en secondes noces Philippele Hardi; fut sacrée & couronnée dans la Sainte-Chapelle, par Pierre de Barbet, Archevêque de Reims, choisi par le Roi pour faire cette cérémonie. Gillon Cornu, fecond du nom, Archevêque de Sens, Métropolitain pour-lors de l'Evêché de Paris qui vaquoit, prétendit que l'Archevêque de Reims lui faisoit injure & tort à sa dignité, par une pareille entreprise. Il s'en plaignit à Simon, Cardinal du titre de Sainte-Cécile & Légat du Saint Siége, qui avoit assisté à la cérémonie; & pour en avoir réparation auprès du Roi, il lui représenta que son droit de Métropolitain étoit violé, & se servit de l'autorité d'Yves de Chartres, qui dans une Lettre écrite par lui à un Archevêque de Reims dans une pareille occasion, lui avoit fait connoître qu'il n'avoit point de droit aux Couronnemens & aux Sacres des Rois & Reines, hors l'étendue de l'Archevêché de Reims. Cette contestation sui portée devant le Roi, qui déclara à l'Archevêque de Sens qu'à tort & sans cause, il se plaignoit du choix qu'il avoit fait de l'Archevêque de Reims pour faire la cérémonie de ce couronnement dans sa Chapelle & dans son Palais, lieux exempts de la Juridisdiction de l'Evêque de Paris, & de celle de l'Archevêque de Sens, & par conséquent qu'il étoit en droit, en qualité de Fondateur de cette Eglise, de choisir qui bon lui sembloit pour faire de pareilles cérémonies.

Dans le nombre des Médailles qui furent frappées fous le regne de Philippe III, on voit qu'il y en eut une pour confacrer la mémoire du Couronnement de Marie de Brabant dans la Sainte-Chapelle, que l'exergue de la Médaille nomme Oratorium Cafaris, ce qui fait allusion à la Chapelle que les Empereurs avoient autrefois dans leur Palais. Le champ de la Médaille représente Marie de Brabant aux genoux du Prélat qui lui met la couronne sur la tête, & la légende porte Sacrata & coronata XXIII Junii M. CC. LXXV. (Pl.)

La même année Philippe-le-Hardi par Lettres datées de

Droit de Committimus.

Preuv.

Villeneuve, au mois de Septembre, augmenta ce qui avoit été Commensalité, donné par saint Louis aux Chanoines de la Sainte-Chapelle en qualité de Commensaux de sa Maison pour leur plat, ou Provende, & leur accorda, divini amoris intuitu, une livrée entiere par jour, quand il demeureroit à Paris en ses manoirs ou au Temple, ou quand il dîneroit ou souperoit avec la Reine, ou la Reine absente, savoir huit denrées de pain, un fextier de vin (fix pintes, ) tel qu'on le livroit aux Chevaliers, de vino quod militibus liberatur, quatre deniers pro Coquinâ, & douze morceaux de chandelle : demi-livrée par jour, quand la Reine y feroit en l'absence du Roi; & quatre deniers seulement quand quelqu'un des Enfans de France, tant qu'ils seroient en sa (1) Mainbournie, demeureroit à Paris, ou y seroit à dîner ou à fouper.

> Le Droit de Commensalité ainsi attribué à la Sainte-Chapelle, lui fut confirmé par la suite sous les différens regnes, avec Droit de Committimus; notamment par Lettres du Roi Jean de l'an 1350, qui donnent aux Trésorier & Chanoines le droit de Pitance de pain, vin, chandelles, &c. comme Commensaux de sa Maison. Lettres de Charles, Régent, datées de Paris du mois de Mars 1358, portant sauve - garde Royale, pour les Trésorier, Chanoines,

<sup>(1)</sup> Mainbournie. (Mainburnia) C'est défense, tutele, cure, & garde. Mainbourg est celui sous la protection & garde duquel on est, lib. 6. Capitular. Regum, Cap. seu articulo 223; vidua, orphani & minus potentes sub dei defensione & nostro mundeburdo pacem habeant. Sur ce passage on peut voir les Auteurs qu'allegue François Pithou, in suo glossario, & spécialement de Judith, fille du Roi Charles-le-Chauve que ravit Baudouin de Flandres: Filiam, inquit, nostram viduam, secundum leges divinas & mundanas tuitione ecclesiastica, & regio mundeburdo constitutam Balduinus sibi furatus est in uxorem. Et Olivier de la Marche en ses Mémoires dit que Maximilien Empereur, étoit Mainbourg & pere de Philippe d'Autriche, & il ajoute que par puissance, il étoit séparé de la Mainbournie & tutele que pere doit avoir de son enfant par tout droit & bonne coutume.

Chapelains, Clercs & autres serviteurs de la Sainte-Chapelle, pour eux & pour tous leurs biens; & constituant le Prevôt de Paris pour leur gardien, avec attribution de leurs causes aux Requêtes du Palais. Lettres du Roi Jean, du mois de Février 1360, confirmatives des précédentes. Autres Lettres du Roi Jean, du 23 Juillet 1363, qui confirment les Lettres de Charles Dauphin, & Régent de France, du 15 Mai de la même année; donnent au Parlement de Paris la connoissance de toutes les affaires de la Sainte-Chapelle, & chargent le Procureur-Général de prendre fait & cause pour elle, au besoin. Lettres de Charles VI, du mois de Septembre 1384, qui établissent le Prevôt de Paris pour Garde & Juge des Trésorier, Chanoines, &c. de la Sainte-Chapelle, avec ordre, en cas de contestation, de renvoyer la connoissance de leurs affaires aux Requêtes du Palais comme avoit fait Charles Dauphin. Autres Lettres de Charles VI, du 5 Mai 1409, & de Charles VII, du 14 Mai 1448, confirmatives des précédentes. Arrêt du Parlement rendu sur Requête le 7 Août 1566, portant que les Trésorier, Chanoines, &c. de la Sainte-Chapelle, comme domestiques de la Maison du Roi, tant en général qu'en particulier, jouiront du droit de Committimus, nonobstant la limitation faite depuis peu du nombre de ceux qui en doivent jouir. Lettres-Patentes de Louis XIII, au mois d'Avril 1621, portant confirmation du droit de Committimus aux Requêtes du Palais, & autres droits & priviléges attribués à la Sainte-Chapelle, enregistrées au Parlement le 3 Août de la même année. Lettres-Patentes données au mois d'Avril 1624, portant confirmation du droit de Committimus & autres priviléges des Trésorier & Chanoines, comme Commensaux domestiques de la Maison du Roi, &c. Enfin il est dit par un des articles de l'Arrêt du Conseil du 4 Mars 1683, que l'état qui sera dressé tous les ans de tous ceux qui sont actuellement au service de la Sainte-Chapelle - & qui ont droit de Committimus, sera certifié par le Trésorier seul; & c'est à titre de Commensalité que le Roi fait encore

les frais de la Cene, à la Sainte-Chapelle, le jour du Jeudi-Saint, ainsi que des déjeunés du Collége, le jour de la Pente-côte, & les deux jours de Fêtes du Saint Sacrement.

Preuv.

En 1278, Philippe - le - Hardi, par Lettres datées du mois de Mai, narration faite de la Fondation de la Sainte-Chapelle par son pere, & des revenus d'icelle qu'il n'avoit eu le tems d'asseoir, lui constitua sur les revenus de l'arche du grand Pont, & des Halles de Paris, sept cents liv. paris. de rente perpétuelle à recevoir à Paris au Temple, ou ailleurs au Trésor du Roi, payables par présérence sur-tout, & en deux termes, savoir moitié à l'Ascension de notre Seigneur & moitié à la Toussaint, voulant que dès ce moment, le revenu assigné ci-devant par faint Louis sur la Prevôté de Paris & au Temple cessait, & que les revenus destinés aux Chapelains & Marguilliers, & à leurs Chapelains & Clercs leur soient payés & distribués par les mains du Maître Chapelain, auquel il leur enjoint d'obéir sous peine de soustraction de leurs Bénésices comme saint Louis son pere l'avoit ordonné.

Priviléges Apostoliques.

Preuv.

La même année le Pape Nicolas III, par Bulle du 13 Septembre, & sur demande du Roi, permit aux Clercs de la Sainte-Chapelle de se faire ordonner, sur la présentation du Trésorier, par tel Evêque Catholique que ce soit, pourvu qu'il soit vrai que le Clergé de la Sainte-Chapelle soit exempt de toute autre Jurisdiction épiscopale que celle du souverain Pontife, & que la présente concession ne porte aucun préjudice à l'Evêque de Paris ou autres. Sur quoi Felibien observe, à tort, que cette Bulle feroit croire que l'exemption de la Sainte-Chapelle n'étoit pas encore bien établie du tems de ce Pape; & par autre Bulle du 19 Septembre, le même Pape consirma les Indulgences accordées par Innocent IV à ceux qui visiteront la Sainte-Chapelle les jours de la Susception des saintes Reliques, du Vendredi-Saint, de la Translation de la fainte Couronne, & chaque Vendredi de l'année.

Par Lettres du mois de Février 1285, Philippe-le-Bel donna

en

en aumône aux Trésorier & Chanoines toutes les offrandes, aumônes, & dons casuels, qui se font à la Sainte-Chapelle à cause des Reliques, & que saint Louis s'étoit réservé & à ses successeurs; voulant & ordonnant que les offrandes soient employées pro distributione vini inter cos facienda, à la charge de célébrer tous les ans un anniversaire pour le repos de l'ame de Philippe-le-Hardi, & de la Reine Isabelle ses pere & mere.

Cette année le Pape Honoré IV, par Bulle du 6 Novembre, & fur la demande du Roi, exempta les Chanoines & Chapelains de la Sainte-Chapelle des décimes & de la prestation des décimes, à l'exception de celles qui seroient dans le cas d'être payées pour les Légats à latere; & par une autre Bulle de la premiere année de son Pontificat il permit aux Clercs de la Sainte - Chapelle, & aux autres Clercs domestiques du Roi, de se faire ordonner par tels Prélats Catholiques qu'ils voudront.

Exemption de Décimes.

Au mois de Décembre 1289, le Roi Philippe-le-Bel confirma la destination qu'Eudes, Chapelain de Vincennes, avoit fait la Chapelle de de dix liv. paris. de rente qu'il avoit acquis à Villeneuve-le Roi, pour la fondation d'une Chapelle dans l'Eglise de la Ste-Chapelle, in remedium animarum de St Louis, qui n'étoit pas encore canonisé, & de Philippe-le-Hardi; & en conséquence fonda une Chapellenie dans la basse Ste-Chapelle, sous l'invocation de saint Clément: ordonnant que le Chapelain qui en seroit pourvu, diroit la Messe tous les jours, ou du moins quatre sois la semaine. Qu'outre les dix liv. ci-dessus, il jouiroit encore de douze liv. paris. à prendre au Temple. Que ces douze liv. distribuentur eidem per manum Magistri Capellani, in horis diurnis & nocturnis quibus psallendo & cantando in eadein Capella tenebitur interesse secundum quod subcapellanis in eisdem horis existentibus, & ipsis deservientibus consueverunt distributiones sieri, quibus horis si non intersuerit, faciet marrantiam, & eam persolvet sicut dicti subcapellani dicta

Fondation de St-Clément,

Preuv.

Capella ab ipsis horis absentes. Que dans tous les Obits fondés, ou qui le seroient par la suite, il auroit pareille distribution que les Sous-Chapelains; enfin qu'il seroit soumis à la correction & punition du Trésorier. En 1550 Michel Durand, Chapelain de cette Chapelle, légua par son Testament dix livres de rente, pour augmentation de gros affecté à ce Bénéfice.

Fondation de Saint-Blaife.

Preuv.

Au mois de Septembre 1291, le Roi Philippe-le-Bel approuva la Chapelle de le don de deux cents liv. que Grégoire de Meulan, Trésorier de la Sainte-Chapelle, avoit fait pour acquérir vingt liv. de rente, à recevoir par les mains du Trésorier, pour la fondation d'une Chapellenie; & en conséquence fonda la Chapelle de Saint-Blaise, dans la basse Sainte-Chapelle; ordonnant que le Chapelain qui en seroit pourvu feroit résidence continuelle, & diroit tous les jours, ou du moins quatre fois la semaine, une Messe pour le repos des ames du Roi Philippele-Hardi, de la Reine Isabelle, & dudit Grégoire. Que si le Chapelain, sans empêchement légitime, manquoit à dire la Messe à son Autel, le Trésorier la feroit dire aux dépens du Chapelain, ita quod in dicto altari non pereat obsequium dicta Missa. Que ledit Chapelain auroit dix liv. pour son gros, & que le surplus des vingt liv. dont il dota cette Chapelle seroit employé en distributions des heures de nuit & de jour, quibus pradictus Capellanus in dictà Capellà psallendo & Canendo tenebitur interresse, quemadmodum aliis Capellanis in ipsa deservientibus consueverunt distributiones sieri; & qu'en cas d'absence, marrantiam persolvet : Que cette Chapelle jouiroit des mêmes prérogatives que celle de la Reine Isabelle, & de Saint - Clément. Que dans les Obits qui se feroient à la Sainte-Chapelle, le Chapelain auroit les mêmes distributions que les Sous-Chapelains. Enfin qu'il seroit soumis à l'obéissance & correction du Trésorier.

Mariage de Le 15 de Juin de l'an 1292, l'Empereur Henri de Luxembourg, VII du nom, épousa Marguerite fille du Duc de Brabant, l'Empereur

nièce de la Reine Marie veuve du Roi Philippe III. La célé- Henri de bration de ce mariage fut faite dans la Sainte-Chapelle, en Luxembourg. présence du Roi, par Simon de Bucy, Evêque de Paris, qui officia pontificalement, & passa ensuite par-devant Notaires un Acte qu'il signa & scella de ses armes dans la Chambre des Comptes, qui se tenoit pour lors dans le Temple, déclarant par ledit Acte à Grégoire de Meulan, Trésorier de la Sainte-Chapelle, que la Bénédection Nuptiale qu'il avoit donnée, & la Messe pontificale qu'il venoit de célébrer, ne pourroient préjudicier à l'exemption de cette Eglise, ni des personnes qui la composent, la reconnoissant exempte de sa Jurisdiction.

En 1297, il y avoit plus de vingt ans que l'on follicitoit la Canonisation Canonisation de saint Louis, Iorsque Bonisace VIII, sur la Re- de St Louis. quête de Philippe -le - Bel, accorda à la Maison de France ce qu'elle avoit tant à cœur. Grégoire X avoit commis Simon de Brie, Cardinal du titre de Sainte Cécile & Légat en France, pour informer secrètement des vertus & des miracles du saint Roi; mais il mourut avant que les formalités eussent été observées. Innocent V, Adrien V & Jean XXI ne firent que paroître sur la Chaire de saint Pierre, & ne purent rien terminer à ce sujet; l'affaire fut reprise sous Nicolas III, & le Roi lui envoya trois Ambassadeurs, savoir, Guillaume de Mâcon, Evêque d'Amiens; Guillaume, Evêque d'Avranches; & Raoul d'Estrées, Maréchal de France, pour le prier de faire procéder à l'information publique. Le Pape ne trouvant pas la premiere information suffisante ordonna au même Simon de Brie d'en faire une plus ample, en vertu d'une Commission du dernier jour de Novembre de 1278. Le Légat s'en acquitta foigneusement, & le Pape ayant reçu fon information, la donna à examiner aux Cardinaux Gerard de Parme, & Jourdain du Titre de saint Eustache; mais la mort du Pontife interrompit encore cette procédure. Simon devenu Pape, sous le nom de Martin IV, voulant procéder avec toute la circonspection possible,

nomma de nouveaux Commissaires, savoir, Guillaume de Fla vacourt, Archevêque de Rouen; Guillaume de Grés, Evêqu d'Auxerre; & Roland de Parme, Evêque de Spolette. Cett Commission est datée d'Orviète le 23 de Décembre de l'an 128 Les trois Prélats se transporterent à Paris & à Saint-Denis, & manderent le Sire de Joinville, qu'ils retinrent deux jours, pou apprendre de lui ce qu'il savoit de la vie du saint Roi; ils vér fierent soixante-trois miracles, & reçurent la déposition & 1 ferment de plus de trois cents témoins. L'enquête sur la vie & les actions de faint Louis commença le Vendredi 12 Juin 1282 & finit le Samedi 8 Août de la même année; celle qui fi faite sur les miracles commença au mois de Mai de la mêm année & finit au mois de Mars 1283. Tous les Actes ayant ét envoyés en Cour de Rome, on choisit trois Cardinaux por examiner cette nouvelle enquête; mais le Pape mourut avar qu'ils eussent fait leur rapport. Honorius IV son successeur su si peu de tems sur le Saint Siège qu'il ne put la discuter entiere ment. Les trois Commissaires nommés par Martin le suivirent d près au tombeau. Nicolas IV, qui fut élu après dix mois d vacance leur substitua le Cardinal Benoît Cajetan, l'Evêque d Porto, & l'Evêque d'Ostie, qui étant mort, peu de tems après fut remplacé par l'Evêque de Sabine. Ils recommencerent u nouvel examen qui fut encore suspendu par la mort du Pap. Célestin V, pendant les cinq mois qu'il tint le Souverain Pon tificat, ne s'occupa que du soin d'abdiquer pour aller s'enser mer de nouveau dans une solitude qu'il n'avoit quittée qu' regret. Boniface VIII, qui lui succéda ne changea point le Examinateurs, mais il leur fit donner à chacun leur av par écrit, afin qu'ils opinassent plus librement; il repr toutes les informations qui avoient été faites, & les ayar trouvé juridiques, il déclara que, pour l'édification de l'Eglise la fainteté de Louis ne devoit pas demeurer cachée. Quelques jour après, il prononça à Orviète deux Discours à la louange d

Sa t; l'un dans son Palais, le mardi avant la Saint-Laurent, c'ε-à-dire le 6 d'Août 1297; l'autre le lendemain de la Saint-Larent dans l'Eglise des Freres Mineurs de Viterbe.

a Bulle du 11 Août qui le met dans le Catalogue des Saints est un Chef-d'œuvre (1). C'est un précis des vertus & des grades actions du pieux Monarque. Elle est adressée à tous les Prélats du Royaume de France, & porte qu'on célébrera ce e Fête le 25 d'Août jour de la mort de saint Louis.

n ne peut exprimer la joie que la publication de cette Bue causa dans tout l'Empire François. La cérémonie de l'évation du Corps de faint Louis fut remise à l'année suivate, & assignée le jour même de sa mort. Pour cet efit le Roi, par Lettres du 7 Mai 1298, invita tous les Prélats, Archevêques, Evêques, Abbés, Prieurs Convetuels, & Barons de son Royaume, de se trouver à Saint-D is pour cette cérémonie, qui se fit avec une magnificence ju jue-là sans exemple. On chanta en Musique les principales acons du glorieux Confesseur de Jésus-Christ. Il y eut de superes festins pour le public, & rien ne fut épargné pour la déoration & la célébrité de la fête. Le Corps ayant été levé de tere & mis dans une Châsse d'argent que le Roi avoit fait fa e, fut porté en procession à la Sainte-Chapelle, d'abord pa les Archevêques de Reims, & de Lyon, ensuite par plusiers autres Prélats; il y demeura quelques jours exposé au cue des Fidèles, & après un Panégyrique prononcé en l'honner du Saint, Philippe-le-Bel, les Princes ses freres & toute

Elévation du Corps de St Louis.

<sup>(1)</sup> Platine & quelques autres ont prétendu que Bonifice VIII avoit Capnifé Louis de Sicile, ou de Marfeille, & non Louis IX, Roi de France; ma la propre Bulle de Canonifation suffit seule pour convaincre d'erreur cet qui ont avancé cette assertion. On peut voir cette Bulle in Historià unersitatis, tom. III, pag. 150.

nomma de nouveaux Commissaires, savoir, Guillaume de Flavacourt, Archevêque de Rouen; Guillaume de Grés, Evêque d'Auxerre; & Roland de Parme, Evêque de Spolette. Cette Commission est datée d'Orviète le 23 de Décembre de l'an 1281. Les trois Prélats se transporterent à Paris & à Saint-Denis, & manderent le Sire de Joinville, qu'ils retinrent deux jours, pour apprendre de lui ce qu'il savoit de la vie du saint Roi; ils vérifierent soixante-trois miracles, & reçurent la déposition & le ferment de plus de trois cents témoins. L'enquête sur la vie & les actions de faint Louis commença le Vendredi 12 Juin 1282, & finit le Samedi 8 Août de la même année; celle qui fut faite sur les miracles commença au mois de Mai de la même année & finit au mois de Mars 1283. Tous les Actes ayant été envoyés en Cour de Rome, on choisit trois Cardinaux pour examiner cette nouvelle enquête; mais le Pape mourut avant qu'ils eussent fait leur rapport. Honorius IV son successeur fut si peu de tems sur le Saint Siége qu'il ne put la discuter entierement. Les trois Commissaires nommés par Martin le suivirent de près au tombeau. Nicolas IV, qui fut élu après dix mois de vacance leur substitua le Cardinal Benoît Cajetan, l'Evêque de Porto, & l'Evêque d'Ostie, qui étant mort, peu de tems après, fut remplacé par l'Evêque de Sabine. Ils recommencerent un nouvel examen qui fut encore suspendu par la mort du Pape. Célestin V, pendant les cinq mois qu'il tint le Souverain Pontificat, ne s'occupa que du soin d'abdiquer pour aller s'enfermer de nouveau dans une solitude qu'il n'avoit quittée qu'à regret. Boniface VIII, qui lui succéda ne changea point les Examinateurs, mais il leur fit donner à chacun leur avis par écrit, afin qu'ils opinassent plus librement; il reprit toutes les informations qui avoient été faites, & les ayant trouvé juridiques, il déclara que, pour l'édification de l'Eglise, la fainteté de Louis ne devoit pas demeurer cachée. Quelques jours après, il prononça à Orviète deux Discours à la louange du

Saint; l'un dans son Palais, le mardi avant la Saint-Laurent, c'est-à-dire le 6 d'Août 1297; l'autre le lendemain de la Saint-Laurent dans l'Eglise des Freres Mineurs de Viterbe.

La Bulle du 11 Août qui le met dans le Catalogue des Saints est un Chef-d'œuvre (1). C'est un précis des vertus & des grandes actions du pieux Monarque. Elle est adressée à tous les Prélats du Royaume de France, & porte qu'on célébrera cette Fête le 25 d'Août jour de la mort de saint Louis.

On ne peut exprimer la joie que la publication de cette Bulle causa dans tout l'Empire François. La cérémonie de l'élévation du Corps de saint Louis fut remise à l'année suivante, & assignée le jour même de sa mort. Pour cet effet le Roi, par Lettres du 7 Mai 1298, invita tous les Prélats, Archevêques, Evêques, Abbés, Prieurs Conventuels, & Barons de son Royaume, de se trouver à Saint-Denis pour cette cérémonie, qui se fit avec une magnificence jusque-là sans exemple. On chanta en Musique les principales actions du glorieux Confesseur de Jésus-Christ. Il y eut de superbes festins pour le public, & rien ne fut épargné pour la décoration & la célébrité de la fête. Le Corps ayant été levé de terre & mis dans une Châsse d'argent que le Roi avoit fait faire, fut porté en procession à la Sainte-Chapelle, d'abord par les Archevêques de Reims, & de Lyon, ensuite par plufieurs autres Prélats; il y demeura quelques jours exposé au culte des Fidèles, & après un Panégyrique prononcé en l'honneur du Saint, Philippe-le-Bel, les Princes fes freres & toute

Elévation du Corps de St Louis.

<sup>(1)</sup> Platine & quelques autres ont prétendu que Bonifice VIII avoit Canonisé Louis de Sicile, ou de Marseille, & non Louis IX, Roi de France; mais la propre Bulle de Canonisation suffit seule pour convaincre d'erreur ceux qui ont avancé cette afsertion. On peut voir cette Bulle in Historia universitatis, tom. III, pag. 150.

la Famille Royale, se partagerent tour-à-tour l'honneur ce le reporter à Saint-Denis, sur leurs épaules.

Il femble que Philippe-le Bel ait eu quelque envie de mettre pour toujours le Corps de faint Louis dans la Sainte-Chapelle; du moins le Pape Boniface VIII en écrivit à l'Abbé & aux Religieux de Saint-Denis, leur ordonnant de ne pas s'opposer sur cela à la volonté du Roi, & leur permettant seulement de se réserver un ossement du bras ou de la cuisse du Saint. Le Rescript du Pape est du 7 de Juillet 1298, mais l'ordre qu'il contenoit n'eut pas lieu, & le Roi ne s'occupant plus que de déposer le Chef du saint Monarque à la Sainte-Chapelle, Boniface VIII par Bulle du 5 Février de l'an 1300, accorda des Indulgences tant à ceux qui assisteroient à la Translation du Chef de saint Louis, qu'à ceux qui visiteroient cette Eglise pendant d'Octave & le jour de l'Anniversaire de la Translation.

Fondation de la Chapelle de St-Nicolas & Saint-Louis.

Preuv.

En 1301, le Roi Philippe-le-Bel par Lettres datées de Senlis au mois d'Octobre, approuva le don d'une somme de deux cents liv. que Frere Pierre de Condé (1), Religieux Jacobin, avoit fait, avant d'entrer en Religion, pour sonder une Chapelle dans celle du Palais, en l'honneur de saint Nicolas & saint Louis; il sonda en conséquence une Chapellenie dans la basse Sainte-Chapelle, donnant pour cette sondation vingt liv. paris de rente sur le Louvre, ou sur le Temple, & à recevoir par les mains du Trésorier de la Sainte-Chapelle; savoir, dix liv. pour gros fruits, & dix liv. pour distributions, ad horas diurnas & nocturnas, quibus in dicta Capella psallendo tenebitur interesse, quemadmodum aliis Capellanis in ipsa Capella deservientibus consueverunt dis-

<sup>(1)</sup> Il étoit Chapelain de saint Louis, & un de ceux qui allerent avec lui à la Terre-Sainte. On voit dans le Spicilege, des Lettres de Pierre de Condé à Matthieu, Abbé de Saint-Denis, Régent en France, pendant le Voyage de saint Louis. Voyez Fondation de la Chantrerie, année 1319.

tributiones fieri: voulant que cette Chapelle fût de même qualité & condition que celles de la Reine Isabelle & de faint Clément; & à la charge par le Chapelain de faire continuelle résidence, & de dire, au moins, quatre Messes par semaine; mettant en outre ledit Chapelain sous l'obéissance & la correction du Trésorier, comme les autres Chapelains de la Sainte-Chapelle. Lettres de Louis Hutin de l'an 1316, par lesquelles il donne audit Chapelain vingt-neuf liv. cinq fols deux deniers parif. de rente, provenantes de l'achat que Pierre de Condé en avoit fait de Michel Bordanette. Les revenus de cette quatrieme Chapelle perpétuelle, ainsi que des trois précédentes, ont été assignés depuis sur les Fiessermes de Caen & Bayeux, par Lettres de Philippe-le-Long au mois de Juillet 1318.

En 1306 le 17 Mai, mardi dans l'Octave de la Fête de l'Ascension, le Roi Philippe-le-Bel, pour faire rendre à la mémoire du Chef de de saint Louis, son grand-pere, le respect & l'honneur qui lui étoient dûs, fit mettre dans un Chef d'or enrichi de pierres précieuses, le Chef de saint Louis à l'exception du menton & de la mâchoire inférieure : Ensuite accompagné des Grands du Royaume, & précédé des Archevêques de Reims, de Sens & de Narbonne, & des Evêques de Soissons, de Laon, de Beauvais, de Senlis, de Noyon, de Châlons-sur-Marne, d'Amiens, de Terouane, de Cambrai, de Chartres, de Paris, d'Orléans, de Meaux, de Maguelone, de Langres, d'Evreux, de Coutances & de Lisieux, & d'un nombreux Clergé, il le sit apporter de Saint-Denis en France dans l'Eglise de Notre-Dame de Paris, avec une côte du Saint, enchâssée dans un magnifique Reliquaire qu'il donna à cette Eglise, & delà fit porter le Chef dans son Palais, où il avoit établi le Parlement sédentaire, & fit mettre cette sainte Relique dans la Sainte-Chapelle, afin que la présence du Chef de ce grand Roi, qui pendant sa vie avoit eu la justice en singuliere recommandation, animât les Juges de ce Parlement à maintenir les loix, protéger les gens de

Preuv.

Translation faint Louis.

bien, & rendre la justice à ses sujets, sans acception de personne.

Les Prélats qui affisterent à cette cérémonie accorderent, sous le bon plaisir du Pape, chacun un an & vingt jours d'Indulgences à ceux qui visiteroient la Sainte-Chapelle le jour de la Fête de cette Translation, des autres Fêtes de St Louis, & pendant toute l'Octave. L'on remarque que le nom & le sceau de l'Archevêque de Sens ne sont dans cet Acte qu'après ceux de l'Archevêque de Reims que l'on y voit en tête; & que ceux de l'Evêque de Paris n'y tiennent que la onzieme place; ce qui est une reconnoissance marquée de l'exemption de la Sainte-Chapelle.

Les Augustins chargés de faire l'Office à la Sainte-Chapelle.

Preuv.

Après la Canonisation de St Louis, on établit deux Fêtes en son honneur; la premiere au jour de son décès au mois d'Août, & la seconde au jour de sa Translation au mois de Mai; & le Roi Philippe-le-Bel, son petit-fils, chargea les Religieux Augustins de faire l'Office à la Sainte-Chapelle le jour de la Translation du Chef de son Aïeul. Les Lettres qu'il leur adressa de Paris à ce sujet, le mardi d'après la Fête de la Pentecôte de l'an 1306, sont des plus honorables; il les qualifie du titre de Chapelains perpétuels de la Sainte-Chapelle pour célébrer l'Office des premieres Vêpres, le lundi d'après la Fête de l'Ascension, & lendemain la Messe solemnelle avec les Petites-Heures, & faire un Sermon; donnant à cet effet à chacun d'eux vingt-sept deniers paris. (1) sous le nom

<sup>(1)</sup> Cette rétribution appréciée pendant long-tems sur le pied de trente sols, a par la suite été convertie en une somme fixe pour les dissérens Ordres de Religieux qui ont de pareilles fondations à la Sainte-Chapelle; savoir, cent treize liv. dix sols aux Augustins; cent vingt-neuf liv. huit sols quatre deniers aux Jacobins; cent soixante-cinq liv. dix-huit sols onze deniers aux Cordeliers; & cent cinquante liv. aux Carmes. Ces sommes leur sont payées en

de Pitance; neuf pour les premieres Vêpres, & dix-huit pour les autres heures du jour, à prendre sur le Trésor Royal.

On fait que faint Louis avoit une telle prédilection pour les Religieux Jacobins & Cordeliers, qu'il disoit que s'il eût pu faire deux parties de sa personne, il en eût donné une à saire l'Office à chacun de ces deux Ordres. Il avoit même eu le projet d'entrer dans une de ces deux Religions; ce qu'il eût exécuté si la Reine son épouse ne lui eût opposé des raisons solides qui l'en détournerent. Ce Prince ordonna par son Testament que ses deux fils Jean Tristan & Pierre, seroient élevés à Paris, l'un chez les Jacobins, l'autre chez les Cordeliers pour y être instruits dans la piété & dans les lettres. Philippe - le - Bel, héritier de cette vénération pour ces Religieux les chargea, par Lettres de l'an 1309, de députer tous les ans à la Sainte-Chapelle soixante Religieux de chaque Ordre, pour chanter les premieres Vêpres, les Petites-Heures, la Messe, & faire un Sermon le jour de la Fête de saint Louis : leur affectant à cet effet, & ordonnant aux Gens des Comptes de leur délivrer pareille distribution ou pitance que celle attribuée aux autres Religieux en pareil cas.

Les Jacobins & Cordeliers chargés de la S.-Chapelle.

Preuv.

Par Bulle du 29 Avril 1312, le Pape Clément V établit les Abbés de Saint-Denis & Saint-Germain-des-Prés pour conser- Apostoliques. vateurs des biens & priviléges du Collége de la Sainte - Chapelle; & par autre Bulle de même date, il confirma les Indulgences qui avoient été accordées par les Prélats qui avoient assisté à la Translation du Chef de saint Louis.

Priviléges

L'établissement de la Maîtrise des Enfans de Chœur de la Dela Maîtrise Sainte-Chapelle n'est point fondé, & les frais de vêtemens & des Enfans de

vertu d'Arrêts de la Chambre des Comptes rendus sur Requête présentée chaque année par chacun desdits Ordres, & portant mandement au Receveur-général de Paris de les acquitter.

entretien desdits Ensans & de leurs Maîtres ont toujours été prélevés sur les Finances du Roi à la diligence des Gens des Comptes.

On trouve à la Chambre des Comptes une ancienne copie en parchemin & collationnée le 12 Mars 1518, d'un Règlement que l'on croit être du tems de Philippe-le-Bel, concernant la Maîtrife de la Sainte-Chapelle; & l'on conserve dans les Archives de cette Eglise une copie collationnée des Regles qui doivent y être observées. Le titre s'en trouve à la Chambre des Comptes & est signé le Tourneur, qui étoit Secrétaire du Roi en 1342, sous Philippe-de-Valois.

On lit dans la Chronique de Louis XI, qu'à l'entrée de la Reine, les Enfans de Chœur de la Sainte-Chapelle illec disoient de heaux virelets, Chansons & autres Bergerettes, moult mélodieusement; ce qui fait voir qu'anciennement ils étoient non - seulement employés au service de l'Eglise, mais qu'ils servoient aussi aux divertissemens de nos Rois.

On trouve quelques provisions de Maîtres de Musique & de Grammaire des Enfans de Chœur données par le Maître de la Chapelle du Roi depuis l'an 1437 jusqu'en 1509, ce qui avoit accasionné divers procès qui furent terminés par Lettres - Patentes de Louis XII, datées de Lyon l'an 1510. On y voit que le Roi, après avoir dit que la-Maîtrife des Enfans de Chœur a été établie par Philippe-le-Bel, permet au Trésorier, en vertu de sa dignité, & de sa Jurisdiction, d'instituer & commettre Official, Promoteur, Scribes, Sergens & Gardes de ses Prisons; ensuite pour conserver les droits du Trésorier contre les prétentions du Maître de la Chapelle ambulatoire, il déclare lesdits Enfans de Chœur être du corps & fondation de la Sainte-Chapelle, ensemble la totale provision & disposition des Maîtres de Musique & de Grammaire appartenir au Trésorier & à ses successeurs comme des autres Offices & Bénéfices d'icelle, sans qu'hors & pour

Preuv.

l'avenir on les y puisse troubler en quelque manière que ce soit. Le Roi Jean par ses Lettres de l'an 1363, qui accordoient au Trésorier le droit de conférer toutes les Chapelles de la Prevôté & Vicomté de Paris, aux Chapelains & Clercs des Trésorier & Chanoines, ordonna en outre que ces Enfans pussent prétendre & participer auxdits Bénésices.

François I, par la Charte réformative de la Sainte-Chapelle de l'an 1520, affecta deux Bourses au Collège de Navarre, pour leur servir de récompense, voulant que les deux plus méritans d'entr'eux en soient pourvus sur la présentation du Trésorier.

La Sentence arbitrale de l'an 1657, rendue entre les Tréforier & Chanoines, veut que les réceptions, forties & récompenses des Enfans de Chœur, soient délibérées & résolues en l'Assemblée desdits Sieurs, & leurs noms inscrits dans les Registres; & l'Arrêt du Conseil de 1683, porte que le Trésorier sera tenu d'établir un Maître de Grammaire aux Enfans de Chœur, qui sera de bonnes mœurs, & Maître-ès-Arts, pour les instruire du Cathéchisme, dans les principes de la langue Latine; lequel sera sa résidence actuelle dans la maison desdits Enfans de Chœur, les conduira à l'Eglise, veillera sur leurs déportemens, & les ramenera de l'Eglise conjointement avec le Maître de Musique.

Enfin les Enfans de Chœur & leurs Maîtres doivent chanter tous les ans, au mois de Mai, une Messe de Requiem avec un De prosondis, sondée en 1573, à l'Autel de Saint-Clément pour le repos de l'ame de Simon Giroult, titulaire de ladite Chapelle, & leur Maître de Grammaire. Plus, une Messe de Requiem, le premier Samedi du mois de Juillet, à l'Autel qui est sous les Reliques, pour Claude Rossignol, titulaire de la Chapelle de Saint-Venant en 1582. Plus, le premier Vendredi de Septembre à l'issue de Matines, à l'Autel de Saint-Jean l'Evangéliste, pour Jacques Renvoyré, titulaire de ladite Chapelle & leur Maître de Musique en 1622. Plus, par Contrat passé par devant Notai-

res le 20 Février 1630, ils sont tenus de dire tous les jours après la Grand'Messe un De profundis sur la tombe de Bernard de Fortias dans la basse-Sainte-Chapelle.

Cure de la

Conformément aux secondes Lettres de fondation de l'an 1248, Ste-Chapelle. le Trésorier avoit toute la Jurisdiction & la Cure des ames sur toutes les personnes attachées à la Sainte-Chapelle; & si nos Rois avoient continué de demeurer dans l'enclos du Palais, ils ne se fussent jamais occupés de procurer à cette Eglise d'autre exemption que celle dont elle jouissoit de droit, & d'autres priviléges que ceux que faint Louis lui avoit attribués. Mais Philippe-le-Bel ayant résolu de rendre son Parlement sédentaire dans la Ville de Paris, lui céda son propre Palais, pour y tenir ses séances, & alla demeurer au Louvre. Dès lors, comme ce changement pouvoit faire naître quelques difficultés à l'occasion de l'exemption dont la Sainte-Chapelle jouissoit ci-devant fous l'autorité du Roi, ce Prince sollicita lui-même & obtint une Bulle de Benoît XI de l'an 1304, qui exempte la Sainte-Chapelle & tous ceux qui la desservent de la Jurisdiction de l'Evêque de Paris & de l'Archevêque de Sens, pour lors Métropolitain, & la défére au Trésorier, avec la Cure des ames fur les Chanoines & leurs Chapelains & Clercs; & à raison des graces qui leur sont accordées par le Saint Siége, le Saint Pere leur accorda en même-tems le droit de jouir des revenus de tous les Bénéfices, même à charge d'ames, dignités ou charges, qu'ils auroient ou pourroient avoir dans d'autres Eglises, à l'exception néanmoins des distributions quotidiennes; les difpensant de résider dans lesdits Bénésices pendant tout le tems qu'ils resteront au service de la Sainte-Chapelle, & ce, nonobstant tous statuts & usages contraires, pourvu toutefois que les charges soient acquittées, & que le soin des ames n'en souffre point. (1)

Preuv.

<sup>(1)</sup> Ce Privilége, confirmé ensuite par Bulles de Jean XXII & Clément VII

En 1320, Philippe - le - Long obtint du Pape Jean XXII, une Bulle d'ampliation par laquelle sa Sainteté après avoir déclaré sque son intention est d'accorder au Trésorier un accroissement d'honneur à sa dignité, lui donne, sur la demande du Roi, le soin des ames sur le Portier, le Concierge, le Jardinier, & les deux Gardes de nuit du Palais; ensin sur ceux que ces divers Officiers pourroient commettre à leur place, nec-non & super omnes samiliares canonicorum, la même Jurissidiction & la même autorité que celle qu'il avoit déja sur les Chanoines & leurs Chapelains & Clercs. Cette Bulle a occasionné depuis long - tems une grande question qui a donné lieu à plusieurs Arrêts, & n'a jamais été jugée.

A cette époque, l'enclos du Palais étoit occupé par les personnes du Collége de la Sainte - Chapelle dont les maifons aboutissoient, pour la plupart, sur la riviere de Seine, par les Jardins sur lesquels on a depuis ouvert la rue Saint-Louis. Il y avoit en outre cinq Officiers du Roi qui y avoient leur logement, & qui y resterent après que Philippe-le-Bel eut abandonné son Palais. Le Portier avoit sa maison près de la principale entrée de la cour; les deux Gardes de nuit avoient chacun leur domicile sous la grande porte de la rue Calandre; le Concierge qui avoit la garde & l'Intendance de tout le Palais où se devoit rendre la Justice occupoit son ancienne maison proche les jardins du Roit, dont il disposoit ainsi que de toutes les échopes adossées contres les murs; ensin le Jardinier du Roi logeoit au bout du jardin.

Avant d'aller plus loin, il n'est pas hors de propos de rap-

par la Déclaration du Roi des mois de Mars 1666, Arrêt du Conseil du 22 Novembre 1678, Déclaration du Roi du 2 Avril 1727 & nombre d'Arrêts rendus en dissérens tems, a eu lieu à la Sainte-Chapelle jusqu'en 1740.

peller ici ce qu'étoit anciennement le Concierge du Palais. Le Juge du Palais connu sous le nom de Concierge dès l'an 988, exerça sa place sous ce titre jusqu'en 1348, qu'il sut érigé en titre & qualité de Bailli. C'étoit lui qui avoit toute l'Intendance du Palais, & exerçoit la Justice sur tous les Officiers du Roi; & quoiqu'il ne soit nommé dans la Bulle qu'après le Garde des portes, sa dignité étoit une des plus éminentes, même après que nos Rois eurent abandonné le Palais. Il a perdu, il est vrai, beaucoup de prérogatives, & l'hôtel qu'il occupoit, & qui étoit attaché à son Osfice, lui a été retiré pour faire la résidence du premier Président, mais il conserve encore aujourd'hui sous le nom de Bailli la Jurisdiction de l'enceinte. Enfin cette place étoit si relevée qu'elle a été possédée par une Reine de France, deux Chanceliers, & successivement par nombre de personnes de marque & de considération, comme on le peut voir dans le Traité des Offices de France, par Joly. Arnault de Corbie, premier Président du Parlement, en fut pourvu en 1382. La Reine Isabelle de Baviere, femme de Charles VI, en prenoit la qualité en 1412. Louis XI, en 1482, donna cet Office à Jacques Cottier son premier Médecin, & Président à la Chambre des Comptes. Tous les droits attachés à cette dignité sont spécifiés dans les Lettres-Patentes qui lui furent expédiées, & on y voit que la Maison & les Jardins du Roi en faisoient une des plus considérable partie. François de Montmotency possédoit cet Osfice en 1532, & après lui Guillaunie de Montmorency, fils du Connétable, en fut revêtu en 1558. André Baillet, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, le posséda en 1577, par la résignation que lui en sit Guillaume de Montmorency. Bernard de la Valette, Chevalier des deux Ordres du Roi, obtint cet Office en 1585. Robert de Harlay, Chevalier, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Baron de Monglas, en fut pourvu en 1587, & après Jui Christophe de Harlay, fils d'Achille de Harlay, premier Prési-

dent. Ce ne fut qu'en 1617, que Louis XIII sépara de la charge de Concierge la maison qui en dépendoit, pour l'affecter au logement des premiers Présidens du Parlement; & l'on voit par les Lettres Patentes qui furent expédiées à ce sujet, que cette dignité a été reconnue sous les noms différens de Gardes, Baillis & Concierges du Palais, comme n'étant qu'une même charge, à laquelle les mêmes droits étoient attachés. Depuis cette époque le premier Président du Parlement est paroissien de la Sainte-Chapelle à raison de l'hôtel qu'il a dans l'enclos du Palais; car si le Pape n'avoit soumis à la Cure du Trésorier que la personne du Concierge & non le lieu de sa demeure, il s'ensuivroit que le Trésorier seroit en droit de suivre ce Paroissien par-tout où il habiteroit, pour lui administrer les Sacremens contre le droit des Curés de Paris. Delà la femme & les enfans seroient d'une Paroisse dissérente de celle du mari & du pere; & s'ils tomboient malades dans une même chambre, & qu'ils eussent en même-tems besoin des Sacremens, il faudroit, pour les administrer, deux dissérens Curés, quoique dans un même territoire & contre la défense expresse des Conciles de Chalcédoine & de Tours. Aussi pour éviter le désordre dans la police de l'Eglise n'y a-t-il jamais eu de Cure purement perfonnelle.

On a vu quel étoit l'état du Palais lorsque Philippe-le-Long sollicita & obtint la Bulle du Pape Jean XXII. C'étoit un grand Château entouré de murs, & dans lequel il y avoit plusieurs maisons qui en dépendoient. Le Pape soumet à la Jurisdiction du Trésorier le Portier ou Garde de la porte de ce Palais, ensuite il désigne celui qui avoit l'Intendance dans tout cet enclos, c'étoit le Concierge: puis le Jardinier du Roi; les deux Sentinelles qui devoient veiller la nuit pour la Garde du Palais; ensin les Commis de ces divers Officiers & omnes samiliares canonicorum. D'où il faut conclure que la Cure de la Sainte - Chapelle ne s'étend point au - delà des maisons

des Chanoines, & des cinq personnes désignées dans la Bulle, parce qu'il est certain que toutes les Cures sont des Cures réelles, & uniquement distinguées par les maisons & les enseignes qui seules sont la désignation & la distinction des Paroissiens; sans quoi il faudroit que les Curés sissent sans cesse de nouveaux rôles, à raison des changemens de domiciles, & du nombre sixe des familles, ce qui occasionneroit infailliblement la consusion.

D'après ce qui vient d'être dit, il est tout simple que les Officiers de la Chambre des Comptes, les habitans de la Conciergerie, & autres ne soient point de la Paroisse de la Sainte-Chapelle, qui ne peut s'étendre au-delà des demeures des personness désignées dans la Bulle, & ne peut par conséquent comprendre ces divers Officiers, & autres habitans, qui n'ont été établis au Palais que postérieurement après l'obtention de ladite Bulle; aussi l'art. 350 de la Coutume de Paris, porte que quand un Office est saisse en criées, si ledit Office est Royal, & la possession d'icelui prise du Roi, & ledit Office comptable en la Chambre des Comptes à Paris, les criées se doivent saire devant la principale porte de St-Barthelemi, Paroisse de la Chambre des Comptes, & les Affiches & Panonceaux être mis tant contre la principale porte de ladite Eglise, que contre la maison où est demeurant le Détenteur.

Dès l'an 1506, on trouve des traces de procédures entre le Curé de Saint-Barthelemi & le Trésorier, à raison des Offrandes à la Messe de la rentrée du Parlement, & autres droits Parochiaux de Baptême, Mariage & Sépulture. En 1521, il est ordonné par Arrêt du 15 Novembre, que les Offrandes saites à la Messe-Rouge soient délivrées au Curé de Saint-Barthelemi, attendu que la Chapelle de la Salle du Palais est dans sa Cure, & qu'il est sondé en la perception d'icelle de droit Commun. En 1611, Arrêt du 19 Mai, qui maintient & garde le Curé de Saint-Barthelemi en possession & saissine d'exercer tous droits Parochiaux dans l'enclos & pourpris du Palais & hors d'icelui

d'icelui dans ladite Paroisse, suivant les bornes & limites baillées par l'Evêque de Paris, sans préjudice des autres droits Parochiaux attribués au Trésorier par la Bulle du Pape Jean sur les personnes dénommées en icelle. En 1612, Arrêt du 22 Février qui fait défense à Nicolas Gougelet, Vicaire de la basse-Sainte-Chapelle de s'ingérer d'exercer sa charge de Curé sur les habitans de l'enclos du Palais, autres que les personnes dénommées en la Bulle du Pape Jean, & le condamne à rendre au Curé de Saint-Barthelemi les droits Curiaux qu'il a pris pour mariage solemnel & enterrement par lui fait en la basse-Sainte-Chapelle depuis & au préjudice de l'Arrêt de 1611. Enfin Arrêts des 27 Mars 1613, 5 Août 1620, 20 Juin 1629, 9 Janvier 1643, 10 Juin 1682, 28 Novembre 1687, &c. Au milieu de tous ces Arrêts en 1690, le premier Président de Harlay, soit pour tranquilliser sa conscience, soit pour garder la neutralité, s'adressa à l'Archevêque de Paris, & obtint, par Acte du 29 Septembre, la permission de faire tous ses Actes de Paroissien à la Sainte-Chapelle.

De tout tems les Archevêques de Paris & les Curés de Saint-Barthelemi foutiennent que le Tréforier de la Sainte-Chapelle n'a de droits Curiaux à exercer par lui ou fon Vicaire, que fur les perfonnes dénommées dans la Bulle du Pape Jean, & fuper omnes familiares Canonicorum. Les Chanoines d'un autre côté, fans trop examiner jusqu'où les droits des Tréforiers peuvent s'étendre, leur contestent le droit de nommer un Vicaire en titre, pour l'administration des Sacremens dans la basse-Sainte-Chapelle, & soutiennent que leur Vicaire est & doit être révocable ad nutum. Il seroit bien important de statuer par un règlement, sur ces différens ches, en déterminant particulierement les limites & le territoire de la Cure de la Sainte - Chapelle, & le vrai sens du mot familiares inséré dans la Bulle de Jean XXII.

Si l'on ouvre les Dictionnaires, on y lit; Familia appellatione Comprehenduntur tàm liberi quam servi utriusque sexus, unius quem Patremfamilias vocamus. Familiaris, quando est adjectivum, significat quod ad familiam pertinet. Apud veteres, familiares pro amicis, Contubernalibus, necessariis, domesticis & familia membris. Quandoque etiam hoc nomine intelliguntur domestici, quive sunt ex familià. Cicéron & autres ne connoissent point d'autres termes que celui de familiaris, pour parler d'un intime, particulier & familier ami, ou d'une personne étroitement liée avec une autre, necessarius, amicus, intimus, areaque familiaritate conjunctus. Delà Epistola familiares. Le Pape Boniface VIII, Can. ult. de verbor. significat in 6, dit que pour être tenu domestique d'un grand Seigneur, il faut non-seulement être à son service, mais même être nourri à ses dépens. Sur quoi un Interprète du droit Canon a dit Familiaritatem Corpore & dentibus acquiri, corpus enim serviat necesse est, dentes verò mandant. Le Bret, en raisonnant de la Bulle de Jean XXII, rend le mot familiaris par celui de domestique. Du Peyrat, Protonotaire du Saint Siége & Aumônier des Rois Henri IV & Louis XIII, dans son Histoire Ecclésiastique de la Cour, dit que familiaris fignifie domestique. Du Breul dans ses Antiquités de Paris ne le traduit pas autrement que par le mot familiers. Seneque le Philosophe, Epist. 47, dit que familiares signisse des valets, des serviteurs; Dominum, Patremfamilias appellarunt, servos familiares. C'est ainsi que le Concile de Trente, sess. 2, exhortant les Evêques à bien régler leurs domestiques, emploie le même mot: Familiares suos unusquisque instruat & erudiat ne sint rixosi, vinosi, impudici, &c. & Gomez, Auditeur de Rote dans son Commentaire des Règles de la Chancellerie dit: Illos familiares dicimus, qui actu deserviunt & continuam in domo Commensalitatem habent... Omnis familiaris est domesticus... Ita Rota intellexit... Ita conclusum fuit coram me... Nec sola Commensalitas sufficit nisi etiam actus servitutis concurrat.

Quant au Vicaire du Trésorier pour le service de la basse-Sainte-Chapelle, faint Louis y avoit pourvu par les Lettres de fondation de l'an 1245 & 1248, en ordonnant que l'Office y fût fait tous les jours, & à tour de semaines, par un des principaux Chapelains, ou un de leurs Sous - Chapelains, assisté d'un Clerc, sans préjudice du service de la haute - Sainte - Chapelle; de Capella autem inferiori duximus Providendum, ut omnie die, salvo Capella superioris servitio, per aliquem de Capellanis principalibus, sive de subcapellanis eorum, uno sibi de Clericis assistente, divina ibidem officia celebrentur. Et par une charte de François I, de l'an 1520, il paroît qu'encore à cette époque c'étoit un Chanoine ou un Chapelain qui étoit chargé de dire la Messe basse que saint Louis y avoit fondée, ainsi que la grand'Messe fondée par Philippe-le-Hardi, son fils; Missa autem inferioris Capella per prafatum beatum Ludovicum fundata dicetur per unum ex dictis Canonicis aut Capellanis eorumdem. Capellanus verò qui cantabit Missam fundatam in dictà inferiori Capellà per Philippum Regem filium dicti beati Ludovici. Cela s'est fait ainsi pendant long-tems sans aucun inconvénient, & sans que les Trésoriers aient eu d'autres Vicaires en cette partie, que les Chanoines même & leurs Chapelains & Clercs; du moins à en juger par la liste des Vicaires de la basse-Sainte-Chapelle, dont le plus ancien dont il soit fait mention est Nicolas Gougelet, qui est qualifié du titre de Curé - Vicaire perpétuel dans le procès qu'il eut en 1610, avec Antoine Fuzy, Curé de Saint-Barthelemi. En 1660, il est parlé d'un Me Morin, Vicaire de la basse. Sainte-Chapelle qui obtint cette année au Parlement, un Arrêt sur requête contre Pierre Roullé, Curé de Saint-Barthelemi. Par la suite on voit que Guillaume Thouyne, Chapelain perpétuel de Saint-Clément, fut révoqué de sa Commission de Vicaire le 6 Mars 1688, par le Trésorier Louis Gaston Fleuriau, qui commit à sa place, par Lettres du 22 Juillet de la même année,

Jean Binet, pour administrer les Sacremens dans la basse-Sainte-Chapelle.

D'après la Déclaration du 29 Janvier 1686, qui ordonne que les Cures unies à des Chapitres ou autres Communautés Ecclésiastiques, & celles où il y a des Curés primitifs, foient desfervies par des Curés ou Vicaires perpétuels, & qu'ils en soient pourvus en titre; Jean Binet imagina de persuader à Louis - Gaston Fleuriau, qu'il étoit dans le cas de la Déclaration, & qu'il convenoit mieux à la dignité de Trésorier de se réserver le titre de Curé primitif; sur le refus du Trésorier, Jean Binet s'adressa en Cour de Rome, & obtint les provisions de Cure qu'il demandoit. Le Trésorier persista à soutenir qu'il n'étoit nullement dans le cas de la Déclaration de 1686; que lui seul ratione sua dignitatis, & non le Collége de la Sainte-Chapelle, étoit Curé: qu'il n'étoit pas en son pouvoir de donner un visa pour une Cure sur provisions de Cour de Rome; encore moins de faire passer sur une tête étrangere un titre inhérent à sa place; que l'exemption de la Sainte-Chapelle ne permettoit pas de s'adresser à l'Archevêque de Paris pour le visa; que le droit du Roi s'y opposoit, & qu'il n'appartenoit qu'à Sa Majesté de créer un nouveau titre dans la Sainte Chapelle. Néanmoins le même Trésorier finit par donner à Jean Binet des Lettres de Vicaire perpétuel en date du 11 Mars 1690, dont il se repentit par la suite, comme il le témoigna dans une Lettre du 29 Juillet 1719, adressée à Antoine Bochart de Champigny, fon fuccesseur.

» M. Binet n'a pu ni dû prendre aucun pouvoir de M. l'Arche» vêque de Paris, n'en devant prendre que du Trésorier. On » m'avoit amusé sur la déclaration des Curés primitifs. Je convus, par les titres de la Trésorerie, que le Trésorier est seul » chargé des ames : ainsi il ne peut avoir que des Vicaires. Vous » avez dans vos Registres ce que j'y ai mis, par rapport à ce

» que j'avois fait, afin de me corriger, & instruire mes suc» cesseurs. J'ai toujours cru que le Trésorier, ayant toute Ju» risdiction & la Cure des ames, pouvoit approuver les Con» fesseurs pour ceux de sa Jurisdiction, sauf à prendre d'autres
» pouvoirs pour les personnes qui n'en sont pas. Il ne convient
» pas de mettre la Cure en titre, encore moins d'en céder la
» collation au Roi, ce que vous ne pouvez faire. Un Curé
» titulaire pourroit facilement se soustraire de votre Juris» diction «.

Le successeur de Jean Binet, Jacques-François Général, n'eut d'Antoine Bochart de Champigny que des Lettres de Vicaire du 21 Novembre 1730; & Nicolas de Vichy Chamron ne donna de même que des Lettres de Vicaire à Joseph Cornu, le 4 Mars 1744; à Joseph-Marie Cornu, frere du précédent le 19 Juin de la même année; & à Pierre Biord, le 27 Avril 1748. Le successeur de Biord qui n'avoit pareillement eu de Nicolas de Vichy Chamron que des Lettres de Vicaire, le vio Juillet 1751, fut le premier qui obtint de lui des Lettres de Curé-Vicaire perpétuel, le 25 Janvier 1753. Depuis cette époque le même Trésorier sit encore deux nominations de Vicaire perpétuel pendant sa vie. La premiere, le 7 Mai 1762, & la seconde, le 1 Décembre 1774, en faveur de Louis Marnat, dont les Provisions, les premieres qui aient été contrôlées, ne l'ont été que le 11 Janvier 1783, trois mois avant la mort dudit Trésorier.

Le Vicaire de la basse - Sainte - Chapelle n'a jamais eu, depuis son établissement, d'autre qualité dans tous les Titres & Arrêts que celle de Vicaire commis à l'Administration des Sacremens; & s'il porte les habits de Chœur, comme les Trésorier & Chanoines, ce n'est, dans le principe, qu'en vertu de permissions demandées & obtenues du Collége, soit par M. le premier Président, soit par le Trésorier, soit par le Vicaire même; témoins les délibérations des 11 Avril 1639,

22 Août 1674, 11 Février 1682, 12 Février & 29 Mars 1684, 8 Octobre 1688, 6 & 27 Mars 1720. Il n'a ni Fabrique, ni Prêtres habitués, ni Presbytere; & n'a jamais eu de logement dans la Cour du Palais, qu'à ses frais & par voie de location, si ce n'est lorsqu'il a plu aux Trésorier & Chanoines de lui en accorder un, fans tirer à conséquence, & sur sa promesse & signature de le rendre à la volonté desdits Sieurs, comme on le voit ès Registres de la Sainte-Chapelle des 19 Septembre 1674, 13 Juillet 1678, 9 Septembre 1679, &c. Les Fonds Baptismaux sont & ont toujours été dans la haute-Sainte-Chapelle. Enfin le Vicaire n'a de fixe que de modiques distributions à lui affectées par quelques fondations; & lors de l'enterrement de quelqu'un de gremio, il n'a, selon le tarif des distributions, d'autres honoraires que ceux qui sont attribués au Sous-Chefcier, aux Huissiers, & au Brodeur: en deux mots la Sentence arbitrale de l'an 1657, Article XIX, sur les demandes des Chanoines, ordonne que tous les Casuels & Offrandes qui sont donnés en la haute & basse-Sainte-Chapelle, soit en deniers ou autres choses, appartiennent aux dits Sieurs, pour être distribués entr'eux ainsi que les autres revenus de la Sainte-Chapelle.

D'après des titres aussi formels, il est hors de doute qu'il n'y a dans la Sainte-Chapelle qu'un seul & unique Curé; que ce Curé est le Trésorier, qui, à raison de la multiplicité de ses fonctions, a droit d'avoir habituellement deux Vicaires, l'un Chanoine, pour le Clergé de la Sainte-Chapelle, & l'autre Chapelain de ladite Eglise, ou simple Prêtre du dehors, pour les personnes dénommées dans la Bulle du Pape Jean XXII; mais il ne s'en suit pas qu'il puisse se dépouiller de son propre titre sans la permission expresse de nos Rois. Si le Trésorier pouvoit substituer un Curé à sa place, bientôt on verroit s'établir dans la basse-Sainte-Chapelle un service régulier, quoiqu'une partie de l'Office qui s'y fait n'y soit introduite qu'à

dater du 3 Novembre 1736, d'après le consentement des Trésorier & Chanoines sur la demande de M. le premier Président. Bientôt le titulaire voudroit avoir un revenu fixe, quoiqu'il n'en ait aucun, & qu'il doive être récompensé de ses peines & de ses travaux par le Trésorier, qui à raison de la charge des ames qui est confiée à lui seul, reçoit en distributions & gros fruits le double des Chanoines. Il répéteroit les casuels, les offrandes, les cires & autres émolumens quoique tous ces objets, comme on la dit, soient adjugés & appartiennent aux Trésorier & Chanoines : enfin il lui faudroit des Vicaires, des Prêtres habitués, des ornemens, une fabrique, & généralement tout ce qui compose le détail d'une Cure; & avant tout une maison Curiale, quoiqu'il n'y ait jamais eu d'autre logement affecté aux Vicaires de la basse-Sainte Chapelle que celui qu'il a plu au dernier Trésorier de leur attribuer, en leur conférant la Chapelle de Saint-Michel & Saint-Louis fondée dans la basse-Sainte-Chapelle, & à laquelle est annexée une maison sise cour du palais, & faisant partie de ce Bénéfice, comme les provisions particulieres de cette Chapelle expédiées en 1776, à Joseph-Louis Marnat, en font foi. Depuis la mort du dernier titulaire, arrivée en 1784, cette Chapelle est possédée par le Vicaire actuel de la basse-Sainte-Chapelle, mais en vertu de Provisions du Roi pures & fimples, d'après les Lettres de Rétrocession de Sa Majesté de l'an 1782, concernant le droit de collation de toutes les Chapelles de la Prévôté & Vicomté de Paris accordé successivement par nos Rois, dès l'an 1363, aux Trésoriers de la Sainte-Chapelle.

C'est le Vicaire actuel qui le premier a introduit à la basse-Ste-Chapelle le Rit Parissen, au lieu du Rit Romain que l'on y faisoit ci-devant comme dans la haute-Sainte-Chapelle, ce qui est une espèce de bigarrure de lithurgie, entre la mere & la fille, & contraire au prononcé de la Sentence arbitrale; des Sermons

Preuv.

pendant le Carême, l'Office de Ténebres, un Reposoir le Jeudig Saint, & autres Cérémonies pendant la Semaine-Sainte & tout le cours de l'année, qui tendent à détourner, ou tout au moins à partager les hommages que les Fidèles doivent particulierement à la mere. Sans doute il n'aura pas manqué de prendre sur ce, le consentement du Trésorier: dès-lors tout se réduit à deux questions. Le Trésorier a-t-il pu, & a-t-il dû le lui donner? Il paroîtroit bien plus convenable que le service de la basse-Sainte-Chapelle sût resté tel que saint Louis l'avoit ordonné, & qu'il eût toujours été sait par les Chanoines & leurs Chapelains.

De la Garde du Palais. Si l'on consulte les Ordonnances de nos Rois, il est aisé de se convaincre que la Garde du Palais est aussi ancienne que le Palais même, & l'on en trouve des traces non-interrompues jusqu'en 1589.

Dans la Bulle du Pape Jean XXII de l'an 1316, concernant la Jurisdiction attribuée au Trésorier, les deux Guettes de nuit de la cour du Palais lui sont soumis comme à leur Chef, quant au spirituel; & il y a toujours eu un Office de Juré-Trompette, Guette & sous-Guette du Palais chargé de sonner du cor tous les soirs à heure prescrite pour faire fermer les portes. Cet Officier en vertu de sa place est logé dans l'enceinte, pour être à même de faire ses fonctions. En 1320, sous Philippe - le-Long, on voit qu'il y avoit une Garde au Palais; & Charle V, Régent du Royaume pendant la prison du Roi Jean, dans ses Lettres du mois de Janvier 13,58, portant confirmation du Concierge - Bailli du Palais, dit que faute de Guettes dudit Palais de faire leur service, ledit Concierge peut arrêter leurs gages, & iceux punir selon leurs mésaits. L'Ordonnance du Roi Jean I, ou, selon d'autres, Jean II, du 6 Mars 1363, porte que les Rois ses précédesseurs avoient ordonné que les Artisans de certains métiers fissent le Guet. toutes les nuits dans la cour du Palais, allans & venans pour

la Garde de la Ville, des Reliques de la Sainte-Chapelle, &c. Comme ja pieça par nos prédécesseurs Rois de France & de si long-tems qu'il n'est mémoire du contraire pour la garde & sûreté de notre bonne Ville de Paris, des saintes Reliques de notre Chapelle, des corps & personnes de nos prédécesseurs. Ensuite elle établit le nombre des personnes qui feront cette garde, six à notre Cour du Palais, allans & venans toute nuit par icelle, tant pour la garde des saintes Reliques, comme du lieu.

Ces Lettres ont été confirmées en Octobre 1374 par Charles V; en Mars 1447 par Charles VII; en Septembre 1482 par Lettres de Louis XI, Registrées le 10 Janvier suivant.

François I, par son Edit du mois de Janvier 1539, concernant la Garde de Paris, dit, article 2, en parlant des endroits où sera posé le Guet: & aussi dans la Cour du Palais, pour la garde des saintes Reliques, du Geolier, des Prisonniers, & des choses qui sont dedans.

Ces Ordonnances de nos Rois furent encore confirmées par Charles IX en 1565; & par Sentence du Châtelet de l'an 1575, qui enjoint à ceux qui asseoient le Corps-de-Garde du Guet dans le Palais, de frapper à la porte de la Sainte-Chapelle, pendant la nuit, de deux heures en deux heures, & demander aux Clerc, Chescier & Sonneur qui couchent au gîte, s'ils ont besoin d'eux.

Enfin Arrêt du Parlement du 2 Octobre 1587, rendu sur Requête, qui condamne le Chevalier du Guet à faire faire la garde proche la grande porte du Palais du côté de la Sainte-Chapelle, pour la sûreté des faintes Reliques, & des Titres de la Couronne, qui y sont déposés.

Depuis cet Arrêt, il n'est plus fait mention de la Garde du Palais qu'en 1771, que M. le Procureur-Général, touché des crimes & des désordres qui se commettoient dans cette enceinte, & sur les représentations des habitans, ordonna au détachement de la Garde de Paris, que le Parlement avoit établie en 1768 pour la Garde de l'intérieur de la Conciergerie, de se tenir

jour & nuit entre les deux guichets, d'avoir sa Sentinelle en dehors de la cour du Mai, pour, en la relevant de deux heures en deux heures, le Caporal faire une patrouille dans l'enceinte; mais à raison d'un conflit de Jurisdiction qui survint de la part de la Compagnie de Robe-courte, l'ordre n'eut lieu que pendant vingt-quatre-heures, & fut suspendu en attendant une nouvelle décision. Le Bailliage ne se mêla point de cet incident, lui étant fort égal que la garde du Palais fût confiée à l'une ou à l'autre Compagnie, toutes deux relevant également du Parlement, & prêtant main-forte à toutes les Jurisdictions: & ce ne sut qu'après l'incendie du Palais, arrivé la nuit du 10 au 11 Janvier 1776, que le Parlement ordonna qu'il y auroit dans la cour du Mai un Corps-de-garde composé d'un Officier, & un Brigadier pour commander quatorze hommes de la Compagnie de Robe courte, chargés de monter la garde jour & nuit pour la sûreté de l'enclos du Palais. Voyez l'Edit du Roi donné au mois de Juillet 1783, concernant les fonctions du Lieutenant de Robe courte & des Officiers de sa Compagnie.

De la Chefcerie de la S.-Chapelle.

Il n'y a point de Fabrique à la Sainte-Chapelle, & parce que Saint-Louis par les Lettres de fondation, avoit ordonné que si les offrandes & autres casuels n'étoient pas suffisans pour payer les distributions manuelles, & entretenir le luminaire, les vîtres & autres nécessités, ce qui manqueroit seroit pris & fourni de ses deniers & de ceux de ses Successeurs, jusqu'à ce qu'il en est été autrement ordonné, nos Rois ont toujours pourvu & suppléé à tout ce qui étoit nécessaire, tant pour ces objets que pour les ornemens, l'argenterie, l'entretien de la Maîtrise des Enfans de Chœur & autres besoins, comme il paroît par le don des régales, & les comptes de la Chescerie, dont le plus ancien, rendu par Guy de Laon, Trésorier de la Sainte-Chapelle, remonte à l'an 1314.

De-là les Lettres - patentes de Philippe - le - Long, au mois d'Avril 1317, qui ordonnent que le Trésorier prendra tous les

Preuv.

ans aux deux Echiquiers de Rouen 400 livres paris, pour être employées à fournir le luminaire, la toile, & les autres choses nécessaires à la Sainte-Chapelle pour le Service Divin, & qu'il en rendra compte à la Chambre des Comptes; & les Lettres du Roi Jean, de l'an 1363, qui ordonnent que le Trésorier recevroit tous les ans six cents florins d'or de Florence sur les soixante Notaires au Châtelet de Paris, à la Charge de sournir à l'Eglise de Paris la cire nécessaire pour l'entretien de cinq cierges de cinq livres piece, qui doivent brûler jour & nuit devant l'image de la Vierge, selon l'Ordonnance de Philippe de Valois son pere, & d'employer le surplus aux nécessités de la Sainte-Chapelle.

Par la suite les fonds de la Chefcerie ont été successivement augmentés, notamment par Arrêt du Confeil des 2 Septembre 1655, & Lettres-patentes du 24 Février 1722, enregistrées à la Chambre des Comptes le 18 Mars de la même année, & portant qu'il sera fait fonds annuellement, dans les états de la Recette générale des Finances de Paris, de la fomme de 3000 liv., sous le nom du Chefcier de la Sainte-Chapelle, outre & par-dessus celle de 7000 liv., pour être employées sous les ordres de la Chambre, à l'entretien, nourriture des Enfans de Chœur & autres dépenfes de la Sainte-Chapelle. Ces dernieres Lettres ont été confirmées par Arrêts du Confeil des mois de Janvier 1742 & Septembre 1748. Enfin par décision du Conseil du mois d'Octobre 1784, les fonds de la Chefcerie ont encore été augmentés par supplément & par provisions, d'une somme de 3000 liv., faisant en tout 13000 liv., sur lesquelles en vertu de Lettres-patentes de François I. de l'an 1525, la Chefcerie est chargée de payer une somme de 120 liv. par an, aux Trésorier & Chanoines, pour partie de l'entretien de leur pain. de Chapitre.

L'Office de Chefcier est & a toujours été attaché à la place de Trésorier, pour avoir soin des ornemens, linges, vases sacrés, de l'entretien de la facristie, des Enfans de Chœur & de leurs Maîtres; & les Trésoriers en ont toujours fait les fonctions jusqu'en 1500, qu'ils se permirent de se donner un Commis, auquel l'Arrêt du Conseil de 1683, ordonne que le Trésorier continuera de donner gratuitement la Commission de Sous-Chefcier, & non autrement.

Du Parcheminier.

Lettres de Philippe-le-Long de l'an 1317, qui ordonnent que le Trésorier de la Sainte-Chapelle recevra tous les ans 400 liv. parif. sur le grand Sceau de la Chancellerie, pour la fourniture du parchemin à MM. du Parlement, de la Chambre des Comptes, &c. & qu'il en comptera à ladite

Lettres de Charles Dauphin, de l'an 1358 au mois de Mars, confirmées par Lettres du Roi Jean de l'an 1360, & portant affignation de 800 liv. paris. de rente pour les mêmes causes.

On lit dans le Sciendum de la Chancellerie, qui est une ancienne instruction pour les Notaires & Secrétaires du Roi, & que l'on croit être de l'an 1413 à 1415, que le Trésorier de la Sainte-Chapelle, ou son Chapelain, fait tous les ans préparer & fournir aux Notaires & Secrétaires du Roi, la quantité de parchemin qu'ils peuvent employer pour la façon des Lettres qui concernent Sa Majesté; & que les Notaires lui en donnent leur cédule ou reconnoissance, laquelle doit aussi être enregistrée en la Chambre des Comptes, sur le Livre appellé de Parchemin.

Arrêt du Parlement du 7 Juillet 1618, qui maintient Charles de Balzac, Trésorier de la Sainte-Chapelle, en possession de l'Office de Parcheminier, & de la maison en dépendante.

Arrêt du Parlement du 21 Juillet 1646, qui permet à Louis Piget, Parcheminier, de faire rebâtir la maison affectée à son Office, conformément au plan annexé audit Arrêt.

Fondation de Saint-Jeanl'Evangéliste.

Conformément au Testament de Philippe-le-Bel, Philippe-lela Chapelle de Long, par Lettres du mois d'Avril 1318, fonda dans la basse - Sainte - Chapelle, la Chapelle perpétuelle de Saint-Jean l'Evangéliste, pour le repos des ames du Roi Philippe-le-Bel.

Preuv.

& de la Reine Jeanne de Navarre, ses pere & mere, & donna à la Sainte-Chapelle quarante livres paris. de rente à prendre sur les terres de Soupes & de Savigny, la derniere advenue au Roi par confiscation sur Philippe d'Aulnoy; savoir vingt-quatre liv. pour gros fruits, & dix liv. pour distributions du Titulaire, à la charge des Trésorier & Chanoines de payer au Roi les six liv. de rentes restantes du produit desdites Terres, & à eux données depuis, & amorties par Lettres de Charles V de l'an 1365. Par autres Lettres du 13 Janvier 1369, le même Prince donna à la Sainte-Chapelle, en augmentation de sondation, cinquante arpens de Terres labourables, sisses à Savigny, &c.

Dans les Lettres de fondation de cette Chapelle il n'est point parlé de Messes à la charge du Chapelain; mais la Charte réformative de François I de l'an 1520 porte qu'il doit dire, au moins, quatre Messes par semaine.

Cette année, Philippe-le Long fit expédier à Paris des Lettrespatentes, datées du mois de Juin, dans lesquelles après avoir exposé l'état de la Sainte-Chapelle, & confirmé tout ce qui avoit été fait jusqu'alors en faveur de cette Eglise par Saint Louis son Bisaïeul, Philippe-le-Hardi son Aïeul, & desirant accomplir les pieuses intentions énoncées dans le Testament de son pere Philippe-le-Bel, il sonde quatre nouvelles Prébendes, & en ajoute une cinquième pour être pareilles aux huit anciennes fondées par Saint Louis, c'est-à-dire, cinq nouveaux principaux Chapelains, cinq Sous-Chapelains & cinq Clercs; ordonnant en outre que les trois principaux Chapelains qui avoient été établis par Saint Louis en qualité de (1) Marguilliers, auroient encore sous eux chacun un Sous-Chapelain; &

Augment. de dix-huit Ecclésiastiq.

Preuv.

<sup>(1)</sup> Il paroît par ces Lettres qu'il n'est plus parlé de Marguilliers, qui sont appellés Chanoines comme les autres Chapelains; & c'est depuis cette époque que du nombre des Chapelains & Clercs des Trésorier & Chanoines, trois ont retenu le nom & les sonctions de Marguilliers.

Domaine de Caen & Bayeux. affignant à cet effet à la Sainte - Chapelle dix - sept cents cinquante - deux livres neuf sols trois deniers tournois de rente, à prendre sur les Fiessermes de Caen & Bayeux; savoir, soixante & dix-sept livres quinze sols sept deniers paris, pour chaque Prébendé; huit livres pour l'Obit de Philippe-le-Hardi ; vingt-deux liv. pour le Chapelain de Saint-Clément ; vingt liv. pour celui de Saint-Blaise; trente-trois liv. pour celui de Saint-Nicolas; vingt liv. pour la fondation de la Chapelle de Saint-Louis; & vingt-neuf liv. cinq fols deux deniers pour l'augmentation faite audit Chapelain par Michel de Bordanet; plus cent vingt liv. de rente de récompense pour les frais faits avant la création des cinq nouvelles Prébendes; puis il fonde deux Obits l'un pour la Reine Jeanne de Navarre sa mere, & l'autre pour le Roi Louis X, dit le Hutin, son frere; & pour distinguer le Maître & les principaux Chapelains, il les qualifie pour l'avenir du nom de Trésorier & Chanoines; leur permet d'établir un Procureur-Econome-Syndic fous le Sceau de la Sainte - Chapelle, pour suivre leurs affaires; se réservant à lui & à ses successeurs la haute & basse Justice dans le domaine de Caen & Bayeux, & tous les droits qui en dépendent à l'exception des Amendes auxquelles les Fermiers pourroient être condamnés faute de payement; lesquelles amendes seront & appartiendront aux Trésorier & Chanoines, ainsi que les améliorations qu'ils pourront faire dans lesdites Fieffermes; & au cas que lesdites Fieffermes vinssent à diminuer, ou que les Trésorier & Chanoines n'en pussent jouir, Sa Majesté s'engage, elle & ses successeurs, à les dédommager & à leur donner ailleurs d'autres revenus de pareille valeur sur le Trésor Royal. Puis elle amortit ces rentes & celle de trentequatre livres parif. à prendre sur Soupes & Savigny pour la dotation de la Chapelle perpétuelle de Saint-Jean-l'Evangéliste, & plusieurs autres petites rentes que les anciens Chanoines avoient acquises de leurs deniers, ou qui leur avoient été léguées sur plusieurs maisons de Paris. Enfin pour que les Trésorier & Chanoines soient plus attachés au service Divin & qu'ils le fassent avec plus de serveur & de dévotion, elle les prend tous sous sa protection avec leurs serviteurs, biens & famille, qu'elle met sous sa sauve - garde & sous celle des Rois ses successeurs.

Au mois de Juillet 1327, Charles-le-Bel, outre tout ce que l'on a vu, donna encore aux Trésorier & Chanoines cent liv. paris. à prendre tous les ans sur la Prevôté de Bayeux, pour suppléer à ce qui manquoit de revenus pour les cinq nouvelles Prébendes.

Preuv.

Au mois de Février 1331, Philippe-de-Valois leur assigna quarante-huit liv. de rente perpétuelle sur la Vicomté de Caen pour la fondation de l'Obit de Philippe-le-Long & la nonjouissance de la Fiesserme des Moulins de Lonvigny.

En 1357, le Roi Jean, pour dédommagement de la non-jouisfance des revenus des Fieffermes de Caen & Bayeux causée par les Guerres des Anglois, leur assigna deux mille trente-quatre liv. seize sols dix deniers à prendre tous les ans sur la Vicomté de Rouen, sans préjudice du don qu'il leur avoit fait de deux mille florins à l'écu, & deux cents quarante liv. tournois de petite monnoie pour les non-jouissances précédentes.

Lettres du même, de l'an 1360, par lesquelles il donne tout le revenu de la Prévôté de Saint-Quentin à la Sainte-Chapelle, jusqu'à ce qu'elle soit payée des arrérages de rentes de Normandie.

En 1395 le Roi Charles VI, en considération de la non-jouissance des mêmes biens, donna aux Trésorier & Chanoines de la Sainte-Chapelle huit cents livres paris. de rente à prendre sur la composition de la Ville de Tournay, jusqu'à ce qu'il leur eût suffisamment assigné un supplément de revenus. Ces Lettres portent que tout ce qui est dans la Sainte-Chapelle est au Roi, & la doit le Roi toujours sournir & entretenir.

Lettres du Roi Charles VI, de l'an 1403, registrées en la

Chambre des Comptes le 22 Novembre 1404, par lesquelles il donne à la Sainte-Chapelle, pour récompense des non-jouissances des Fieffermes de Caen & Bayeux qui étoient diminuées de huit cents trente - cinq liv. quatorze fols cinq deniers, à cause des guerres, pareille somme à prendre sur cinquante Forges & cinquante Changes, sis sur le Pont-au-Change, dont la Sainte-Chapelle ne jouit plus depuis l'incendie dudit Pont, & sur onze Loges ou Etaux assis contre le gros mur du Palais, à commencer vis-à-vis Saint-Barthelemi jusqu'à l'Horloge du Palais, chargées chacune de sept liv. dix sols tournois de rente, dont le total monte à quatre-vingtdeux liv. dix fols. Sur quoi Lettres de Charles VIII, du 14 Mars 1484, enregistrées à la Chambre des Comptes le 14 Juillet 1486, confirmatives de Lettres de Charles VI. Arrêt du Conseil d'Etat intervenu sur Requête, le 9 Juin 1674, qui ordonne que lesdites onze Loges ne seront vendues qu'à charge de continuer de payer ladite rente de sept liv. dix fols.

Fondation de Preuv.

Lettres de Philippe-le-Long du mois de Juin 1320, par lesla Chantrerie, quelles en confirmant la fondation qu'il avoit faite de la Chantrerie en titre d'Office par ses Lettres des 8 Juillet 1319 & Mars de la même année, en faveur de Gilles de Condé (1), Chanoine de la Sainte-Chapelle, il amortit pour ledit Office une rente de cinquante liv. paris. assignée sur la Vicomté de Bayeux; favoir, dix liv. paris. sur les Fieffermes du Vivier d'Arquency; vingt liv. fur les Bois de Clairlande; trente liv. fur le Moulin

<sup>(1)</sup> Gilles de Condé étoit parent de Pierre de Condé, Fondateur de la Chapelle perpétuelle de Saint-Nicolas & Saint-Louis, & d'Amaury de Condé, qui mourut Chanoine de la Sainte-Chapelle en 1387, & laissa tous ses biens à cette Eglise pour faire prier Dieu pour lui. Il y a lieu de croire que cette famille étoit de Condé; car il paroît, par le Compte de l'exécution testamentaire d'Amaury, qu'on y envoya pour recevoir ce qui étoit dû, & pour payer les droits aux Seigneurs du lieu.

de Ribercy, & cinquante sols sur le Moulin de Buron, pour être payée au Chantre, aux clauses, charges & conditions portées par les Lettres de fondation, qui lui donnent inspection sur le Service Divin, pour veiller sur ce qui concerne le Chant, la lecture & la bienséance, tant de la haute que de la basse - Sainte-Chapelle; le chargeant à cet esset de dresser & d'exposer le Tableau de l'Office journalier, & de régler ce qui doit être chanté aux Processions, de reprendre les Chapelains & Clercs qu'il trouveroit négligens, tiedes ou désobéissans, & de les dénoncer au Trésorier pour être punis par lui: ce Prince, au surplus, conserve au Trésorier son ancienne autorité sur tout le Corps de la Sainte-Chapelle, & sur la personne du Chantre même; ordonne aux Trésorier & Chanoines d'affigner au Chantre une place honorable au Chœur; & aux Chapelains & Clercs de lui obéir en tout ce qui concerne ledit Office; voulant qu'il réside continuellement, & soit présent nuit & jour à toutes les Heures Canoniales, depuis le commencement jusqu'à la fin, s'il n'a point d'empêchemens valables; qu'il tienne le Chœur, en personne, toutes les Fêtes annuelles, aux premieres & secondes Vêpres, Matines & la Messe, si son grand âge ou ses infirmités ne l'en empêchent; auquel cas, il priera quelqu'un des Chanoines, ou des Chapelains de le suppléer : que les cinquante livres qui lui sont assignées lui soient distribuées par le Trésorier; savoir, deux sols quatre deniers paris. par jour; cinq deniers pour Matines, quatre pour la Messe, & autant pour Vêpres, avec trois deniers pour chacune des autres Heures, Prime, Tierce, Sexte, None & Complies. Que la distribution soit double aux vingt-deux Fêtes Annuelles; avec augmentation de douze deniers à chacune des soixante-six Fêtes Doubles, & de six deniers à chacune des dix Fêtes Semi-doubles; lui attribuant quatre deniers à chaque Procession des quatre qui se faisoient pour lors tous les ans. Qu'il soit privé de la distribution de l'heure à laquelle il aura manqué, & puni par le Trésorier, si au mépris de ses droits de présence, il vouloit ou s'accoutumoit à n'e point assister. Ensin que le Chantre lors de sa réception, fasse serment d'accomplir exactement & de bonne-foi, tout ce qui concerne la fondation de son Office.

Dans le principe, la Chantrerie n'étoit pas affectée à un Chanoine, & c'étoit le Roi qui y nommoit. Mais après la mort de Michel de Fontaines, Jean de Chambon en ayant été pourvu, fans être Chanoine, & les Trésorier & Chanoines ayant représenté à Sa Majesté que les revenus de cette place n'étoient pas suffisans pour s'y soutenir honorablement, Charles VI reconnoissant qu'il y avoit nommé des personnes qui n'y étoient pas propres, ce qui l'avoit avili & apporté du désordre dans la célébration du Service Divin; & considérant que cet Office doit être rempli par une personne capable, per notabilem virum, musicum, & aliis scientiis & virtutibus insignitum, nec per alium exerceri, pour que le Service Divin fût à l'avenir célébré avec plus de solemnité, de respect, il ordonna par Lettres-Patentes du mois de Mai 1405, que ledit Office fût à perpétuité possédé par un Chanoine, qui seroit élu par les Trésorier & Chanoines, & par eux présenté au Roi, pour sur leur présentation être confirmé par Sa Maiesté: ces Lettres furent confirmées la même année par le Cardinal de Chalant, Légat à latere en France, au nom du St Siége.

On trouve un Arrêt du Parlement du 12 Septembre de la même année, qui en confirmant la nomination qui avoit été faite par le Roi de la personne de Chambon, ordonne qu'en sa qualité de Chantre, il portera Aumusse grise, comme les Chanoines; qu'il aura place au Chœur dans le siège joignant celui du Trésorier, ou dans le premier siège du côté gauche, à l'option du Trésorier, conformément aux Lettres de sondation de la Chantrerie, qui ordonnent d'assigner au Chantre une place distinguée dans le Chœur; qu'il aura en outre la

Preuv.

premiere place dans les Assemblées, & qu'il sera tenu présent aux Offices quand il assistera aux Nôces, à la premiere Messe, ou à quelque Acte public ou Harangue de ses parens ou amis, & lorsqu'il aura été saigné.

En 1512, sur ce qu'aucun Chanoine ne vouloit accepter la Chantrerie, à cause des grandes charges attachées à cet Office, Louis XII écrivit, le 26 Septembre, aux Trésorier & Chanoines pour les engager à élire Guillaume Cretin, Trésorier de la Sainte - Chapelle de Vincennes, & Chapelain de la Sainte-Chapelle de Paris: les Trésorier & Chanoines s'en excuferent d'abord fur ce que cela étoit contraire aux Chartes des Rois; & sur ce qui leur fut enjoint par autres Lettres de Sa Majesté du 13 Octobre de la même année, de procéder incessamment à l'élection d'un Chantre, sinon qu'elle y pourvoiroit, les Trésorier & Chanoines se déterminerent à élire Guillaume de Paris, Chanoine, dont le Roi confirma la présentation. Quelques-tems après les Trésorier & Chanoines se relâcherent de leurs prétentions sur cet Office, & se prêterent d'eux-même à y nommer des Chapelains perpétuels avec Lettres de confirmation du Roi; témoins Michel Durand, Chapelain perpétuel de saint Clément, le 4 Août 1543; Honoré Mourier, Chapelain perpétuel de Saint-Venant, le 8 Juin 1595; André Jacquier, Chapelain perpétuel de Saint-Venant, le 19 Novembre 1606; Louis de la Haye, Chapelain perpétuel de Saint-Nicolas & St-Louis, le 27 Mars 1624; enfin Michel Gobert en 1683. Après la mort de Gobert, arrivée le 23 Juin 1708, les Trésorier & Chanoines voulant faire revivre leur droit, dresserent un Mémoire qu'ils présenterent au Pere Lachaise, Confesseur du Roi, le priant de le faire valoir auprès de Sa Majesté: le résultat sut une lettre du Pere Lachaise, au nom du Roi, qui les autorisa à procéder à l'élection d'un Chantre, & à proposer à Sa Majesté un bon sujet, qu'elle confirmeroit s'il lui étoit agréable : d'où s'en suivit que Jerôme de Boyvin de Vaurouy, Chanoine, sut élu

& confirmé par Lettres de Louis XIV, le 15 du mois d'Août. On lit dans le Poëme du Lutrin, que le Chantre, en l'absence du Trésorier, étoit en possession de faire l'Ossice avec les ornemens pontificaux, de se faire encenser, & de donner des Bénédictions au Peuple; mais que le Trésorier ne pouvant soussir que ses honneurs sussent partagés, sollicita & obtint un Arrêt du Parlement qui le maintint dans la prérogative d'être encensé tout seul, & ordonna au Chantre de porter un rochet plus court que le sien, sans lui interdire l'usage des Bénédictions. On ne connoît point cet Arrêt, & le Chantre n'a jamais eu aucune des prérogatives que Poileau s'est appusé à lui prêter.

des prérogatives que Boileau s'est amusé a lui prêter.

En 1769 l'Office de Chantre étant venu à vaquer par la mort de Charles de Sailly, les Trésorier & Chanoines, au nombre de onze, s'assemblerent le 5 Août, pour procéder à l'élection. On sit d'abord lecture de la Charte de Charles VI de 1405, concernant les fonctions & obligations attachées audit Office, & les qualités que doit avoir le sujet à élire. On alla ensuite au scrutin, & de trois Chanoines balottés, un eut une voix, un autre quatre, & le troisieme six, y compris celle de son frere. On étoit si persuadé que le troisieme n'avoit point la pluralité légale pour lui, qu'ayant été sommé & interpellé de déclarer s'il ne s'étoit pas donné sa voix, il refusa de s'en expliquer. Le Trésorier prit alors la parole, & pria la Compagnie de recevoir son opposition à l'élection pour raisons & motifs à déduire; ensuite après avoir rappellé en peu de mots l'assiduité que le Chantre doit avoir, il insista particulierement fur la mauvaise santé du Chanoine qui venoit d'être élu, & qu'il lui opposa comme un motif d'incapacité avérée. De son côté le Chanoine élu fit de son mieux pour répondre aux moyens d'opposition allégués par le Trésorier, & se répandit en remercimens sur le choix qu'il dit avoir été fait de sa personne, protestant de tout son zèle pour soutenir le fardeau qui venoit de lui être imposé, & prenant à témoins tous ses Confreres,

qu'il n'avoit ni désiré ni sollicité l'honneur qu'on lui faisoit; puis on délibéra sur l'opposition du Trésorier. Plusieurs étoient d'avis de la recevoir, lorsqu'un Chanoine représenta qu'il se croiroit obligé d'y acquiescer, s'il n'y avoit pas d'autres moyens; que les Rois fondateurs de la Sainte-Chapelle ayant ordonné que toutes les affaires fussent traitées & arrêtées à la pluralité des suffrages, le Collége ne pouvoit & ne devoit recevoir une pareille opposition, qui le mettroit dans le cas de ne pouvoir jamais rien terminer, s'il étoit libre à chacun de faire ainsi échouer l'exécution des délibérations; d'où il conclut par prier le Trésorier de se désister de sa demande en opposition, sauf à lui d'employer les voies judiciaires. A l'instant tous les Capitulans se rendirent à ces représentations & l'Assemblée se sépara. Le Trésorier s'occupa de présenter Requête au Parlement, sur laquelle intervint Arrêt du 8 Août qui lui permit de faire assigner les Chanoines, aux fins de ladite Requête, faisant défense au Chanoine-Secrétaire de délivrer aucun Acte de nomination à l'Office de Chantre, & aux autres Chanoines de rien innover, jusqu'à ce qu'autrement il en ait été ordonné, à peine de nullité, de mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts: mais dès le jour de l'élection le Chanoine élu s'étoit fait délivrer une expédition de sa nomination & l'avoit envoyée au Ministre, en le suppliant de lui en obtenir Lettres de confirmation du Roi, qu'il reçut en effet bientôt après, & qu'il présenta à l'Assemblée du Collége, le 15 Août, en requérant le Trésorier de le mettre en possession; à quoi il lui fut répondu que l'Arrêt du 8 Août ne permettoit pas de passer outre. Ensuite survint un second Arrêt du 6 Septembre, portant que les Chanoines seroient interrogés sur faits & articles, par - devant Me Regnault d'Irval, Conseiller en la Cour, & particulierement pour savoir d'eux s'ils n'avoient pas été sollicités, en faveur de qui, & par qui, & du Chanoine élu nommément, s'il ne s'étoit pas donné

sa voix. Les choses dans cet état, l'élu apprenant que le résultat des interrogatoires ne lui étoit pas savorable, proposa d'abord un accomodement qui sut rejetté, & se disposa à saire plaider sa cause, qui sixoit l'attention de tout le Clergé de France par l'irrégularité qui en étoit le principe, lorsqu'ensin revenu à luimême & sentant tout le foible de ses moyens, il se désista de ses prétentions, & laissa la Chantrerie vacante le 27 Janvier 1770. D'après cet évènement, le 29 du même mois, à haute & intelligible voix, Jacques-Leon de Perthuis sut élu Chantre, & en a paissiblement rempli l'Office avec douceur & dignité jusqu'au 2 Janvier 1781, qu'il donna sa démission.

De tout ce que l'on connoît de la Chantrerie, il résulte que cet Office n'a été institué qu'en 1319, par Lettres de Philippele-Long, & sans le concours du Saint Siége; que ce n'est point une dignité; que le Roi, dans l'origine le conséroit à qui il vouloit, & même que depuis qu'il a été rendu électif parmi les Chanoines, Sa Majesté y a mainte & mainte sois, nommé des sujets qui n'étoient pas Chanoines; que les revenus en sont si modiques, & les charges si considérables, que l'on pourroit, presque, dire que le Chantre n'a ni honneurs ni prosits; ce qui fait qu'il est souvent arrivé que, ne se trouvant aucun Chanoine qui en voulût, les Trésorier & Chanoines ont pris le parti d'élire un Chapelain pour le remplir; & que plusieurs Chanoines qui l'avoient accepté, sans en connoître tout le poids, s'en sont démis; ensin que le Roi peut seul & de plein droit le supprimer.

Au milieu des troubles qui regnoient depuis long-tems, particulierement depuis la mort de Nicolas de Vichy-Chamron, Tréforier, la Chantrerie étant venu à vaquer en 1784, par le décès de Gabriel-Léopold-Charles-Aimé Bexon, le Roi par Lettres du 25 Février manda aux Tréforier & Chanoines qu'étant informé qu'ils étoient dans le cas de procéder à l'élection d'un Chantre, il ordonnoit d'y surfeoir jusqu'à ce qu'il eût fait

connoître de nouveau ses intentions; & depuis cette époque, nonobstant toutes les représentations des Chanoines, la Chantrerie est toujours restée vacante.

En 1320, le Roi Philippe-le-Long après avoir reconnu que les revenus des Trésorier & Chanoines n'étoient pas suffisans pour entretenir chacun un Chapelain & un Clerc, obtint du Pape Jean XXII l'union des Cures de Lithaire, Aubigny & Graiville, au Diocèse de Coutances, pour les revenus être employés à leur prosit, & leur donner le moyen de porter plus facilement la charge qu'ils avoient de nourrir chez eux chacun un Chapelain & un Clerc; & parce que le Pape n'avoit consenti ladite union qu'autant que le Roi voudroit bien accorder le Patronage de ces Cures au Collége de la Sainte-Chapelle, à la charge de les faire desservir par des Vicaires perpétuels, le droit de patronage a été donné aux Trésorier & Chanoines par Lettres de Charles-le-Bel du mois d'Avril 1322, consirmées par Bulle du Pape de la même année.

En conséquence de cette union les Trésorier & Chanoines arrêterent que l'on célébreroit à l'avenir quatre Anniversaires; savoir, deux pour le Pape Jean XXII, un pour le Cardinal d'Archiac, & un pour le Cardinal Cholet, qui avoient recommandé & sollicité l'expédition de ces Bulles; & le revenu de ces Cures su affecté au paiement de ces Anniversaires.

Bulle de Benoît XIII de l'an 1397, adressée à l'Evêque de Coutances, par laquelle, à la priere du Roi Charles VI, il unit à la Sainte-Chapelle la Cure de Picauville, à la charge de la faire desservir par un Vicaire perpétuel à portion congrue.

En 1322, Philippe le - Bel, par Lettres datées de Paris le dernier jour de Septembre, établit les Religieux Carmes de Paris, en qualité de Chapelains perpétuels, pour faire tous les ans, l'Office à la Sainte-Chapelle, le jour de la Fête de l'Invention de la Croix; voulant qu'eux seuls, ce jour-là, puissent chanter les premieres Vêpres, les Heures, la Messe solemnelle &

Cures de Normandie.

Les Carmes chargés de faire l'Office à la Sainte-Chapelle.

Preuv.

faire un Sermon; affectant à cet esset à chacun des Religieux présens, vingt - sept deniers paris. pour Pitance; savoir, neuf deniers pour les premieres Vêpres, & dix - huit deniers pour la Messe & les autres Heures, avec ordre au Trésorier & à ses Successeurs de leur faire payer ladite rétribution, sans qu'il foit besoin d'autre Mandement.

Couronne-Reine Marie de Luxémbourg.

L'an 1323, le jour de la Fête de la Pentecôte, la Reine ment de la Marie de Luxembourg, fille de l'Empereur Henri VII & de Marguerite de Brabant, fut Sacrée & Couronnée Reine de France, dans la Sainte-Chapelle, par Guillaume de Melun, Archevêque de Sens, en présence du Roi Charles - le - Bel, qui l'avoit épousée en secondes noces, au mois de Septembre 1322: le Roi de Bohême, frere de la Reine, & l'Archevêque de Trèves, fon oncle, avec grand nombre de Seigneurs assistement à cette Cérémonie.

Résidence enjointe aux Trésorier & Chanoines.

Le 6 Décembre 1323 sur les représentations des Trésorier & Chanoines au sujet de Lettres de dispense accordées par S. M. à quelques Chanoines pour résider, & en vertu desquelles ils prétendoient jouir de leurs gros fruits & distributions, quoique absens, le Roi Charles-le-Bel déclara par Lettres expresses, que son intention n'avoit jamais été que ceux qui avoient obtenu de pareilles dispenses pussent jouir de leurs distributions, ce qui seroit contraire au Droit Canon & aux intentions de faint Louis, lorsqu'il fonda la Sainte-Chapelle; ce Prince ordonna en conséquence que tous ceux qui avoient été payés de leurs distributions, en vertu de pareilles dispenses, seroient tenus de les restituer.

Bois de chauffage accordés à l'Hôtel-Dieu.

Preuv.

L'an 1324, par Lettres datées de Saint-Germain en-Laye, au mois de Mai, le Roi Charles-le-Bel, du consentement des Doyen & Chapitre de l'Eglise de Paris, octroya à perpétuité à l'Hôtel-Dieu cent charretées de bois par an, en sus des deux cents qu'il avoit déja à prendre dans la Forêt de Cuise (Compiegne), à condition que le Maître, les Freres & Sœurs dudit

dudit Hôtel-Dieu, seroient tenus pour toujours de porter ou de faire porter, à leurs dépens, avec quatre chevaux & deux domestiques à eux, les Reliques de la Sainte-Chapelle, aux quatre Fêtes annuelles, à l'endroit où se trouveroit la personne du Roi jusqu'à trente quatre lieues de Paris: & par Lettres de Philippe de Valois, du mois de Janvier 1328, cette concession fut confirmée au profit de l'Hôtel-Dieu.

En 1326 le Roi Charles-le-Bel épousa en troissemes noces Jeanne d'Evreux, fille de Louis de France, Comte d'Evreux, son oncle, & de Marguerite d'Artois, & la fit Couronner dans la Sainte-Chapelle, avec grand & fomptueux appareil; on ignore quel jour & par qui la cérémonie fut célébrée; & l'on sait que le festin & les réjouissances furent faites au Palais, & que le Roi & la Reine y logerent.

Couronnement de la Reine Jeanne d'Evreux.

Par un Registre de la Chambre des Comptes de l'an 1327, coté qui es in calis, fol. 208; on voit qu'il étoit anciennement Chronologiq. d'usage, le Samedi-Saint, à la Sainte-Chapelle, d'attacher au Cierge Paschal une Table chronologique des principales époques, des Fêtes propres, & des solennités particulieres, terminée par celles de l'âge du Roi, & de son regne, avec la date de l'Episcopat de l'Evêque diocésain.

Table

Titulus Cerei Paschalis Capella Regis Paris. scriptus in Pascha, anno Dom. M. CCC. XXVII.

Annus ab origine mundi 6526.

Annus ab incarnat. Domini 1327.

Annus à Passione Domini 1294.

Annus Indictionis 10.

Annus Bissext. 3.

Annus susceptionis Sancta Corona spinea 88.

Annus susceptionis Sancta Crucis, sanguinis Domini, catena cum magna parte sepulchri & vestimentorum infantia, & quadam tabula quam tetigit facies Christi, & quodam frusto ligni Sancta Crucis, & sanguinis qui fluxit de imagine Christi percussa, & cum lacte B. Maria Virginis, & superioris parte capitis B. Joannis Baptisla, cum capitibus S. Clementis, S. Blassi & S. Simeonis, 87.

Annus susceptionis sacro-sarcti Ferri & Lancea cum veste purpureâ & arundine & Spongiâ Domini, & cum linteo quo suit pracinctus in Canâ, & cum Peplo B. Virginis & Virga Moysi 79.

Annus dedicationis Capella 87.

Annus transitus S. Ludovici 57.

Annus canonisationis ejusdem 29.

Annus translationis Capitis ejusdem 20.

Annus atatis Caroli Regis prasentis 32.

Annus regni ejusdem 6.

Annus Episcopatus Hugonis Paris. Episcopi 2.

Ferme & Domaine de Gonesse.

Contrats d'acquisitions des biens de la Ferme de Gonesse au prosit de la Sainte-Chapelle, ès années 1327, 1328, 1329, 1331, 1345, 1380, 1386, 1388, 1391, 1392, 1393, 1395, 1396, 1402. Par Contrat du 29 Mai 1334 Pierre Desessars & sa semme donnerent à la Sainte-Chapelle trois muids de grains, moitié froment, moitié avoine sur le Domaine de Gonesse, pour la fondation de deux Messes, l'une pour la Reine Jeanne de Bourgogne, & l'autre pour les fdits Desessars. Et par Contrat du 29 Novembre 1386, Jean des Lions & sa semme donnerent trois muids, trois minots d'avoine à prendre audit Gonesse, & quarante-deux livres dix sols paris., sur le parloir aux Bourgeois, pour la fondation d'une Messe basse tous les jours à l'Autel de saint Michel du Haut - Pas dans la basse Sainte-Chapelle.

Affemblée tenue à la Ste-Chapelle, au fujet de la Croifade.

Philippe de Valois, le Vendredi d'après la faint Michel, c'està-dire, le second jour d'Octobre 1332, tint à la Sainte Chapelle, une grande Assemblée où se trouverent Jean, Roi de Bohême, le Roi de Navarre, les Ducs de Bourgogne, de Bretagne, de Lorraine, de Brabant, & de Bourbon, avec quelques Prélats au nombre de vingt-six, & beaucoup de Noblesse; il étoit question d'un projet de Croisade. Pierre de la Palu, Patriarche Titulaire de Jérusalem, ayant exposé plusieurs raisons pour établir l'obligation d'entreprendre le Voyage de la Terre-Sainte; tous les Prélats & les Barons déclarerent qu'ils étoient prêts à exposer leur vie & leurs biens pour une si bonne cause; le Roi, de son côté, déclara qu'il étoit dans l'intention d'aller à la Terre-Sainte, & de laisser la garde de son Royaume à son fils Jean, auquel il les pria de prêter serment d'obéissance, ce qu'ils firent en élevant les mains vers les faintes Reliques.

En 1339 le même Roi fonda la Chapelle de saint Venant (1), à l'Autel qui est sous les saintes Reliques, derriere le grand Autel, & ordonna que le Chapelain y diroit tous les jours la Messe, & prendroit heure de la dire, ensorte que le Service qui doit être fait audit Autel n'en soit empêché ou troublé; que si le Chapelain, sans légitime empêchement, manquoit à dire la Messe, le Trésorier eût à la faire dire au dépens dudit Chapelain, en telle maniere que tant comme l'empêchement durera l'Office desdites Messes ne périsse, ou anéantisse, ou puisse périr ou anéantir : enfin qu'il soit sous l'obéissance du Trésorier. Il donne à ce Chapelain 40 liv. paris. de rente à recevoir par ses mains; savoir, 26 liv. paris. pour son gros, & 14 liv. pour toutes ses distributions quotidiennes, quand il assistera aux Matines, Messes & autres Heures de l'Osfice, comme les autres Chapelains.

Par la fondation du Collége d'Hubant, dit de l'Ave Maria, Surintendance faite la même année par Jean d'Hubant, Président aux Enquê-

Fondation de la Chapelle de St-Venant.

Preuv.

du Collége d'Hubant.

<sup>(1)</sup> Saint Venant étoit Disciple de saint Martin, dont le corps fut enterré dans une Chapelle qui est dans le Cloître de Saint-Martin-de-Tours, & qui depuis a été appellée de faint Venant. Saint Grégoire-de-Tours en parle lib. de glorid Confess. c. 15, & lib. de vitis patrûm. c. 16.

tes, pour un Principal, un Chapelain, & six pauvres Ecoliers, natifs du Village d'Hubant en Nivernois, il est ordonné que l'Abbé de Sainte - Geneviève, & le Grand-Maître du Collége de Navarre, feront les Supérieurs & Gouverneurs de ce Collége, & qu'en cas qu'ils contreviennent aux Règlemens portés dans la fondation, le Trésorier de la Sainte-Chapelle, au nom du Roi, y apportera les remedes néceffaires; qu'à cet effet, il fera tous les ans, pendant les Fêtes de la Pentecôte, la visite de ce Collége & de ses Membres, & qu'en cas d'empêchement, il la fera faire par le Prieur des Jacobins. Par autres Lettres de fondation de ce Collége, du 15 Février 1574, le Trésorier est qualifié du nom de Surintendant. Je trouve qu'en 1614 Charles de Balzac en fit la visite en cette qualité, & que par Sentence du Châtelet du 13 Février 1612, & Arrêts du Parlement de 1623 & 1669, le Trésorier de la Sainte-Chapelle fut maintenu dans le droit de pourvoir aux Charges de ce Collége dans les cas exprimés dans la fondation.

Les Religieux Mathurins, & de Ste-Cather. chargés de faire l'Office à la S. Chapelle.

Preuv.

Par transaction du 1 Septembre 1344, entre les Religieux Mathurins, & ceux de Sainte-Catherine du Val-des-Ecoliers, de l'Ordre de Sainte-Geneviève, ces Religieux chargés par faint Louis de faire l'Office à la Sainte-Chapelle le jour de la Fête de l'Exaltation de la Croix, arrêterent unanimement entr'eux qu'il y auroit tous les ans, à pareil jour, pour acquiter cette obligation, trente-deux Religieux de Sainte-Catherine, y compris le Sous-Diacre; & trente-quatre Religieux Mathurins, y compris le Célébrant & le Diacre, & huit Religieux de chaque Ordre pour chanter de chaque côté. D'après cette transaction on trouve deux Arrêts du Parlement, l'un du 11 Septembre 1665, rendu sur la requête des Trésorier & Chanoines, l'autre du 7 Septembre 1668, qui ordonnent que les Religieux Mathurins seront contraints par saisse de leur temporel, de faire le Service auguel ils font obligés en la Sainte-Chapelle du Palais, la veille & le jour de la Fête de l'Exaltation de la Croix.

· Une des plus belles & des plus singulieres prérogatives attachées à la dignité du Trésorier de la Sainte-Chapelle, est le privilége qui lui fut accordé à perpétuité, & à ses Successeurs, de nommer à toutes les Chapelles royales de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris. La premiere époque de cette concession remonte au tems du Roi Jean; les Lettres sont du mois de Juillet 1363, & la teneur en est remarquable. Ce Prince déclare Paris attribué qu'il veut que toutes ces Chapelles soient réservées & affectées pour la récompense des Chapelains, Clercs, Enfans de Chour, & Maîtres desdits Enfans; & pour s'assurer de leur mérite, il donne à perpétuité au Trésorier & à ses Successeurs tout pouvoir de les conférer, déclarant nulles toutes provisions que S. M. pourroit octrover par importunité ou autrement, à moins qu'il n'y eût quelque cause dérogatoire à la Commission & au privilége du Trésorier. Ces Lettres ont été successivement confirmées par Lettres de Charles V de 1364 & 1369: Par ces dernieres le Roi ajoute que le Trésorier pourra admettre les permutations de ces Chapelles, & en donner à l'Avocat de la Sainte-Chapelle. Lettres de Charles VI de l'an 1389, de Charles VII de 1438, avec clause que toute collation que le Trésorier seroit à autres qu'aux Chapelains & Clercs de la Sainte-Chapelle, seroit nulle & de nulle valeur. Lettres de Louis XI de 1462, de Louis XII de 1510, de Francois I de 1520, qui ordonnent que tous les Titulaires & Chapelains soient tenus de comparoître une fois l'an, savoir le Mercredi d'après le Dimanche des Brandons (1), dans la

Droit de collation de toutes les Chapelles Royales de la Prevôté & Vicomté de au Trésorier.

<sup>(2)</sup> Le Dimanche des Brandons étoit le premier Dimanche de Carême, comme on le voit par les anciens Registres du Parlement, dans lesquels on trouve en 1384 les Brandons le 19 de Février, Pâques le 2 Avril. En 1386, les Brandons le 20 de Février, Pâques le 3 Avril. En 1390, les Brandons le 12 de Février, Pâques les 26 Mars. En 1392, les Brandons le 23 de Février, Pâques le 6 Avril, &c. Le Dimanche de la Quadragésime étoit en Occident, depuis

maison du Trésorier, pour lui rendre compte du service de leurs Chapelles, & des droits & devoirs de leurs Fondations. Lettres de Charles IX de l'an 1571, qui en confirmant le droit du Trésorier, ordonne que si quelqu'un des Chapelains ou Clercs pourvu d'une des Chapelles, s'absente de Paris sans la permission des Trésorier & Chanoines, on passe au service d'une autre Eglise, la Chapelle dont il aura été pourvu foit déclarée vacante, pour être donnée à un autre. Lettres-patentes de Louis XIII au mois d'Avril 1621, & au mois de Février 1624; enfin Arrêt du Conseil de l'an 1683 servant de Règlement à la Sainte-Chapelle. La Jurisprudence des Arrêts a toujours été pour le droit des Trésorier, & Chapelains & Clercs de la Sainte-Chapelle, toutes les fois qu'il a été contesté, même par des pourvus par le Roi; témoins un Arrêt rendu en 1329, pour la Chapelle de Saint-Côme & Saint-Damien dans l'Eglise de Saint-Gervais; deux Arrêts de 1386, l'un pour une Chapelle à Navarre, l'autre pour la Chapelle de Saint-Anne dans l'Eglise de Saint-Yves; un Arrêt de 1396, contre un pourvu par le Roi & le Chapitre de Notre-Dame pour la Chapelle de Saint-Martin, dans l'Eglise de Notre-Dame; un Arrêt de 1406 pour la Chapelle de Saint-Nicolas dans la grande Salle du Palais; une Sentence des Requêtes du Palais de 1524; un Arrêt du 24

le X° fiecle, nommé le Dimanche des Brandons, c'est-à-dire, des Flambeaux, parce qu'en ce jour-là les jeunes gens qui avoient fait des excès durant le Carnaval se rendoient à l'Eglise avec des torches à la main, pour en faire une réparation publique. Il y a des Constitutions & des Décrets qui ont frappé d'anathêmes les Danses des Brandons. Le nom de Brandons venoit de Bradones. C'étoient des slambeaux de paille que les jeunes gens allumoient & portoient de côtés & d'autres pour chasser le mauvais air. Brandon, Brando, Fax, Tæda, Funale, à Brand voce germanicâ. Brandones, appellabant nostri primam Quadragesimalis jejunii hebdomadam, quod hujus primâ die sub vesperum pueri Brandonibus, seu facibus accensis sebruare solerent Gloss. Du Cange.

Janvier 1548; enfin un Arrêt du 14 Janvier 1665 pour la Chapelle de Saint-Venant, &c.

Un droit si ancien & si bien établi pour attacher des sujets à la Sainte-Chapelle, paroissoit imprescriptible, jusqu'à ce que par Lettres - patentes du mois de Mars 1782, Sa Majesté a jugé à propos de le supprimer, faute de confirmation, & d'en reprendre l'exercice direct. Soit dit en passant, pour tous les Chapitres & les Communautés, d'après la négligence du Collége de la Sainte-Chapelle à faire confirmer ses priviléges, il est étonnant que cette Eglise n'ait encore perdu que celui-là, depuis la Déclaration du 27 Septembre 1723 concernant le droit de confirmation, à raison du joyeux avènement du Roi à la Couronne.

Outre les six Chapelles que l'ona vu avoir été fondées à la Sainte-Chapelle ès années 1271, 1289, 1291, 1301, 1310 & 1339, il y en a plusieurs autres dont je vais donner le dénombrement.

## Dans la haute-Sainte-Chapelle.

La Chapelle de Sainte-Claire, fondée derriere le grand Autel fous les Reliques.

La Chapelle de Sainte-Croix, idem.

La Chapelle de la Vierge, à l'Autel de l'Oratoire.

La Chapelle de Saint-Denis, & la Chapelle de Saint-Agnès, fondées par Charles V en 1367, au mois d'Octobre, pour l'acquit de deux Messes par jour, pour lesquelles il sit construire les deux Autels de la nef, voulant que ces deux Messes suffent dites après Matines, & l'une après l'autre, par les Chapelains des Trésorier & Chanoines, chacun à leur tour, assistés d'un Clerc en surplis: ordonnant que si un desdits Chapelains manquoit à acquitter une de ces Messes, il perdît les distributions qu'il auroit pu gagner pendant une semaine en assistant à tout l'Ossice; & que les titulaires sussent tenus, lors de leur réception, de

Lifte des Chapelles & Chapellenies fondées dans la Sainte-Chapelle. faire ferment d'observer inviolablement ce Règlement; enfin, que pour distributions, il leur soit payé cent liv. par an à partager entr'eux & les Clercs, sur la rente par lui léguée, pour cet effet, à la Sainte-Chapelle. Voyez le Testament de Charles V daté de Melun, au mois d'Octobre 1374, dans lequel il est fait mention de cette Fondation.

La Chapelle de Saint-Pierre & Saint-Paul, & la Chapelle de Sainte-Geneviève, à l'Autel du côté droit dans la nef.

A l'Autel du Trésor, la Chapelle de Saint-Mathieu; la Chapelle de Saint-Elisabeth; la Chapelle de Saint-Agnan; la Chapelle de la Vierge; la Chapelle du Saint-Sépulchre.

## Dans la basse-Sainte-Chapelle.

La Chapelle de la Vierge, fondée, au grand Autel, de trentedeux liv. paris. de rente sur la recette du Roi à Paris.

La Chapelle de Culant, fondée au même lieu par les Tréforier & Chanoines, en considération du don de la Terre de l'Engennerie sait à la Sainte-Chapelle, par Charles V en 1364, après avoir appartenu à Henri de Culant. Le Chapelain à douze liv. paris, de rente payable sur ladite Terre par le Receveur de la Sainte-Chapelle, à la charge de dire deux Messes de Requiem par semaine, l'une pour le Roi Jean, & l'autre pour Henri de Culant.

La Chapelle de Saint-Etienne & Sainte-Catherine de Boisle-Roi, pres Melun, fondée derriere le grand Autel, en vertu d'un Contrat de l'an 1373, portant acquisition d'une Maison donnée par Marie de Melun; & par Testament de cette Princesse de l'an 1374, portant que sa Maison, sise à Paris près les Augustins, sera vendue, & que des deniers en provenans, il sera fondé par son Exécutenr Testamentaire, une Chapellenie, dont le Titulaire sera tenu de dire la Messe tous les jours, pour le repos de son ame. Acte de 1382, par lequel Gilles de Chaumont, Chanoine de la Sainte-Chapelle, en qualité d'Exécu-

teur

teur Testamentaire de Marie de Melun, fonde dans la basse Sainte-Chapelle une Chapellenie, sous le nom de Saint-Etienne & Sainte-Catherine, promet d'employer les cinq cents francs d'or, provenans de la vente de ladite Maison en revenus au prosit du Titulaire, & lui enjoint de dire trois Messes par semaine. Testament de Gilles de Chaumont de l'an 1384, par lequel il légue cinq cents francs d'or à MM. de la Sainte-Chapelle, pour être employés à la dotation de cette Chapellenie, & ordonne qu'il soit acheté des deniers de sa succession un Calice & tout ce qui est nécessaire pour dire la Messe.

La Chapelle de Saint-Jean-Baptiste, fondée au même lieu en 1337. On en trouve les Lettres de fondation dans le Cartulaire de la Sainte-Chapelle, mais on croit qu'elles n'ont point eu d'exécution au même endroit.

La Chapelle de Saint-George, au même lieu.

La Chapelle de Saint-Benoît, au même lieu.

La Chapelle de Saint-Sébastien, à l'Autel de Saint-Jean l'Evangéliste.

La Chapelle de Saint-Eloi, à l'Autel de Saint-Blaise.

La Chapelle de Sainte-Marguerite. Idem. Contrat de l'an 1336, par lequel Guillaume le Vicomte, vend à Robert de Vernon quarante liv. de rente, faisant partie de cent vingt liv. de rente qu'il avoit droit de posséder sur la Vicomté de Corbeil. Lettres de Philippe de Valois de l'an 1340, par lesquelles il amortit en faveur de Vernon, les quarante liv. de rente pour fonder une Chapellenie dans la Sainte-Chapelle.

La Chapelle de Saint-Michel & Saint-Louis du Haut-Pas, fondée au côté droit de la nef. Lettres de Philippe-le-Bel de l'an 1313, par lesquelles il permet à Galeran, son Echanson & Concierge du Palais, de fonder dans la Sainte-Chapelle, la Chapellenie de Saint-Michel, & de la doter de vingt-quatre liv. paris, à prendre sur quarante liv. qu'il avoit droit de recevoir sur le Pressoir de Saint-Etienne-des-Grès, sur le Clos sis à

Notre-Dame-des-Champs, & sur treize muids de vin des (1) Francs-Mureaux dans la Censive du Concierge du Palais, à la charge par le Chapelain de Saint-Michel, de dire trois Messes par semaine, & d'assister à Matines, à la Grand'Messe & à Vêpres à la Sainte-Chapelle, quand il le pourra.

Lettres de Philippe-le-Long de l'an 1317, au mois de Janvier, par lesquelles il donne au Chapelain de Saint-Michel, fondé par Galeran, la Maison sise dessous la Cuisine de la bouche du Roi.

Cette Maison ayant été comprise dans la démolition des anciens bâtimens du Palais, le Roi, par Arrêt du Conseil du 6 Février 1785, pour indemniser le Chapelain de Saint Michel, a affecté à son Bénésice un logement dans le Corps du bâtiment neuf occupé par le Contrôle de la Chancellerie, & lui a attribué, sur le Domaine de Paris, une rente perpétuelle de cinq cens livres.

Arrêt du Parlement du 23 Décembre 1434, portant homologation d'un accord passé le 14 Février de la même année, entre les Trésorier & Chanoines d'une part, le Chapelain de Saint-Louis dans l'Eglise de Paris, & le Chapelain de Saint-Michel du Haut-Pas, portant que le Chapelain de Saint-Michel, jouira d'une Maison, Cour, Jardin & appartenances, assis au pourpris du Clos du Roi, & sur les vignes dudit Clos, contenant seize arpens ou environ, à la charge de payer à MM. de la Sainte-Chapelle treize muids de vin de mere-goutte, & vingt liv. au Chapelain de Saint-Louis, fondé dans l'Eglise de Paris.

Anciennement sur lesdits treize muids de vin du Francs-Mureaux, chaque Chanoine avoit un muid pour sa part, &

<sup>(1)</sup> Les Francs-Mureaux [Muralia] étoient sis au Faubourg Saint-Jacques, près de Notre-Dame-des Champs, qui est un ancien Prieuré de Marmoutier, qui a été desservi par des Religieux de cette Maison jusqu'en 1604, que l'Eglise & le Monastere furent cédés aux Carmélites de la rue Saint-Jacques. En 1671, ce Prieuré sut réuni au Séminaire d'Orléans. Hist. de Paris, par Félibien, tome I, p. 225 & tome V, p. 220.

le muid qu'il falloit d'excédant pour faire la double part du Trésorier, se prenoit sur la bourse commune de la Sainte-Chapelle; le muid devoit contenir dix-huit sextiers de vin chaud en vendanges, ou seize sextiers de vin froid après la St-Martin & de mere goutte. L'on trouve encore une Sentence des Requêtes du Palais du 28 Novembre 1473, rendue entre les Trésorier & Chanoines, & Pierre Ogier, Chapelain de Saint-Michel du Haut-pas, qui en maintenant lesdits Trésorier & Chanoines dans la possession où ils étoient, déclare que ledit Ogier & les Freres de l'Hopital du Haut-pas, propriétaires des Vignes du Clos le Roi, sis derriere ledit Hopital, ne peuvent vendanger ces Vignes fans le dénoncer à MM. de la Sainte-Chapelle, pour qu'ils aient à les envoyer voir; & que lesdits Freres du Haut-pas & autres Détenteurs de ces Vignes doivent mettre la vendange en cuves & tonneaux, & l'apporter dans la cour du Palais, pour en être baillé à chacun des Trésorier & Chanoines dix-huit sextiers de vin chaud, faisant treize muids de vin de mere-goutte.

Arrêt du Parlement du 3 Mars 1650, qui condamne Pierre Bertaut, Chapelain de Saint-Michel du Haut-pas, à payer à MM. de la Sainte-Chapelle cent liv. de rente par an, au lieu de la rente de treize muids de vin en nature, & ordonne que tous les biens & revenus affectés à la Chapelle de Saint-Michel foient hypothéqués au paiement de cette rente.

Voyez les Registres de la Sainte-Chapelle au 21 Juillet 1703, sur les revenus & les charges de la Chapelle de Saint-Michel du Haut-pas. Et de plus un Acte de redevance passé par-devant Notaire, le 18 Août entre le Chapelain de Saint-Michel du Haut-pas & les Trésorier & Chanoines, à la charge par ledit Chapelain d'obliger, par les Baux qu'il fera, les locataires de la maison dépendante de son Bénésice, de payer, à son acquit, les cent liv. de rente dues aux Trésorier & Chanoines.

La Chapelle de Saint-Jacques; la Chapelle de Saint-Denis; la Chapelle de Saint-Antoine; la Chapelle de Saint-François. Acte de l'an 1322 par lequel Pierre, Abbé de Saint-Germain-des-Prés,

Nicolas de Lira, Religieux Cordelier, & autres Exécuteurs du Testament de Madame Blanche de France, fille de St Louis, fondent cinq Chapellenies, savoir, quatre dans la St-Chapelle & la cinquieme dans l'Eglise de Saint-Germain-des-Prés, & les dotent chacune de vingt-cinq liv. paris. de rente sur le Trésor du Roi. Cet Acte est autorisé par Lettres de Philippe le-Long & de Charles-le-Bel, qui ordonnent que ces quatre Chapelains soient de pannis Ecclesia, & qu'ils jouissent des priviléges de la Sainte-Chapelle. Lettres de Philippe-de-Valois de l'an 1331, qui ordonnent au Trésorier de la Sainte-Chapelle d'assigner aux quatre Chapelains fondés dans la Sainte-Chapelle, par Madame Blanche, un Autel dans la basse Sainte-Chapelle, & de veiller à ce qu'ils acquittent les Messes portées par leur sondation; savoir, trois par semaines, une du Saint-Esprit, une de la Vierge & une de Requiem.

La Chapelle de l'Oratoire de la Chancellerie, autrement dite des Prisons. Testament de Charles le-Bel de l'an 1324, qui porte qu'il sera fondé dans l'Eglise de Paris une Chapellenie sous le titre de la Vierge, & une autre sous le titre de Saint-Denis, dans l'Eglise de l'Abbaye de Saint-Denis; chacune dotée de cinquante liv. paris. de rente sur le Domaine du Roi à Paris; que les Titulaires de ces Chapelles feront continuelle résidence dans les lieux où elles seront situées, & que s'ils s'absentent pendant un mois sans cause légitime, le mois passé, leurs Chapellenies seront déclarées vacantes, & comme telles données à d'autres personnes par les Rois ses successeurs, auxquels il en réserve la collation. Ces Chapelains doivent dire au moins quatre Messes par semaine. Lettres de Philippe-de-Valois de l'an 1328, par lesquelles voulant exécuter le Testament de Charles-le-Bel, & sur le resus fait par l'Eglise de Paris, & par l'Abbé de Saint-Denis, d'accepter la fondation des deux Chapellenies de la Vierge, & de Saint-Denis, le Roi les fonde toutes deux dans la Sainte-Chapelle; ordonne que les Titulaires seront du corps, & jouiront des priviléges de la Sainte-Chapelle; qu'ils feront soumis à

Ia Jurisdiction du Trésorier, & par lui installés dans la Sainte-Chapelle; enfin qu'ils feront serment entre ses mains d'y faire continuelle résidence, & le service porté par le Testament de Charles-le-Bel; & pour ne point troubler l'Ordre de l'Office de la Sainte-Chapelle, il veut qu'ils disent les Messes de leur fondation dans la Chapelle qui étoit pour lors proche la Chambre du Roi, & qui depuis a été appellée de la Chancellerie; il ordonne au Trésorier de veiller à ce que ces Chapelains s'acquittent exactement du service porté par leur fondation, & que s'ils sont quelque faute qui mérite de les priver de leurs Chapelles, le Trésorier lui en donne avis & à ses successeurs, pour être pourvues les dites Chapelles d'autres personnes plus dignes, &c. affectant à chacun des Titulaires cinquante liv. paris, de rente. Jadis, pour la commodité des prisonniers, l'un de ces Chapelains disoit la Messe dans la Conciergerie.

La Chapelle de Saint-Michel, enclos du Palais. On ne fait rien de la premiere fondation de cette Eglise, dit Du Breul, si ce n'est qu'en 966, on y transsera des Chanoines séculiers qui desservoient auparavant la Chapelle Royale de Saint-Barthelemi. Corroset dit que la Chapelle de Saint-Michel étoit anciennement nommée Chapelle de Saint-Nicolas. Peut-être a-t-il consondu cette Eglise ou Chapelle avec celle de Saint-Nicolas que l'on a vu que Louis-le-Gros avoit fait bâtir dans son Palais. On sait aussi qu'en 1165, le Dimanche d'après l'Assomption, 22 du mois d'Août, Louis-le-Jeune sit baptiser son sils Philippe-Auguste dans la Chapelle de Saint-Michel de la place, par Maurice, Evêque de Paris; les Parrains furent Hugues, Abbé de Saint-Germain, & Odon, Abbé de Sainte-Geneviève; la Maraine étoit Constance sœur du Roi.

Nos Rois avoient anciennement coutume de tenir leur Cour ouverte le jour de Saint-Michel; & ils avoient une grande vénération pour ce Saint qu'ils regardoient comme l'Ange tutélaire de la France. Charles VI, avoit toujours l'image de St-Michel devant lui; ce Saint étoit même représenté sur ses Enseignes,

ainsi que sur celles de ses successeurs, quand ils alloient à la guerre; & cela, en mémoire de ce que l'on dit que cet Ange sur vu, dans une rencontre auprès du pont d'Orléans, combattant contre les Anglois, qu'il contraignit de lever le siège,

En 1476, Louis XI fonda, dans la Chapelle de Saint-Michel, une Collégiale pour l'Ordre de Saint-Michel composée de dix Chanoines séculiers, huit Chapelains ou Vicaires, six Enfans de Chœur, un Maître de Musique, & trois Huissiers. Les Lettres de cette fondation sont du 24 Décembre, & portent entr'autres choses, qu'il y aura deux dignités, un Doyen & un Chantre; que les Chapelains ou Vicaires auront quarante liv. chacun pour dire par semaine deux Messes basses, savoir, une ce Notre-Dame, & l'autre de Monsieur faint Michel; que l'entretenement & les gages des Offices & Officiers de l'Ordre seroient pris, levés & payés sur le revenu de la fondation, montant à deux mille six cents liv., & que tous les Officiers du Collége auroient droit de Committimus aux Requêtes du Palais; de plus, il donne & lègue dix deniers tournois sur le droit de Gabelle ordinaire, à prendre sur chaque sextier, minot ou quintal de sel distribué dans tous les greniers de son Royaume, pour l'établissement de cette Collégiale, l'entretien du Service Divin, des Doyen, Chantre, Chanoines, Chapelains ou Vicaires, Maître des Enfans de Chœur, Clercs, Huissiers, paiement des Officiers de l'Ordre de Saint-Michel, entretien de la Chapelle, vétemens, ornemens d'icelle, maisons & habitations des gens du Collége. Cette fondation fut confirmée par Bulle du Pape Alexandre VI, en date du 13 Novembre de la même année.

Le Collége de la Sainte-Chapelle avoit, depuis long-tems, des Stations & des Messes fondées pour certains jours de l'année dans cette Chapelle, dans laquelle la Confrerie des Pélerins de Saint-Michel-du Mont de la mer, dont étoit le fameux Nicolas Flamel, fut érigée & fondée l'an 1210 par Philippe-Auguste.

On trouve des Lettres du 2 Septembre 1,72 adressées par

Charles IX au Bailli du Palais, portant confirmation de l'établissement de la Confrerie de Saint-Michel en la Chapelle de Saint-Michel du Palais, contre les Pâtissiers-Oublieurs (1), & les soi-disant Confreres de l'Eglise de Saint-Etienne-du-Mont, avec défenses à ces deniers de tenir pareille Confrerie sous peine de cent livres d'amende à chaque contravention. Ces Lettres furent rendues sur la demande des Pélerins de Saint-Michel, requérans qu'il fût fait défenses aux Pâtissiers-Oublieurs de tenir nouvelle Confrerie de Saint-Michel, de porter les armoiries des Pélerins qui sont cornets & coquilles; & aux Confreres de Saint-Etienne-du-Mont de recevoir personnes de la Confrerie de Saint-Michel, & de renvoyer à cette derniere les Pélerins qu'ils auroient reçus en leur prétendue Confrerie, ne devant avoir, les Pâtissiers-Oublieurs, en leurs armoiries & pour toute distinction, que des oubliers, des fers à faire des gaufres & des corbillons, ainsi qu'ils ont toujours eu, & ne devant recevoir que des Pâtissiers-Oublieurs. Nonobstant ces Lettres les Pâtissiers - Oublieurs ayant continué leurs entreprises contre les Pélerins de Saint-Michel, il fut ordonné par de nouvelles Lettres du Roi du 25 Octobre 1573, que les Pâtissiers-Oublieurs, & les Confreres de l'Eglise de Saint Etiennedu-Mont seroient entendus, ainsi que les Pélerins de Saint-Michel sur leurs prétentions respectives.

Les Pélerins alléguerent que leur Confrerie étoit, comme de fait, approuvée de tout tems par le Roi; que les Pâtissiers-Oublieurs ne doivent, aux termes des Ordonnances, avoir aucunes Confreries qui leur sont interdites par le XVIII art. de l'Ordonnance de 1359, par l'Ordonnance d'Orléans, art. XIX, & par l'Ordonnance de Mont-Louis, art. LXXIV; que des Confreres d'Artisans ne peuvent tendre par des Assemblées, qu'à monopole, & au détriment de la

<sup>(1)</sup> Ainsi nommés ou du mot latin Oblata, d'où est venu Oblaye, Oblayers, Oblieurs, qu'on prononçoit Oublieurs, ou de ce qu'ils font des oublies.

République: & pour preuve, disoient-ils, c'est que les Pâtissiers qui ne vendoient le plat du four que six blancs, le vendent actuellement sept sols; qu'ils vendent un carolin le pâté qui ne coûtoit ci-devant que deux blancs, & celui de six blancs, quatre sols; que ces sortes de Pâtisseries ne sont fort nécessaires, mais sont au contraire fort pernicieuses à la République; que toute pâtisserie n'est pas saine, & confond plusieurs venditions, & maladies à l'estomac, dont proviennent nombre d'infirmités; qu'un fard & déguisement de viandes est vraie friandise, qu'il vaudroit mieux désendre que tolérer en récriminant contre les Ordonnances; que le pain & le bois renchérit de beaucoup par les ouvrages ni utiles ni nécessaires des Pâtissiers-Oublieurs; enfineque leur prétendue Confrerie étoit réprouvée, désendue & interdite par les Ordonnances & Arrêts des Cours souveraines; & qu'ils n'avoient nul titre pour eux. Surquoi Ordonnance du Bailli du Palais du 25 Novembre, faisant défense aux Pâtissiers-Oublieurs de prendre les armoiries des Pélerins de Saint-Michel & de tenir Confrerie, sous les peines portées par les Lettres de Charles IX de 1572.

La Confrerie des Pélerins fut confirmée depuis par Lettres-patentes d'Henri III du mois d'Août 1585 & 9 Juillet 1588, d'Henri IV au mois de Septembre 1601, & du Cardinal de Vendôme, Légat du Saint Siége, du 16 Juin 1668; enfin par Lettres - patentes de Louis XIV du 15 Janvier 1669, faisant défense à toutes autres Confreries de prendre qualité de Pélerins, & d'apposer aucune marque de Pélerinage; permettant à la Confrerie des Pélerins de Saint-Michel de nommer tous les ans, à la maniere accoutumée, deux Bourgeois de Paris qui auront fait le voyage du Mont-Saint-Michel, pour être Maîtres & Administrateurs de ladite Confrerie.

Il paroît par un ancien Registre, & par les Lettres-patentes de Louis XIV, que nos Rois, ainsi que les Princes du Sang & les Grands de la Cour, étoient encore jaloux, à cette époque, de rendre le Pain béni à cette Confrerie.

Les Pélerins étoient dans l'usage de faire dire tous les seconds Dimanches Dimanches du mois une basse-Messe dans cette Chapelle, & de faire célébrer une grand'Messe le Dimanche d'après la Fête de saint Michel, & une Messe basse le lendemain pour les personnes de la Confrerie qui étoient décédées pendant le cours de l'année. Toutes les offrandes étoient pour le Chapelain.

En 1759 d'après le projet du Conseil de détruire cette Chapelle, qui étoit en si mauvais état que l'on ne pouvoit plus y faire l'Office; & sur ce que l'on apprit que quelques Avocats en avoient obtenu l'emplacement pour y mettre la Bibliothèque de l'Ordre, il sur arrêté dans une Assemblée de l'Ordre que le Roi seroit remercié, & supplié de le reprendre; les Avocats ne voulant rien avoir ni recevoir, comme Corps. Les Pélerins demanderent ensuite que la Chapelle sût réparée, à la charge par eux d'en rétablir & entretenir le Jubé, & l'Autel de leur Confrerie; ce qui leur sut accordé.

Enfin en 1781 tant à cause de l'état de dégradation dans lequel étoit cette Chapelle depuis plusieurs années, que par rapport aux nouveaux plans de constructions projetées dans la cour du Palais, elle sur supprimée & démolie en vertu d'Ordonnances de la Chambre du Domaine des 16 Février & 29 Août rendues sur la Requête du Procureur du Roi; & les fondations des Chapelles, de Saint - Michel, de Notre-Dame la Gisante, de Saint - Jacques, & de Saint - George, qui en dépendoient furent transférées dans la Sainte-Chapelle basse.

La Chapelle de Saint-Michel. Les titres de cette Chapelle font des Lettres de l'an 1209, par lesquelles le Roi Philippe-Auguste donne au Chapelain un muid de bled froment à prendre sur la recette de Paris, le jour de saint Denis, outre deux muids de vin qu'il avoit droit de prendre dans le cellier du Roi par Lettres de Louis le jeune. Lettres de Philippe-le Bel de l'an 1290, par lesquelles il amortit une rente que Guillaume Guidon avoit acquis dans la Censive du Roi; savoir, dix sols paris. sur une maison, rue de la Lanterne, près la rue de la

Harpe, & vingt-six sols paris. sur une maison rue du Franc-Mûrier. Sentence des Requêtes du Palais de l'an 1328, qui adjuge au même Chapelain quarante fols paris. de rente payables par le Chapelain de Notre-Dame la Gisante. Lettres du Roi Jean de l'an 1351, qui lui assignent seize liv. paris. de rente sur la recette de Paris, pour indemnité de la maison qui lui appartenoit, & qui avoit été abattue pour construire le mur de clôture du Palais, & ce, jusqu'à ce qu'on lui ait donné une autre maison. Lettres de Louis XIII de l'an 1618, qui ordonnent qu'il lui foit payé à l'avenir une somme de cent vingt liv. sur le Domaine de Paris, au lieu d'un muid de bled froment de l'ancienne fondation de Philippe-Auguste. Arrêt du Conseil du 1 Avril 1670, qui maintient le Chapelain de Saint-Michel dans la Desserte de la Confrerie des Pélerins de Saint-Michel. Arrêts de la Chambre des Comptes ès années 1660, 1663 & 1671, qui ordonnent de lui payer la somme de cent vingt liv. au lieu d'un muid de bled qui lui avoit été donné dès l'an 1209, & portant mandement aux Trésoriers de France de l'employer, à l'avenir, dans les états du Domaine de Paris. Arrêt du Conseil du 25 Novembre 1680, qui maintient le Chapelain de Saint-Michel dans la possession de cent vingt liv. de rente d'une part, pour l'appréciation d'un muid de bled; vingt-sept liv. dix fols d'autre part, pour dédommagement de sa maison abattue du tems du Roi Jean pour la construction du mur de clôture du Palais; & quatre liv. quinze sols d'autre part. Ce Chapelain a en outre quatre sols de rente sur le Collége de Beauvais réuni au Collége de Louis-le-Grand, & douze fols paris. sur des terres labourables près de Pantin.

La Chapelle de Notre-Dame la Gisante, de Tombelaine (1),

<sup>(1)</sup> Tombelaine est le nom d'une petite Isle, assez élevée, proche du Mont-Saint-Michel. Ce Mont est appellé dans les vieux titres, Tumba; Monasterium S. Michaelis in Tumba. Le mot Tumba, signifie dans la basse latinité tout lieu élevé, & dérive de Tumulus, à Tumendo. De Tumulus s'est

ou de Pitié, Beate Marie jacentis. Ses titres sont Lettres de 1240, par lesquelles St Louis confirme la fondation de cette Chapelle faite dans la Chapelle de St-Michel par Adam & Ameline fon épouse, portant que le Titulaire seroit obligé de dire tous les jours les Heures Canoniales avec le Chapelain de St-Michel, & de célébrer ou faire célébrer tous les jours la Messe à l'Autel de la Vierge. Cette Chapelle est dotée de seize liv. paris. de rente à prendre fur tous les étaux à poissons de mer & d'eau douce, que Philippe-Auguste lui avoit donné, attenans les murs du petit-Châtelet jusqu'à la descente de la riviere, & sur les étaux que Louis VIII lui avoit accordé près le petit-Pont; & en outre sur une maison en l'herberie, in orberià, aujourd'hui le Marché-neuf; à la charge par le Chapelain de fournir deux cierges d'une liv. chaque, pour brûler, pendant la Messe, & tous les Samedis pendant les Vêpres de la Vierge. Arrêt du Parlement de l'an 1322 qui maintient le même Chapelain dans la propriété de deux étaux près Gloriette, qui lui furent donnés pour dédommagement de l'emplacement, attribué à sa Chapelle par Adam, & diminué pour le rétablissement & passage du petit-Pont. Sentence des Requêtes du Palais de l'an 1328, qui ordonne que le Chapelain de Notre-Dame la Gisante jouira des Offrandes qui seront faites à son Autel, à la charge de payer quarante sols paris. de rente annuelle au Chapelain de Saint-Michel. Sentence des Requêtes du Palais de l'an 1558, par laquelle il paroît que pour dédommager ce Chapelain de deux étaux qu'il avoit près le petit-Châtelet, il lui fut donné deux autres étaux dans la place du Cimetiere Saint-Jean, adossés contre la Boucherie. Ordonnance des Prévôts des Marchands & Echevins de la Ville, de Paris de

fait le mot françois Tumble; comme de Cumulus, Comble. De Tumble s'est fait Tumbe; & delà Tumba. Le Mont-Saint-Michel s'appelle Tumba, dont on a formé un diminutif à la montagne qui lui est voisine, mais plus petite. Tumba, Tumbula, Tumbella, Tumbellana, Tombelaine. Voyez les Origines de Caen, par P. Dan. Huet.

l'an 1572, qui donne & assigne audit Chapelain cent liv. de rente sur le Domaine de la Ville, pour indemnité des étaux à poissons dont il jouissoit près le petit-Châtelet & qui surent supprimés & transférés dans le Marché-neuf, lors de la confection de ce marché, en vertu de Lettres-patentes d'Henri III en 1557. Contrat du 7 Avril 1618, par lequel MM. de la Sainte-Chapelle s'obligent de payer quatre-vingt liv. de rente à Eustache Picot, Chapelain de Notre-Dame la Gisante & à ses successeurs en ladite Chapelle, pour cession à eux faite par le Chapelain de deux places où il y avoit un grand appenti de tuiles contre le mur du petit-Châtelet.

Les dix-huit Messagers de la Chambre des Comptes, étoient anciennement dans l'usage, le jour de la Fête de l'Assomption de la Vierge, de faire dire tous les ans une basse-Messe, à dix heures du matin, à l'Autel de Notre-Dame la Gisante, dans ladite Chapelle de Saint-Michel.

La Chapelle de Saint - Jacques. Lettres de 1334, par lesquelles Philippe - de - Valois assigne à ce Chapelain vingt liv. dix sols de rente sur la recette de la Vicomté de Paris, pour pareille somme qui lui avoit été donnée par Charles, Roi de Sicile, Duc d'Anjou & Comte du Maine, & assignée sur la Prévôté du Maine lorsqu'il fonda cette Chapelle. Extrait des Registres de la Chambre des Comptes ès années 1556, 1564, 1565, qui foi sont que cette rente a été payée au Chapelain, & qu'il est tenu de célébrer une Messe par mois.

La Chapelle de St-George fut fondée par Testament de Charles, sils de France, Comte de Valois au mois de Décembre 1320, à la charge par le Chapelain, de dire ou faire dire quatre Messes par semaine, pour le repos de l'ame du Fondateur & de ses proches; savoir, deux Messes de Requiem, & deux Messes du jour: de faire l'Office solemnel le jour qu'il célébrera l'Anniversaire du Fondateur sixé au 6 Décembre; ainsi que la veille & le jour de saint George, la veille & le jour de saint Louis, & toutes les veilles, & tous les jours de Fêtes chommées;

voulant en outre que le titulaire demeure continuellement en ladite Chapelle pour la desservir, s'il n'a cause valable qui l'en empêche; auquel cas il la fera desservir convenablement par autre personne, jusqu'à ce qu'il le puisse faire lui - même. Lettres de Philippe-de-Valois du mois de Juillet 1331, par lesquelles pour satisfaire au Testament de Charles de France, Comte de Valois son pere, qui avoit légué quarante liv. tournois de rente pour la fondation de la Chapelle de Saint-George dans fon Château de Saint - Ouen près Saint - Denis, il donne au Titulaire quarante-huit arpens & demi de terres détaillées dans lesdites Lettres, avec obligation d'être Prêtre dans l'an, & d'acquitter les charges de sa fondation. Décret du Trésorier de la Sainte-Chapelle du 10 Avril 1653, concernant la translation de la Chapelle de St-George en vertu des Lettres patentes de l'an 1652, qui en considération de la destruction du Château de St Ouen, de la Chapelle, & de la maison du Chapelain, ordonnent au Trésorier de faire célébrer à l'avenir dans la Sainte Chapelle, ou dans la Chapelle de Saint-Michel, les quatre Messes portées dans la fondation, & d'y obliger le Chapelain, jusqu'à ce que la Chapelle du Château de Saint-Ouen, & la maison du Chapelain soient rebâties. Déclaration des biens de la Chapelle de Saint - George, enregistrée en la Chambre des Comptes au mois de Mai 1653.

Quant à l'Autel que MM. les Trésoriers de France avoient pour leur fervice journalier dans une tribune de la Chapelle de Saint-Michel, cet Autel n'est point en titre de bénéfice, & je l'ai prouvé par un Mémoire fourni en 1779, à M. le premier Président du Bureau des Finances, & au Grand-Conseil; pourquoi il n'en sera fait ici d'autre mention.

Lettres du Roi Charles V de l'an 1364, par lesquelles attendu que la fondation de l'Eglise de Notre-Dame de l'Etoile faite l'Engennerie. par le Roi Jean ne pouvoit avoir lieu, & que la Terre de l'Engennerie dont Henri de Culant, Archidiacre de Boulogne, avoit fait don à ladite Eglise pour cet effet, étoit demeurée entre

Terres de

les mains du Roi, ce Prince voulant satisfaire aux intentions du Fondateur, donna aux Trésorier & Chanoines, la Terre de l'Engennerie amortie & exempte du droit de Gruerie, ad augmentationem Officii, seu liberatione panis, à la charge entr'autres de célébrer deux Obits annuels, l'un pour le Roi Jean, & l'autre pour Henri de Culant. Par Lettres du mois d'Avril 1367, le Roi ordonna que cette Terre, & les procès quelle pourroit occasionner ressortiroient au Parlement.

Bénéfices unis à la Tréforerie. Lettres de Charles V de l'an 1365, par lesquelles il paroît que le Pape Urbain V avoit donné Commission aux Cardinaux de Boulogne & de Terouanne d'ériger la Trésorerie de la Sainte-Chapelle en Doyenné, & de donner au Trésorier la faculté de porter la mître, & se se servir des habits pontissicaux, à l'exception du bâton pastoral; toutesois après qu'il leur seroit apparu que la Trésorerie eût été dotée par le Roi, de mille livres de rentes. Par autres Lettres du 1 Juin 1385, on voit que le Pape Clément VII ayant, à la priere du Roi, donné Commission à l'Evêque de Chartres d'unir à la Trésorerie de la Sainte-Chapelle trois Bénésices de collation Royale, Sa Majesté avoit nommé la Chapelle de la Vierge dans l'Eglise de Saint-Michel, enclos du Palais, la Trésorerie de Saint-Frambourg de Senlis, & la Chapelle de Saint-Siméon au Diocèse de Bayeux; en chargeant l'Evêque de Chartres de procéder à l'union.

Lettres de Charles VI du dernier Février 1391, par lesquelles il ordonne aux Prévôt de Paris, Baillis de Rouen, & de Senlis, & aux Vicomtes de Bayeux, de mettre le Trésorier en possession des trois Bénésices qui étoient unis à la Trésorerie de la Sainte-Chapelle, par l'Abbé de Sainte-Geneviève, en vertu des Bulles du Pape Clément VII adressées à l'Evêque de Chartres, & de la Commission dudit Evêque du 14 Décembre 1385. Arrêt du Parlement de 1392, par lequel Guillaume de Millieres sut maintenu dans la possession de la Chapelle de Saint-Siméon, à condition de payer douze livre de pension au Trésorier de la Sainte-Chapelle. Il paroît que jusqu'en 1532 les Trésoriers de

la Sainte-Chapelle ont eu quelque droit à cette Chapelle.

Lettres de Charles V du mois d'Octobre 1367, par lesquelles il donne à la Sainte-Chapelle quatre cents liv. de rente amortie St-Quentin & sur les Prévôtés de Saint-Quentin & Riblemont, pour la fondation de treize Obits solemnels, & de deux Messes basses qui doivent être dites tous les jours, l'une après l'autre, à l'Autel de Saint-Denis & Saint-Agnès, & immédiatement après Matines, par les Chapelains des Tréforier & Chanoines tour-à-tour, assistés d'un Clerc desdits Sieurs. Il y a clause que ceux des Chapelains qui manqueront à dire lesdites Messes, perdront les distributions d'une semaine entiere, & que lors de leur réception ils feront serment d'exécuter la fondation; voulant que pour rétribution desdites Messes les Chapelains & Clercs recoivent cent liv. par an, à partager entr'eux, ainsi qu'il sera reglé par les Trésorier & Chanoines. Voyez Testament de Charles V au mois d'Octobre 1374. En 1372 le Roi donna encore par Lettres-patentes du 10 Janvier, à la Sainte-Chapelle, en augmentation de sa fondation, le Fief d'Estrilliers près Saint-Quentin, échu à Sa Majesté par droit de confiscation, à raison de forfaiture, sur Raoul de Gorges. Ce Fief valoit deux muids de bled de rente, mesure de Paris.

En 1371 Charles V considérant que Saint Louis s'étoit réservé & à ses successeurs le pouvoir d'ajouter & de changer ce qu'ils particulieres jugeroient à propos à la Sainte-Chapelle, & voyant avec dé-données aux plaisir, sur-tout à raison de son exemption, que les autres Trésorier & Eglifes eussent des Aumusses semblables à celles du Collége de la Sainte - Chapelle, dont les Trésorier & Chanoines se . Preuv. trouvoient fouvent confondus avec leurs Chapelains; ce que ne voulant permettre plus long - tems, & pour que l'état de Chanoine de la Sainte - Chapelle n'en souffrît en rien, & ne sît que accroître; ensin pour faire reconnoître & distinguer à jamais les Trésorier & Chanoines, & sur la priere des Ducs d'Anjou, du Maine & de Bourgogne ses freres, ce Prince ordonna de son propre mouvement par

Domaine de Riblemont.

Aumusses Chanoines.

Lettres du mois de Janvier, qu'ils porteroient désormais des Aumusses de petit gris fourrées de (1) menu-vair, & leur sit présent à chacun de la premiere, pour leur servir de modèle.

Par la suite des tems les différens Chapitres quitterent leurs Aumusses noires, pour en prendre de pareilles à celles des Trésorier & Chanoines de la Sainte-Chapelle, & l'Aumusse noire resta au bas-Chœur, pendant long-tems. Par le visa de l'Arrêt du Confeil de 1681, servant de Règlement à la Sainte-Chapelle, on voit que les Trésorier & Chanoines se plaignoient alors que leurs Chapelains & Clercs avoient entrepris, depuis quelques années, de porter des Aumusses pareilles aux leurs. Aujourd'hui, il n'y a que les Chanoines réguliers qui portent l'Aumusse noire, de sorte que les Trésorier & Chanoines de la Sainte-Chapelle n'ont plus d'habits de Chœur distingués ni hiver, ni été, n'ayant point voulu prendre sur eux de copier l'usage adopté dans plusieurs Chapitres d'avoir en hiver des revers de velours cramoisi à leurs chapes.

Quoique l'Aumusse du Trésorier doive être pareille à celle des Chanoines, comme on vient de le voir, & que la Sentence arbitrale dise expressément sur le XVe Chef des demandes sournies par le Trésorier, qu'il n'y aura que les Trésoriers qui seront Archevêques ou Evêques qui pourront entrer revêtus de leur rochet & camail dans l'Eglise de la Sainte Chapelle, il est néanmoins d'usage que tous les Trésoriers portent le rochet,

<sup>(1)</sup> Vair, Hermines. Ces mots & plusieurs autres qui concernoient les habillemens de Gens de guerre sont expliqués par M. Du Cange, dans sa premiere Differtation sur Joinville; par le P. Daniel, dans son Traité de la Milice Françoise; & le P. de Sainte-Marie, dans ses Dissertations sur les Chevaleries, page 415.

Il y a une Ordonnance de Philippe-le-Bel en 1292, portant entr'autres choses, que nul Bourgeois ne porteroit ni Vair, ni Gris, ni Hermines, &c.; ce qui prouve que c'étoit une distinction.

une Aumusse doublée d'hermines, & des revers de velours pourpre à leur habit de chœur. L'on voit à ce sujet dans le tréfor de la Sainte-Chapelle un ancien Missel orné de Vignettes peintes & lavées en détrempe, dans l'une desquelles le Trésorier est représenté habillé en violet pourpre, faisant l'enterrement d'un Chanoine; & sur un ancien tableau brodé en soie & or que l'on met les jours de grandes Fêtes sur le contretable de l'Autel, on remarque Saint Louis portant la Couronne d'épines en procession, accompagné de ses principaux Chapelains en surplis & en habits violets, suivis de plusieurs Cardinaux & Evêques; ce qui prouve que les Trésoriers ont été plus jaloux de leurs distinctions, que les Chanoines de la Sainte-Chapelle; & que les Chanoines de Chartres qui ont repris l'habit rouge, il y a cent cinquante ans, & les Chanoines de la Cathédrale de Paris, le violet, à la procession de Sainte-Geneviève en 1725, n'avoient pas autant de droit pour avoir des habits de chœur particuliers, que les Chanoinesde la Sainte-Chapelle, qui en avoient dès leur fondation, & que Charles V voulut distinguer de nouveau de toutes les Eglises Cathédrales & Collégiales.

Par une Ordonnance de Charles V, du mois d'Octobre 1374, il est dit que celui qui aura le Gouvernement du Royaume pendant la minorité de son fils, prêtera serment dans sa Sainte-Chapelle du Palais à Paris, sur les saintes Reliques & sur les faints Evangiles.

Il étoit anciennement d'usage à la Sainte-Chapelle de faire un Service solemnel, avec tenture & Catafalque, après la mort du Roi, de la Reine & des enfans de France, comme on le pour le Roi, la voit ès années 1483, le 4 Octobre, pour Louis XI décédé au Château du Plessis-les-Tours le 30 Août: 1484 le 1 Juin, pour la Reine Charlotte de Savoie, femme de Louis XI: 1498 le 7 Mai, pour Charles VIII: 1513 le 19 Janvier, pour la Reine Anne de Bretagne, femme de Louis XII. Au mois de Janvier 1514, pour

Serment fur les faintes Reliques.

Services folemnels Reine & les Enfans de France décédés.

Louis XII décédé le premier dudit mois. Le 7 Novembre 1524, pour la Reine Claude de France, femme de François I. Le 24 Octobre 1531', pour Louise de Savoie, femme du Comte d'Angoulême, & mere de François I. Le 24 Juin 1610, pour Henri IV. Le 26 Juin 1643, pour Louis XIII. Le 18 Février 1666, pour la Reine mere Anne d'Autriche. Le 11 Septembre 1683, pour Marie-Therese d'Autriche. Le 13 Juillet 1711, pour M. le Dauphin. Le 24 Mai 1712, pour M. le Dauphin & Madame la Dauphine. Le 17 Décembre 1715, pour le Roi Louis XIV; mais à raison de difficultés survenues en 1774, à la mort de Louis XV, entre la Chambre des Comptes & les Tréforier & Chanoines prétendans de part' & d'autre avoir le droit de choisir un Orateur, pour prononcer l'Oraison funèbre, & de faire faire les billets d'invitation en nom, il fut arrêté par ordre du Roi du 19 Octobre, que désormais ces sortes de Services n'auroient plus lieu à la Sainte-Chapelle.

Réception de l'Empereur & du Roi des Romains à la Ste-Chapelle.

Tandis que le Roi continuoit d'être en guerre avec l'Angleterre en 1378, & que le Pape s'efforçoit de mettre la paix entre les deux Couronnes, l'Empereur vint en France, & l'on croit même que ce fut un des motifs du voyage qu'il fit cette année dans ce Royaume: ce qu'il y a de certain, c'est que ce Prince persuadé de la justice du Roi s'engagea pendant son séjour à lui donner toute forte d'assistance. On lit dans les Registres du Parlement, & dans l'Histoire de la Maison de Luxembourg. que cette année le Roi Charles V reçut à Paris l'Empereur Charles IV, avec Vinceslas son fils, Roi des Romains, la veille de Tiphanie, c'est ainsi que l'on nommoit de Theophania la Fête que le peuple appelle la Fête des Rois: les deux Monarques assisterent aux Vêpres de la Sainte-Chapelle, où l'on avoit disposé deux Oratoires, l'un à droite pour le Roi, l'autre à gauche pour l'Empereur qui ne s'y mit point & se plaça vis-à-vis de la Châsse; le lendemain, ils assisterent à la Messe qui fut célébrée par l'Archevêque de Reims; les trois Rois furent à l'Offrande,

portant or, myrrhe & encens(1). L'Empereur sit prier le Roi de lui faire voir les Reliques; & comme il étoit incommodé de la goutte, il fallut le porter à bras; ce qui donna beaucoup de peine, à cause du peu d'espace de l'escalier qui conduit au Trésor: ce Prince baisa les Reliques avec beaucoup de respect, & les fit voir aux Princes & Seigneurs qui étoient avec lui.

Charles V par ses Lettres de fondation de la Sainte-Chapelle Droitde Visite de Vincennes de l'an 1379, avoit ordonné entr'autres choses, que le Trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris visiteroit en perfonne, deux fois l'an, la Chapelle & le Collége de Vincennes; que pour empêcher & ôter aux Bénéficiers de l'Eglise de Vincennes tous prétextes d'ignorance de ses Ordonnances, il feroit Ste-Chapelle lire dans les deux Chapitres Généraux du jour des Rois & de la St-Jean, les Ordonnances, intentions, volontés, défenses & statuts contenus dans lesdites Lettres; que tous les Bénéficiers de cette Eglise prêteroient serment, entre les mains du Trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris, d'observer ces Reglemens; què si le Tréforier de la Ste-Chapelle de Paris reconnoissoit, dans le cours de sa visite, qu'il y eût quelques choses à corriger & réformer, il le feroit corriger & réformet par le Trésorier de la Sainte-Chapelle de Vincennes; que s'il étoit nécessaire, le Trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris obligeroit & contraindroit par censures Ecclésiastiques le Trésorier de Vincennes à en faire la correction & réformation, après l'en avoir sollicité, averti & pressé; & ce fans que le Trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris puisse, à cause de cette visite, recevoir du Collége & des Bénéficiers de Vincennes aucune subvention, procuration ou exaction. Quelque-tems après le Roi Charles V & le Collége de Vincennes s'adresserent au Pape Clément VII féant à Avignon, pour lui demander la confirmation de cette fondation, & la demande fut octroyée par Bulle du 5 des Calendes d'Avril de la seconde année de son pontificat.

à la Sainte-Chapelle de Vincennes, attribué au Tréforier de la de Paris.

53 6 1 . A . M. A . A

<sup>(1)</sup> C'étoit une ancienne coutume de nos Rois à pareil jour , qui a duré jusqu'à la fin du regne d'Henri III.

Charles VI, par Lettres-patentes de l'an 1387, servant de Reglement pour la Ste-Chapelle de Vincennes, & confirmatives de la fondation de ladite Eglise, chargea le Trésorier de la Ste-Chapelle de Paris, de visiter en personne, deux fois l'an, la Ste-Chapelle de Vincennes; savoir, le lendemain de l'Epiphanie & de saint Jean-Baptiste, avec pouvoir de corriger & réprimer les excès, s'il en trouve, même par les censures Ecclésiastiques, & sans rien prendre pour son droit de Visite; ordinantes quod Thesaurarius dicta Sacra Capella nostri regalis Palatii Parisius modernus, & qui pro tempore fuerit, bis annis singulis, videlicet in octavarum apparitionis Domini ac Sancti Joannis Baptista festivitatum crastino capellam & collegium personaliter visitare. . . . . . in votis gerimus ut crimina & excessus, si quos idem sacra capella Thesaurarius corrigendos & puniendos, & alia etiam, si que ibi reformanda, dicta visitationis, compererit, per dictum dicta capella per nos ordinata Thesaurarium corrigi, puniri & reformari debitè & instanter procuret, eundemque Thesaurarium ad correctionem, punitionem & reformationem pradictus faciendum sollicitet, moneat & inducat, & illa exequenda per censuram Ecclesiasticam, si necesse suerit, compellat, nullam propter visitationem hujusmodi à Collegio & personis pradictis procurationem sive subventionem, exactionem qualemcumque penitùs recepturus. mis programme the history of the

pelle de Paris, fit la visite de la Chapelle & du Chapitre de Vincennes, & qu'il lui fut accordé la premiere & la plus honorable place.

En 1694, le Roi, par Lettres-patentes du mois de Mai, unit la Saint-Chapelle du Vivier à celle de Vincennes, & conclut en ces termes: sera lau surplus la fondation de notre Sainte-Chapelle de Vincennes exécutée en ce qui n'y a point été dérogé par ces présentes, ni par les Rois nos prédécesseurs.

Le 26 Juin 1702, Antoine Bochard de Champigny, Trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris, sit sa visite à Vincennes, &

siégea ayant le Trésorier de Vincennes à sa droite, & le Chantre à sa gauche.

Le 30 Avril 1703, le Roi, par Arrêt du Conseil servant de Règlement à la Sainte-Chapelle de Vincennes, enjoint au Tréforier de la Sainte-Chapelle de Paris, de faire ses visites au Collége de Vincennes deux sois par an, conformément aux Lettres de fondation de cette Eglise de l'an 1379, pour être les Procès-verbaux, & Ordonnances rendues par le Trésorier dans le cours de ses visites, inscrits dans les Registres du Chapitre de Vincennes.

Le 25 Juin de la même année, Antoine Bochard de Champigny y fit une seconde visite, avec les mêmes honneurs; & le 7 Janvier 1705 il en fit une troisseme. A cette époque MM. de la Sainte-Chapelle de Vincennes éleverent une queftion sur l'étendue, & la nature de la Jurisdiction que le Tréforier de la Sante-Chapelle de Paris vouloit induire de son droit de visite; & après bien des débats & des écrits de part & d'autre, oui le rapport de l'Archevêque de Lyon, de l'Evêque de Lodève & du P. Lachaise, du 18 Août 1706, il sut jugé par Arrêt du Conseil en date du 21, que, conformément aux jours marqués par la fondation de la Saint-Chapelle de Vincennes de 1379, le Trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris sera la visite personnellement de la Sainte-Chapelle & du Chapitre de Vincennes, sans néanmoins qu'il puisse exercer aucune Jurisdiction, ni droit de supériorité sur le Trésorier & Chapitre de la Sainte-Chapelle de Vincennes, &c. Voulons qu'il lui soit donné un fauteuil dans le lieu le plus honorable, sans toutefois déplacer le Trésorier de Vincennes. D'après ce prononcé, il est aisé de s'imaginer que chacun est resté chez soi.

Le 28 Mars 1380, le Pape Clément VII, sur la demande du Roi, & à la priere des Trésorier & Chanoines, accorda par Bulle, en date du 28 Mars, au Trésorier, le pouvoir de réconcilier, en cas de pollution, la Sainte-Chapelle & autres Oratoires, ou Chapelles, & les Cimetieres sis dans le Palais, à la charge

Privilége Apostolique.

Preuv.

de se servir d'eau Grégorienne (1); de plus la permission aux Tréforier & Chanoines de faire construire, dans un lieu convenable, un Cimetiere pour eux, les personnes attachées à la Sainte-Chapelle, & leurs Domestiques, sans préjudice néanmoins des droits de l'Eglise paroissiale.

Droit d'Officier Pontificalem. attribué au Trésorier.

La même année le faint Pere adressa aux Trésorier & Chanoines; sur la demande du Roi & desdits sieurs, une Bulle en date du 30 Avril, par laquelle il accorde au Trésorier le privilége de porter la mître, l'anneau pastoral & les autres marques distinctives des Prélats, excepté la crosse, les jours de grandes Fêtes; & de donner des bénédictions folemnelles au Clergé & au Peuple; dans les Processions qui se font dans l'Enclos du Palais, & même hors dudit Enclos aux Processions de l'Ascension & du Saint-Sacrement, pourvu que le Légat du faint Siége, l'Archevêque de Sens', & l'Eveque de Paris ne foient pas présens.

Acquisition de la Terre de Fericy.

Ce fut aussi cette année que les Trésorier & Chanoines acheterent de Pierre de Poix & d'Isabelle d'Auxy son épouse, la Terre de Fericy en Brie, qui fut amortie par Lettres de François I de l'an 1516.

Priviléges

En 1384, le Pape, par une Bulle en date du 13 Mai, ac-Apostoliques, corda à ceux qui visiteront la Sainte-Chapelle les jours de vendredi & Samedi saints & le jour de Pâques, pareilles indulgences que celles qui se gagnent à Saint-Jean-de-Latran, la veille & le jour de Saint-Jean-Baptiste. Et par autre Bulle du 21 Décembre 1385, il dispense les Trésorier, Chanoines & toutes

1 1600

(1) L'eau Grégorienne est l'eau dans laquelle l'Evêque met du sel, de la cendre & du vin, sur chacun desquels il fait les Exorcismes, les Prieres & les Bénédictions marquées dans le Pontifical. Dans la Consécration, & dans la réconciliation des Eglises & des Autels profanés, l'Evêque se sert de cette eau, & en fait l'aspersion avec un goupillon fait d'hysoppe. On l'appelle Grégorienne, parce qu'on croir que Saint Grégoire est auteur des Prieres dont l'Eglise se sert pour en faire la Bénédiction.

autres personnes attachées au service de la Sainte-Chapelle, de comparoître aux synodes, dans quelque Diocèse que ce soit, pourvu qu'ils s'y fassent représenter par Procureurs.

Lettres du 29 Décembre 1386, par lesquelles Jean des Lions & Jeanne Hangest sa femme, donnent à la Sainte-Chapelle 52 liv. de la Ville de 10 s. tournois de rente sur le Parloir aux Bourgeois.

Domaine de Paris.

Contrat du 2 Mai 1388, par lequel Jeanne de Hangest, veuve de Jean des Lions, vend à MM. de la Sainte-Chapelle 17 liv. 11 f. 8 d. paris. de rente, à prendre sur le Parloir aux Bourgeois.

Contrat du 22 Juin 1417, par lequel les Prévôt des Marchands & Echevins de la Ville de Paris, vendent à MM: de la Sainte-Chapelle 60 liv. paris. de rente, valant 75 liv tournois, à prendre sur le Parloir aux Bourgeois, sur les maisons & louages du Petit-Pont, & du Pont-Notre-Dame.

Autre Contrat desdits jour & an, par lequel les Prévôt des Marchands & Echevins, vendent à MM. de la Sainte-Chapelle 40 liv. paris. de rente, valant 50 liv. tournois, à prendre sur le Parloir aux Bourgeois.

En 1388, la veille & le jour de la Toussaint, l'Office fut fait à la Sainte-Chapelle par Thomas, Religieux Carme, & Evêque de Condom, qui y fit aussi de l'eau Grégorienne. Il étoit anciennement d'usage dans cette Eglise, que les jours de grandes Fêtes l'Office fût fait in Pontificalibus, par un Evêque, ou un Abbé béni, auquel on donnoit à dîner après la Messe. C'est pour cela que dans l'ancien ordinaire de la Sainte - Chapelle, il est marqué, aux Fêtes annuelles, que D. Praful, vel Thesaurarius, aut Canonicus doit chanter la Messe; & cela, s'est pratiqué jusqu'en 1706, comme dans la Chapelle ambulatoire du Roi, où c'est toujours un Evêque qui fait l'Office ces jours là.

Le 21 du mois de Juin 1389, Charles VI assista au Couronnement de la Reine Isabelle de Bavière son épouse. Cette cérémonie se fit avec la plus grande pompe, non à Saint-Denis, comme ledit Mézeray, mais à la Saint-Chapelle. Ce fut Jean

Ancien usage de la Sainte Chapelle pour les jours de grandes Fêtes.

Couronnem. de la Reine Isabelle de Bayiere.

de Vienne, Archevêque de Rouen, qui chanta la Messe, & on remarqua que de tous les Prélats du Royaume, il n'y eut que deux Evêques, celui de Noyon & de Langres, & l'Abbé de Saint-Denis qui y affisterent.

l'Université.

Processions de Le 11 Août 1391, Fête de la Susception de la Couronne d'épines, l'Université alla à la Sainte-Chapelle chanter la Messe, avant laquelle on fit la Procession ordinaire, & l'on remarque que l'Université n'y a été qu'une fois depuis; savoir en 1594, à l'occasion de la réduction de la Ville de Paris.

> Le 14 du même mois le Clergé de la Sainte - Chapelle alla en Procession à Saint-Magloire, & le 28 à Notre-Dame, pour le Roi qui étoir tombé malade au Mans, de la maladie dont il fut ensuite attaqué, par intervalle, jusqu'à la fin de sa vie.

Du Trésor des Chartes de la Couronne.

Ce que l'on appelle le Trésor des Chartes de la Couronne, est le dépôt de tous les titres qui concernent les tailles, les impôts, le revenu du Domaine, les traités de Paix, les intérêts de la France, en un mot, tous les Papiers de la Couronne; un tel dépôt est vraiment un Trésor, puisque l'on pourroit s'en servir à fixer la durée du règne de nos Rois, par la date des différentes années qui s'y trouvent marquées; les lieux où ils tenoient leur Cour, qui y sont ordinairement spécifiés, les noms de leurs principaux Officiers qui avoient coutume de figner les Chartes après eux, & quelquefois même des circonstances de leur vie, qui sont indiquées dans les Chartes, & que l'on ne trouve point dans les Historiens.

Anciennement le Trésor des Chartes suivoit nos Rois dans leurs différentes demeures, & par un usage assez généralement pratiqué, on conduisoit à la suite du Roi, même à la guerre. tous les Titres de la Couronne, & toutes les Chartes de leurs Archives, qui leur servoient à décider les affaires & les procès, comme cela s'observe encore en Turquie.

En 1194, Philippe-Auguste combattant contre Richard, fut furpris par les Anglois dans une ambuscade que le Roi d'Angleterre dressa à ce Prince, entre Blois & Freteval, près du village

village de Belle-Fosse. Le Chartrier, le Sceau Royal, la Chapelle & tous les Equipages du Roi furent pris avec beaucoup d'autres essets, & furent absolument anéantis; la Tour de Londres même ne les a point; au moins on n'en trouve aucune trace dans la belle Collection de Rymer.

Un des Officiers préposé à la garde de ces Registres, nommé Gaultier, qui en avoit une parfaite connoissance, eut ordre de mettre par écrit tout ce que sa mémoire, qui étoit très-heureuse, lui put fournit sur ce sujet. Il le sit, & par un prodigieux travail, & des recherches immenses de toutes les Copies qu'il put trouver dans les Bibliothèques, tant des Monastères que des Particuliers, il en rétablit une partie qui fut d'abord mise au Temple, où étoit déja le Trésor Royal; ceci remonte à l'année 1195; mais ce ne fut que dans le treizieme siècle qu'on imagina de mettre un certain ordre dans les Chartes de la Couronne. En 1220, Guerin, Evêque de Senlis & Chancelier de France, pour prévenir à jamais de pareils malheurs fit faire des Registres des Chartes. Il ordonna même, pour plus grande précaution, qu'on eût plusieurs originaux pour être distribués en différens dépôts. La Bibliothèque du Roi en réunit aujourd'hui trois, dont le plus ample lui fut légué en 1729 par M. Rouillé du Coudray, outre que le Trésor des Chartes a les siens.

On ne sait au juste dans quel tems le Trésori des Chartes sut placé à la Sainte-Chapelle; l'on croit que ce sut Saint Louis qui le sit déposer au-dessus de la Sacristie, comme dans un lieu Sacré par la proximité des Reliques. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il y étoit dès l'an 1391.

Du nombre des personnes à qui la garde en a été confiée, je trouve qu'en 1318 Pierre d'Estampes, Chanoine de la Sainte-Chapelle, étoit Trésorier des Chartes; & l'on voit encore au Trésor un Inventaire des Titres en deux volumes de sa façon. En 1582, Jean de la Guesse, Procureur Général, sit unir à perpétuité cette Charge à la sienne, & ce, par Edit

du mois de Janvier, registré au Parlement le 5, & à la Chambre des Comptes le 8 Mars de la même année, avec gages de 500 liv. après avoir prêté, tant par ledit de la Guesse que par ses Successeurs audit Office de Procureur-Général, le serment accoutumé en la Chambre des Comptes pour l'état de Trésorier des Chartes. De sorte que depuis cette époque le Procureur-Général est Garde-né du Trésor des Chartes, & jouit en cette qualité de toutes les prérogatives attachées aux Charges de Secrétaire du Roi.

On trouve des Lettres-patentes du 2 Mai 1659, concernant l'établissement des Chartes de France sur le terrein du Jardin de François Flety, Chanoine de la Sainte-Chapelle, avec un Arrêt du Conseil du 17 Juillet, portant indemnité de deux mille liv. de rente sur le Domaine audit Flety & à ses Successeurs, jusqu'à ce qu'il lui ait été donné un dédommagement en sonds; sur quoi Lettres-patentes de l'an 1660, enregistrées à la Chambre des Comptes le 18 Mars audit an, & Arrêt du Conseil du 24 Mars 1661. Ce déplacement ne dura pas long-tems.

Ès années 1693 & 1694, les gages de 500 livres attachées à la Charge de Tréforier des Chartes furent rayés de dessus les états du Roi, faute de provisions, & d'acte de réception en la Chambre des Comptes, de la part d'Achilles de Harlay qui occupoit cette Charge pour lors; & sur ce, intervint Arrêt du Conseil, revêtu de Lettres-patentes en date du 9 Juillet 1697, portant dispense au Procureur - Général du Parlement, de prêter serment en la Chambre des Comptes, en qualité de Trésorier des Chartes; & tel est en substance la teneur de ces Lettres-patentes.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans notre Chambre des Comptes à Paris, SALUT: Sur les contestations qui s'étoient mues entre vous, & notre Procureur-Général en notre Cour de Parlement,

pour raison du serment que vous prétendiez l'obliger de faire, à cause de l'Office de Garde de notre Trésor des Chartes, uni à celui de Procureur-Général; nous l'avons dispensé dudit serment par l'Arrêt de notre Conseil de cejourd'hui, en même-tems que nous avons réglé la maniere en laquelle nous voulons que les Titres soient remis audit Trésor, & ordonné que les souffrances mises par vous sur les gages de Garde dudit Trésor des Chartes, aux comptes des paiemens d'iceux, soient levées. A CES CAUSES, conformément audit Arrêt ci-attaché fous le contre-scel de notre Chancellerie, nous vous mandons & ordonnons par ces Présentes signées de notre main, que si aucunes souffrances ont été mises sur les gages du Garde du Trésor des Chartes, faute par ledit Procureur-Général d'avoir prêté serment, vous ayez à les lever incessamment, après que le paiement desdits gages vous aura fait apparoir des provisions de notredit Procureur-Général, bien & duement registrées en notredite Chambre au desir dudit Arrêt: Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le 9 Juillet 1697, de notre règne le cinquante-cinquieme. Signé LOUIS, & plus bas par le Roi, PHELYPPEAUX, & scellé du grand Sceau de cire jaune sur simple **q**иеие.

En 1783, lors de la démolition de la Sacristie de la Sainte-Chapelle pour la symmétrie des Bâtimens neufs qui ont été faits au Palais, le Trésor des Chartes de la Couronne a été transféré à la Chancellerie du Palais, le tout en si bon ordre que l'on trouve en un moment les Registres & les Titres dont on a besoin.

En 1392, le Roi Charles VI continuant à se porter mieux, & voulant s'acquitter du vœu qu'il avoit fait à Saint-Denis, incon- des Reliques tinent après le premier accès de sa maladie, s'y rendit le 8 Octobre, veille de la Fête du faint Martyr. Il y fit porter dans une litière couverte, une Châsse d'or du poids de deux cents cinquante deux marcs, que Charles V son pere avoit commencé, pour y transférer les Reliques de Saint - Louis. La cérémonie s'en fit le lendemain matin par les Prélats que le Roi avoit

Translation de St Louis.

assemblés (1); ce Prince marqua dans toute cette action beaucoup de piété, mais il parut à plusieurs un peu trop libéral des Reliques du saint Roi; car il en donna une côte entiere à Pierre d'Ailly, pour le Pape, deux autres aux Ducs de Berry & de Bourgogne, & un ossement à partager entre les Prélats présens à la cérémonie; aussi depuis cette époque les Religieux de Saint-Denis prirent la résolution de ne plus ouvrir la Châsse de Saint Louis, & de n'en plus tirer de Reliques.

Domaine de Senlis & Chaumont.

Par Contrat du 14 Juin 1394, Pierre d'Orgemont, Evêque de Paris, vendit au Roi 75 liv. paris., valant 93 liv. 15 s. de rente, à prendre sur la recette & sur tous les revenus du Bailliage de Senlis, pour le prix de 800 francs d'or, à raison de 18 sols paris. la piece. Cette vente sut faite en saveur de la Sainte - Chapelle pour la fondation des Heures Canoniales de Prime, Tierce, Sexte, None & Complies que le Roi Charles VI, avoit ordonné être fondées.

Affemblée de Prélats & de Docteurs à la Sainte-Chapelle. En 1395, après la mort du Pape Clément VII, il s'éleva un Schisme avec la Cour de Rome; l'Université ayant fait diverses tentatives pour l'union, le Roi convoqua à Paris pour le jour de la Chandeleur une Assemblée d'Evêques. Le Palais sut marqué pour le lieu de la Conférence; plus de cent cinquante Prélats étoient mandés; de ceux qui y vinrent étoient Simon de Cramaud, Patriarche d'Alexandrie, Administrateur de l'Evêché de Carcassonne, & celui de Jérusalem, Administrateur de l'Eglise de Saint-Pons, dont le premier sut élu Président de l'Assemblée; sept Archevêques, quarante six Evêques, neus Abbés, quelques Doyens, & grand nombre de Docteurs. Le Pévrier les Présats sirent célébrer une Messe solemnelle du Saint - Esprit, à la Sainte - Chapelle, où se rendirent tous les

<sup>(1)</sup> Savoir Simon de Cramaud, Patriarche d'Antioche; Guillaume de Vienne, Archevêque de Rouen; Guillaume de Dormans, Archevêque de Sens; Pierre d'Orgemont, Evêque de Paris; neuf autres Evêques, & trois Abbés y compris celui de Saint-Denis.

Députés. Cette Assemblée dura dix-huit jours, & passe pour un Concile national; il y eut quatre-vingt-sept voix pour la Cession; mais le Roi voulut bien à la priere des Nonces, qu'on ne statuât rien, & qu'on renvoyât au Pape la derniere décision.

Le premier de Mai les Abbé & Religieux du Couvent de Saint-Denis vinrent, par ordre des Ducs de Berry & de Bourbon, pour la santé Oncles du Roi, processionnellement à la Sainte-Chapelle, pour demander à Dieu le rétablissement de la Santé du Roi; ils porterent avec eux un grand morceau de la vraie Croix & un des Cloux de N. S., des Reliques de St Louis & une main de St Thomas Apôtre. Ils étoient suivis de trois mille personnes de l'un & l'autre sexe. Les Religieux de Saint-Magloire & de Saint-Martin, accompagnés des Ducs de Berry & de Bourbon, allerent audevant d'eux à la Porte de Paris, pour rendre honneur à ces Reliques, & les accompagnerent à la Sainte - Chapelle, d'où les Religieux, après avoir chanté la Messe de Saint-Louis, furent reconduits par les deux Ducs à la Porte de Paris. Le même jour, le Collége de la Sainte-Chapelle alla en Procession à Saint-Denis, avec l'Université, & la Messe solemnelle sut chantée par Jean de Dieu, ou de Dieu-Donné, Evêque de Senlis.

Processions du Roi.

Le Dimanche de la mi-Carême furent faites à la Sainte-Chapelle les Epousailles d'Isabeau de France, âgée de sept ans, fille aînée du Roi, avec Richard II, Roi d'Angleterre, par Simon de Cramaud, Patriarche d'Alexandrie, en présence du Roi Charles VI, des Rois de Sicile & de Navarre, & de plusieurs Archevêques, Evêques, Abbés & Prélats, plusieurs Ducs, Comtes, Princes & Barons.

Fiancailles de la Reine Isabeau.

La même année le Collége de la Sainte-Chapelle alla en Pocession à Sainte Geneviève, pour demander le recouvrement de la Santé du Roi. A dater de cette époque, on trouve l'ancien usage des Processions générales & particulieres, du Collége

Processions à Sainte-Geneviève. de la Sainte-Chapelle, à Sainte-Geneviève, configné tant dans les Registres du Parlement que de la Sainte-Chapelle, & les Livres de Comptes de la Chefcerie, particulierement ès années 1398, 1419, 1429, 1444, 1447, 1448, 1498, 1562, 1569, 1572, 1575, 1595, 1603, 1611, 1625, 1652, 1675, 1692, 1694, 1698, 1709, 1725, 1740, 1765.

Fin du second Livre.

## LIVRE TROISIEME.

LE Roi Charles VI, voulant remédier au relâchement occasionné par le défaut de distributions pour les Petites-Heures, fit un Règlement en date du 18 Juillet 1401, qualifié de de la Sainteréformation de la Sainte-Chapelle, en exécutant lui-même de son vivant une clause de son Testament, portant fondation des Petites - Heures, favoir; Prime, Tierce, Sexte, None & Complies. Cette Charte, adressée au Trésorier, confirme toutes autres fondations, donations & statuts de la Sainte-Chapelle: le Fondateur y entre dans un grand détail, pour exciter l'assiduité des Chapelains & Clercs aux Matines & autres Heures, & les porter à y assister dès le commencement jusqu'à la fin. Il y fait mention de la premiere Messe qui devoit être chantée en note, chaque jour à la basse-Sainte-Chapelle, voulant qu'elle soit chantée pausément, & que l'Autel soit préparé par des Clercs, & non par des personnes Laïques. Pour faire honte à ceux qui oseroient entrer tard au Chœur, le Roi veut qu'on pratique à la Sainte-Chapelle ce qui étoit anciennement en usage dans les Eglises Cathédrales & Collégiales, favoir qu'on remue les Siéges du Chœur avec bruit, jusqu'à ce que celui qui seroit entré tard, en soit sorti, & se soit retiré à la Sacristie; défense aux Chapelains & Clercs de fervir dans les autres Eglises hors du Palais, sans permission spéciale du Trésorier; permis cependant à eux, s'ils ont des Bénéfices à Paris, de les desservir, pourvu que ce soit sans préjudice de l'assistance qu'ils doivent à la Sainte-Chapelle. Le Marguillier de semaine, suivant l'ancienne coutume, ne manquera point de se trouver à l'Assemblée le

Premiere Réformation Chapelle.

Preuv.

Samedi après les Matines, pour y dénoncer ceux des Chapelains & Clercs qui n'auront pas couchés à leur tour, à la Sainte-Chapelle, pour la garde des Saintes Reliques. Le Règlement renouvelle ce qui avoit déja été ordonné au sujet du Chantre, tant sur les soins qu'il doit apporter à ce qui regarde le bon ordre & la décence de l'Office Divin, que sur l'obéissance que font obligés de lui rendre les Chapelains & Clercs. Après avoir réglé les mœurs, il régle l'extérieur des personnes, en ordonnant que tous les Ecclésiastiques de la Sainte Chapelle porteront de grandes Tonsures & des Habits simples, sans ce que le Règlement appelle Colerettes, & sans superfluité dans les manches, avec des Chaperons & des Chaussures honnêtes: savoir des Chausses noires & des Souliers simples, sans pointe, & sans découpures; qu'ils n'iront point par la Ville avec des Ceintures sur leurs Robes, à la maniere des Laïques. Le Règlement finit par le ferment que les Chapelains & Clercs doivent prêter à leur entrée à la Sainte-Chapelle. Ils s'y obligent à la résidence continuelle, & à l'assistance à tous les Offices; à l'obéissance exacte & ponctuelle pour tout ce qui leur sera commandé par le Chantre, & inscrit pour eux sur le Tableau; à ne point demander de distributions, qu'ils n'aient gagnées par leur présence; à garder fidellement au Roi & à ses Successeurs les Saintes Reliques & les autres Richesses du Trésor; ils jurent encore d'obéir au Chanoine leur Maître, en toutes choses licites & honnêtes, de conserver ses biens, & de ne point révéler ses secrets; qu'ils ne s'absenteront point de Paris, pendant trois jours, sans la permission du Trésorier, & du Chanoine leur Maître, & que sans la permission de celui-ci, ils ne coucheront point hors du Palais; enfin qu'ils obéiront aux Chanoines, & ne machineront rien contre eux.

Lettres du 6 Octobre 1402, concernant la Fondation des Petites-Heures, & pour laquelle le Roi donne à la Sainte Chapelle quatre cents soixante & quatorze liv. deux sols paris. de rente en plusieurs parties, savoir sur la terre & Seigneurie de Picau-

ville

ville en Normandie, pourquoi appartient au Collége de la Sainte-Chapelle la présentation de la Cure dudit Picauville, & la disposition de la Chapelle de Saint-Christophe, fondée en l'Eglise Paroissiale dudit lieu; & en outre sur la recette de Senlis, sur plusieurs Maisons à Paris, & sur le Pont Saint-Michel, après la destruction duquel le Roi Charles VI, pour indemniser la Sainte-Chapelle, lui donna une somme de trois mille six cents liv., dont les Trésorier & Chanoines acheterent différentes rentes tant sur la recette de Paris, que dans le Cotentin, & fur le Parloir aux Bourgeois de la Ville de Paris.

Fondation des Petites-Heures.

Preuv.

Au mois de Juin 1407, le Roi fit un Règlement concernant l'entrée & la sortie du Chœur pendant les Offices. Il assigna à chaque Chanoine deux deniers pour chacune des Petites-Heures, à chacun des Chapelains un denier, & autant à chacun des Clercs, voulant, pour cet effet, que tous les Chapelains & Clercs soient tenus d'y assister, depuis le commencement jusquà la fin, en entrant au Chœur avant le Gloria Patri du premier Pseaume; sans quoi il ordonne qu'ils soient privés de la rétribution; que les Chanoines puissent en jouir, pourvu qu'ils soient au Chœur avant la Collecte, & ce, à raison de leurs occupations utiles & nécessaires pour le bien & l'administration de la Sainte-Chapelle; voulant que les Chanoines, & les Chapelains & Clercs prêtent ferment entre les mains du Trésorier d'observer ce Statut, ainsi que les autres concernant la Sainte-Chapelle, avec ordre au Trésorier de s'y conformer de son côté.

Preuv.

Le 5 Août 1408, tous les Prélats du Royaume s'assemblerent dans le Palais, par ordre du Roi, & firent célébrer une Messe de Prélats à folennelle du Saint-Esprit dans la Sainte-Chapelle. Il étoit question de régler la maniere dont l'Eglise de France seroit régie pendant la neutralité & soustraction d'obéissance aux Papes Grégoire XII séant à Rome, & Benoît XIII séant à Avignon. La Messe fut célébrée par Vital de Castelnau, Archevêque de Toulouse; & Jean de Montaigu, Archevêque de Sens

Assemblée la Sainte-Chapelle.

fut choisi pour Président de l'Assemblée, qui dura jusqu'au quinze de Novembre, sans qu'on pût éteindre le schisme qui ne cessa entierement qu'au Concile de Constance.

Les Chanoines veulent fe faire ériger en Chapitre.

Dans cet intervalle les Chanoines s'adresserent à Pierre de Lune, connu sous le nom de Benoît XIII, & obtinrent de lui une Bulle de l'an 1409, qui érigeoit la Sainte-Chapelle en Eglise Collégiale, sur le modèle de celle de Saint-Martin de Tours, permettoit aux Chanoines de faire Chapitre, tenir arche, d'avoir un sceau, de jouir des autres droits & priviléges en commun, & leur attribuoit l'exercice de la Jurisdiction & correction des mœurs, suivant l'usage des vraies Collégiales. Ils surprirent ensuite des Lettres-Patentes confirmatives de cette Bulle. Le Trésorier porta ses plaintes au Roi; les Chapelains & Clercs se joignirent à lui, & Charles VI s'empressa d'annuller la Bulle par de nouvelles Lettres patentes expédiées le 3 Décembre de la même année, portant que les Chanoines, contre la loi de leur fondation, cumque dicti Canonici erectis cervicibus contrà fundationem, avoient obtenu du Pape certaines Lettres qu'il qualifie de subreptices; qu'ils les avoient fait confirmer adroitement taliter qualiter suggestà malitià; & attendu, si elles avoient lieu, qu'elles porteroient préjudice à la Majesté Royale, à qui la supériorité, la conservation, & l'administration de tout l'état de la Sainte Chapelle appartient, & qui par là se trouveroit renversé; qu'elles seroient contraires à la fondation & à l'institution de cette Eglise, préjudiciables au Service Divin qui doit s'y faire, aux priviléges du Trésorier & de sa Jurisdiction, & aux Chapelains & Clercs; enfin qu'elles seroient une source intarissable de discussions & de procès, ce Prince, de l'avis du Roi de Navarre, des Duc de Berri, de Bourbon & de Bourgogne, des Comtes de la Marche, de Vendôme & de Tancarville, des Archevêques de Reims & de Bourges, de l'Evêque de Noyon & autres de son Conseil, ordonne que les Trésorier, Chanoines, Chapelains, & Clercs & leurs successeurs vivront fuivant leur premiere institution, nonobstant les Lettres subrepticement & malicieusement obtenues, lesquelles il condamne, casse, révoque & abolit pour toujours, voulant qu'elles soient tenues pour nulles & de nul esset.

Deux ans après, les Lettres de Charles VI qui défendent au Collége des Trésorier & Chanoines de se dire Chapitre, les Chanoines porterent leurs prétentions au Parlement. Cette seconde entreprise ne fut pas plus heureuse que la premiere, & l'Arrêt qui intervint le 12 Mars 1411, déclare que les Chanoines, en tant qu'ils font Demandeurs & Complaignants, à mauvaise cause se sont dolus & complaints, pour se maintenir, avoir droit & être en possession & saisine de pouvoir s'assembler à son de Cloche, pour faire & tenir Chapitre avec le Trésorier, quand il est présent, & en son absence eux sans lui, pour traiter des affaires de l'Eglise, saire Statuts & Ordonnances, recevoir les nouveaux Chanoines, & se maintenir dans le Droit de Jurisdiction, punition & correction sur les Chapelains & Clercs.... Et en tant que le Tréforier est Demandeur & Complaignant, l'Arrêt ordonne qu'il sera maintenu & gardé en possession & saisine de la Jurisdiction, punition & correction sur tous les Chanoines, Chapelains & Clercs de la Sainte - Chapelle. . . . . . . avec droit de contraindre chacun d'eux par Monitions, Excommunications & autrement, de faire cesser & révoquer tout ce qui seroit fait désormais, entrepris par eux, ou aucun d'eux au contraire des possessions susdites; déclarant qu'à cet égard les Chanoines avoient eu tort de s'opposer à l'exécution de la Complainte du Trésorier. Enfin par une derniere disposition il permet aux Chanoines de s'assembler, pour traiter & aviser à l'Administration des biens & revenus communs, mais non comme Chapitre, non per modum Capituli, & pour recevoir les nouveaux Chanoines, & Chapelains & Clercs, quand l'occasion s'en présentera, en la maniere accoutumée.

La clause de cet Arrêt concernant la maniere de recevoir les nouveaux Chanoines ne paroissant pas suffisante, la Cour,

Preuv.

par Arrêt du 20 Septembre 1413, déclara que la maniere de recevoir les nouveaux Chanoines en la Sainte-Chapelle a toujours été, & sera telle à l'avenir, que le Trésorier, & en son absence, son Chanoine-Vicaire, à l'heure du Service Divin, ayant appellé tous les autres Chanoines présens, se retirera avec eux dans le Revestiaire, où il fera venir le nouveau Chanoine, & lecture faite de ses provisions, le Trésorier ou son Vicaire, en exécution des ordres du Roi, lui fera prêter le ferment qui est écrit dans le Livre des Statuts, dont le Trésorier a la garde; & après que le nouveau Chanoine aura été revêtu de son habit d'Eglise, le Trésorier & les autres Chanoines présens le recevront au baiser de paix; & au sortir du Revestiaire, le Trésorier ou son Vicaire l'installera dans le Chœur, d'où étant descendu il le conduira & le mettra en possession de sa Maison canoniale. A l'égard de l'autorité du Vicaire du Trésorier, l'intention de la Cour est, & a toujours été, qu'il puisse, en l'absence du Trésorier, corriger & punir les désauts du Chœur, par foustraction des distributions, ou autrement, sans toutesfois s'attribuer, pour raison de ce, aucune Jurisdiction au préjudice dudit Trésorier, à qui seul, & pour le tout, elle appartient sur les Chanoines, Chapelains & Clercs, &c.

En 1416, sur le procès mû & pendant en la Cour, entre Jacques de Bourbon, Trésorier de la Sainte-Chapelle d'une part, & les Chanoines d'autre, au sujet de l'interprétation des Arrêts des 12 Mars 1411 & 20 Septembre 1413, il sut passé Arrêt d'accord, en date du 3 Août, portant que le Vicaire du Trésorier pourra, en son absence, recevoir les nouveaux Chanoines, Chapelains & Clercs en la maniere accoutumée, & traiter des affaires communes, corriger & punir les désauts du Chœur. Que l'Official du Trésorier pourra modérer la peine inssigée par le Vicaire à quelque Chapelain ou Clerc, & en présence des Chanoines prononcer sur ce son Jugement dans le lieu de l'assemblée, dit de la Paye; que l'Official, en l'absence du Trésorier aura la garde du contre-scel pour sceller les Citations,

Preuv.

Monitions, & tous autres actes touchant la Jurisdiction qui appartient pour le tout au Trésorier seul. Que le Trésorier aura chez lui le livre des Statuts, & une des cless du Cossre où sera ensermé le livre des Mémoriaux, lequel Cossre doit être au lieu dit de la Paye. Que si aucun des Chapelains ou Clercs pour démérites est détenu ès prisons du Trésorier, le Trésorier sera tenu de l'y nourrir, jusqu'à ce qu'il soit condamné ou absous; pourquoi, pendant ce tems là, le Trésorier percevra les distributions que le prisonnier auroit gagnées.

D'après des titres aussi clairs & aussi formels, il est étonnant que le Collége de la Sainte-Chapelle ait toujours persévéré dans la prétention de se dire, & faire Chapitre.

Dans les Lettres de fondation de la Sainte-Chapelle par Saint Louis, on ne trouve point le mot de Chapitre; il n'y est parlé que de Congrégation ou Collége. La Charte réformative de Charles VI de l'an 1401, dit in Congregatione vestrà. Quelques Rois & Papes, il est vrai, se sont par fois servis du mot de Chapitre en parlant de la Sainte-Chapelle; d'autres l'ont désignée sous le nom de Collége; d'autres ensin en lui donnant le nom de Chapitre, n'ont voulu que lui donner le nom de Collége, expliquant au même instant le mot Chapitre par celui de Collége; Capitulum vulgò College, est-il dit en plusieurs endroits. Les Lettres de Charles VI, de l'an 1409, qui cassent & annullent la Bulle de Benoît XIII, qui avoit érigé la Sainte-Chapelle en Chapitre, défendent aux Chanoines de se dire faisans Chapitre, même d'en prendre le nom, & n'employent que le mot de Congrégation, ou Assemblée, in Congregatione vestră. Enfin l'Arrêt du Parlement du 12 Mars 1411 porte, que les Chanoines ne pourront s'assembler per modum Capituli, c'està-dire, pour exercer la Jurisdiction qui appartient d'ordinaire aux Evêques, que les Chapitres exempts s'attribuent, & qui, à la Sainte - Chapelle, appartient au Trésorier seul. Quant au terme de Chapitre qui peut se trouver employé dans quelques

brevets de Chanoines, c'est une faute de Bureau qui a été plus d'une fois réformée; & quoique l'assemblée des Trésorier & Chanoines ait été désignée sous les dissérens noms de Congrégation, Collége, ou Chaptre, la Jurisdiction n'en n'est pas moins toujours restée indivise, & sans partage au Trésorier seul.

Enfin, l'Arrêt du Conseil du 19 Mai 1681, pour qu'il n'y ait point d'équivoque, a statué sur la qualification que doivent avoir les Trésorier & Chanoines dans leurs Assemblées. Ne prendront, à l'avenir, dit ledit Arrêt, les Trésorier & Chanoines dans tous les Aêles émanés d'eux, d'autre qualité que celle de Trésorier, Chanoines & Collége.

Quoi qu'il en foit, les mots Collége & Chapitre, signissent une Société ou Communauté de personnes qui ont droit de s'assembler, avec pouvoir de traiter des affaires de l'Eglise, dont elles ont l'Administration, de dire leurs avis, de faire des Règlemens & des Statuts, d'élire un Syndic & d'avoir un Sceau commun. Or, l'on trouve toutes ces particularités à la Sainte-Chapelle; dès la fondation de cette Eglise, les Trésorier & Chanoines ont tenu des Assemblées convoquées au son de la Cloche; & tous les Livres de Comptes de la Sainte-Chapelle, en parlant des Trésorier & Chanoines, disent Assemblées au son de la Cloche. La Charte de François I, de l'an 1520, porte Thesaurarius & Canonici consueverunt Congregari; ensin tous les Registres sont remplis de Statuts & Règlemens, faits dans les Assemblées des Trésorier & Chanoines, concernant l'Ordre, la Police, la Discipline de l'Eglise, & l'Administration temporelle.

Dès l'an 1290, il est fait mention du Sceau de la Sainte-Chapelle, & il y a un Statut de 1318 qui règle la garde du Sceau, & est confirmé par Arrêts du Parlement ès années 1411, 1413 & 1416. Il y a un Statut de 1299, touchant l'Ordre de la Résidence. Un Statut de l'an 1316, concernant l'Election d'un Econome-Syndic, consirmé par Lettres de

Philippe-le-Long de l'an 1318. Le Statut de l'an 1323, du tems de Guy de Laon, Tréforier, est on ne peut pas plus sormel à cet égard. On pourroit encore en citer beaucoup d'autres que l'on peut voir dans le Recueil des Pièces Justificatives, & qui prouvent que de tout tems l'Ordre & la Police a constamment été du ressort du Collége, c'est-à-dire des Trésorier & Chanoines conjointement, sans préjudice néanmoins de la juris-diction & correction des mœurs attribuées au Trésorier seul.

Tous ces anciens Statuts & Règlemens ont été successivement confirmés par nos Rois & par le Parlement. La Charte réformative de la Sainte-Chapelle de l'an 1401, par Charles VI, dit expressément visis antiquis Statutis & consuetudinibus super divino cultu ritè & Canonicè editis, atque in ipsa Capellà à Longavis & retroactis temporibus laudabiliter observatis, &c. La Charte de François I de l'an 1520, adopte en ces termes un ancien Statut, insequendo etiam antiquum Statutum, &c. La Sentence arbitrale du 15 Septembre 1657, rendue contradictoirement entre les Trésorier & Chanoines, dit Article IV sur les demandes des Chanoines : Les Chapitres généraux & particuliers seront tenus aux lieux, jours & heures & en la maniere accoutumée, auxquels le Trésorier assissera, si bon lui semble, & y présidera; & en son absence, le Chantre, s'il est Chanoine; & à son défaut, le plus ancien Chanoine; auxquels Chapitres il sera traité & délibéré des affaires temporelles de la Sainte-Chapelle, ordre & police d'icelle; le tout sans préjudice de la Jurisdiction & Correction des mœurs qui appartiennent audit Trésorier seul, & sans que le mot de Chapitre puisse nuire ni préjudicier à ses droits; & l'Arrêt du Conseil, du mois de Mars 1683, porte; l'Article IV de la Sentence arbitrale sera exécutée; ce faisant, les Assemblées générales & particulieres seront tenues aux lieux, jours & heures, & en la maniere accoutumée, auxquelles le Trésorier assissera, si bon lui semble, & y présidera, & en son absence le Chantre, s'il est Chanoine, & à son défaut le plus ancien des Chanoines; dans lesquelles Assemblees il sera traité & délibéré des affaires temporelles de la Sainte-Chapelle; ensemble de tout ce qui regarde les distributions, acceptations de Fondations, fonctions dans l'Eglise, Cérémonies, Bréviaires, Habits, Jubilés, Te Deum, Obsèques, Prieres & Processions extraordinaires, Exposition du Saint-Sacrement, des Reliques, & généralement tout ce qui concerne l'ordre & police de l'Eglise, & Ossice Divin, sans préjudice de la jurisdiction & correction des mœurs, qui appartiendra au Trésorier seul.

Enfin, le serment des Trésorier & Chanoines, dont la formule est bien antérieure à tout ce qu'on vient de voir, est encore une preuve que le Collége des Trésorier & Chanoines a le droit de changer les anciens usages, & d'en établir de nouveaux; Juro, quòd absque consilio & assensu Collegii aliquas novas consuetudines nullomodo introducam, nec antiquas aliqualiter immutabo.

Il n'est donc plus question de jouer sur le mot, & il est bien prouvé que les Trésorier & Chanoines ne forment point Chapitre; qu'ils ne peuvent prendre d'autre qualité que celle de Collége; que le Collége n'a aucune Jurisdiction; & que toute la Jurisdiction appartient au Trésorier seul. Mais on ne peut contesser au Collége le droit de traiter de tout ce qui est de Discipline, Ordre & Police de l'Eglise, aux termes des Chartes de nos Rois, & des Arrêts rendus en conséquence; le tout sans préjudice de la jurisdiction & correction des mœurs, en vertu de laquelle le droit de faire exécuter les Arrêtés du Collége appartient au Trésorier seul dans tous les cas, hors ceux pour lesquels la mulcte est exprimée par la Loi, & dans lesquels le Trésorier peut en outre prononcer des peines Canoniques.

Je dis plus, quand il n'y auroit point de titres, pour prouver que la discipline, l'ordre & la police de l'Eglise, ainsi que l'administration du temporel appartiennent au Trésorier & Chanoines conjointement, il ne faudroit consulter que le droit commun, pour justissier que cela ne peut être autrement. Aussi ne trouvera-t-on dans aucun Corps Ecclésiastique, & dans aucune Eglise,

Eglise, soit Cathédrale, ou Collégiale, qu'un seul soit chargé de l'ordre & de la police. Ce droit incontestablement doit appartenir à la Communauté, & il ne seroit pas raisonnable que ces objets importants sussent commis aux soins d'un seul. Il y auroit trop d'inconvéniens, trop d'abus & de désordres à attendre d'une telle administration, & c'est pour cela que le Trésorier, notamment aux termes de l'Arrêt du Conseil de 1730, n'a dans les Assemblées que sa voix, comme les autres, & n'y a d'autre droit que celui de présider.

Par la Fondation de la Sainte-Chapelle, le Trésorier devoit être Prêtre, & cela étoit devenu encore plus nécessaire, depuis que le Saint-Siége lui avoit permis de célébrer en habits Pontificaux, & de donner la Bénédiction au Peuple. Cependant après la mort d'Isambert Martel, le Roi Charles VI donna la Trésorerie à Jacques de Bourbon, son parent, simple Clerc, & en bas âge. Les Chanoines le reçurent en considération de sa naissance, mais à de certaines conditions, & avec des remontrances sur ce sujet. Le Roi, en conséquence, par ses Lettres; du mois d'Octobre 1410, ordonne que dorénavant, quand la Trésorerie vacquera, elle ne sera donnée qu'à un Ecclésiastique actuellement constitué en l'Ordre de Prêtrise; déclare nulles toutes provisions qui pourroient dans la suite être données, par lui ou par ses successeurs, à des personnes qui n'auroient pas ce caractere; défend aux Chanoines d'avoir aucun égard à ces fortes de provisions; leur permet, & leur ordonne même, d'insérer cette clause dans le serment qu'il ont coutume de faire à leur réception.

Cette Ordonnance fut confirmée par le Pape Jean XXIII, la troisieme année de son Pontificat, & par le Concile général de Constance, le dix-sept des Calendes de Septembre 1415, Sede vacante.

On voit par les Registres du Parlement, que le 9 Septembre 1411 le Collége des Trésorier & Chanoines de la Sainte-

Le Trésorier doit être Prêtre.

Preuv.

Processions générales.

Chapelle alla nuds pieds (1) en procession à Saint-Germain-l'Auxerrois, avec les Bernardins, les Mathurins & les Carmes, pour demander à Dieu la tranquillité dans le Royaume, & la réconciliation des Princes; il est dit que l'on porta la vraie Croix à cette procession, & que les Présidens & Conseillers de la Cour y assistement.

Du Tillet, dans ses Mémoires, en parlant de l'ordre observé de tous tems dans les Processions générales, lorsque le Roi est présent, dit: » qu'en premier lieu le Clergé ira devant. » Après marcheront ceux de Notre-Dame, & le Recteur; » savoir ceux de Notre-Dame à main droite, deux à deux; le » Recteur & l'Université à main senestre, aussi deux à deux. » Après marcheront ceux de la Sainte-Chapelle du Palais, avec » ceux de la Chapelle du Roi; les Hautbois & saquebutes devant. » Puis les Evêques, Cardinaux, & Sa Majesté seule «.

Mort de Charles VI. Le 20 Octobre après midi, l'an 1422, le Collége de la Ste-Chapelle alla dire les vigiles des morts auprès du corps de Charles VI, qui mourut vers les sept heures du matin à l'Hôtel de Saint-Paul, dans la quarante-troisieme année de son regne, & la cinquante-quatrieme de son âge; & le Journal du regne de ce Prince rapporte qu'au convoi du Roi qui fut fait le 11 Novembre, assistement les Mandians & l'Université suivis des dissérentes Paroisses, du Chapitre de Notre-Dame, & du Collége de la Sainte-Chappelle, lesquelles chantoient & non autres.

<sup>(1)</sup> L'ancien usage de l'Eglise étoit que dans les Processions que l'on faisoir en esprit de pénitence, & pour des nécessités, le Clergé marchoit tête & pieds nuds. L'ordo Romanus marque que le Pape & le Clergé de Rome alloient processionnellement nuds pieds aux Eglises stationales; & c'est dans cet esprit que les Religieux de Sainte-Geneviève vont encore tête & pieds nuds aux Processions, dans lesquelles on porte la Châsse de cette Sainte pour les nécessités publiques. De même les Evêques d'Orléans, de Bayeux & autres, lorsqu'ils font leur entrée dans leur Eglise Cathédrale.

On lit dans les registres du Parlement, qu'en 1423, en l'absence Exposition de d'Henri VI Roi d'Angleterre, qui étoit maître de Paris pendant la vraie Croix les troubles de la faction de Bourgogne, la Cour ordonna que le Vendredile 21 Avril, le jour du Vendredi-Saint, le Duc de Betfort, foi-difant Régent en France & qui logeoit au Palais, montreroit au Peuple la vraie Croix, comme nos Rois avoient coutume de faire; cet usage subsistoit encore dans le quinzieme siecle, & Christine de Pisan qui nous a donné l'Histoire de Charles V, nous apprend que ce Monarque ne manquoit pas de s'y conformer. L'on trouve même dans un Calendrier de l'Université, écrit au XVe siecle, & conservé dans la Bibliotheque de l'Abbaye de Sainte-Geneviève de Paris, cet article écrit au 30 Septembre, jour auquel les Saintes Reliques furent apportées à la Sainte-Chapelle: eodem die consuevit Rex ostendere Sanctam Crucem in Palatio de manè, & cordigeri tenentur ad horas dicendas in Capellà Regiâ.

A dater de la fondation de cette Eglise, tous les ans la nuit du Jeudi au Vendredi Saint, il y avoit exposition de la vraie Croix, pour les malades, dans la Nef de la Sainte-Chapelle. Le plus ancien malade offroit un cierge & trente pièces d'argent, en mémoire, vraisemblablement, des trentes deniers que reçut Judas pour prix de sa trahison. On trouve encore des traces de cet usage dans les Registres de la Sainte-Chapelle; mais ayant reconnu qu'une telle offrande pouvoit tendre à refroidir la dévotion, les Trésorier & Chanoines se chargerent par la suite d'en faire les frais.

J'ai vu à Paris dans les Eglises de Saint-Jean de Latran, & au Temple, des pieces d'argent que l'on montroit & que l'on disoit être, il n'y a pas encore long-tems, des deniers de Judas, qui ne sont évidemment que des monnoies de Rhodes, très-communes dans les Cabinets des Curieux. Sur la piece que l'on conferve au Temple, on reconnoit du côté du creux la tête du Colosse de Rhodes; & sur le revers la forme d'une Rose particuliere, avec un foudre, un & marque du Monetaire, & le mot

POΔION, Rhodes, qui derive du mot POΔH, Rose, d'où cette Isle a tiré son nom, parce que l'on dit que lors de son origine on y trouva une Rose. Sur quoi l'on peut voir, page 408, l'ouvrage intitulé Pauli M. Paciaudi Antiquit. Christian. in ritus aliquos Ecclesiae Sancti Joannis Hyerosolymitani, Roma CIO. ID. CCLV. L'auteur y a fait graver une pareille piece de Monnoie, qui étoit de son tems à Saint Jean de Jérusalem, & que l'on croyoit être un denier de Judas; puis il ajoute qu'à l'appui de cette croyance un certain Cressin, Prieur de cette Eglise, imagina le premier de faire distribner tous les ans dans la semaine Sainte, des empreintes de ce denier revêtues de feuilles d'or ou d'argent. Sauval dans ses Antiquités de Paris, Tome III, livre XIV, page 55, dit qu'à Vincennes on montroit un de ces deniers; mais on ne sait ce qu'il est devenu, & quand je l'ai voulu voir, tout le Chapitre de Vincennes ignoroit encore ce fait.

Plusieurs ont cru qu'il se rendoit cette nuit des Energumenes à la Sainte-Chapelle, & ont assuré qu'il s'y faisoit un miracle tous les ans. Le fait est que le plus grand nombre des malades que l'on y voyoit réguliérement à cette époque, étoit de ceux que le peuple dit être attaqués du mal de Saint Jean, par analogie à la tête de ce Saint, qui fut décapité par ordre d'Herodes, ou mal caduc, du mot latin cadere, tomber; on l'appelle aussi haut mal, à cause qu'il attaque la tête, qui est la partie du corps la plus haute; mal de Saint, mal sacré, ou divin, comme s'il étoit envoyé de Dieu, par punition spéciale. Ces malheureux, au coup de minuit que l'on leur montroit la Croix, commençoient à s'agiter; bientôt les convulsions s'en emparoient; ils poussoient des cris aigus, ils écumoient, & invoquoient différents Saints, en balbutiant & réclamant particulierement à grands cris le Bienheureux Saint Jean, & le Bienheureux Saint Spire, auxquels ils paroissent avoir une dévotion singuliere; tous n'étoient point attaqués de cette maladie; & la plupart éprouvoit une révolution, qui ne provenoit que de l'imagination. L'impatience

leur échaussoit la tête, l'appareil seul du concours & de la cérémonie, toute simple qu'elle étoit, enfin le désir ardent d'être guéris, ou la crainte de ne pas l'être, produisoient le même esset. Lommius, livre I, chapitre IX de la sievre quarte, dit qu'on a observé qu'une longue sievre quarte avoit guéri du haut mal, ou mal caduc; & le Chevalier Digby dans son Traité de la poudre de sympathie, dit; si de deux Luths ou deux Harpes proche l'une de l'autre, & accordées sur le même ton, vous touchez une corde de l'une, celle de l'autre Harpe qui lui est consonnante, se remuera sans que personne la touche.

Quant à ce que l'on appelle des Energumenes, ou possédés du Démon, on ne peut douter que Dieu puisse permettre encore aujourd'hui, ce dont nous avons des preuves dans les Livres saints; mais il faut convenir aussi que l'ignorance seule a fait pendant long-tems, que ceux qui étoient attaqués du mal caduc, passoient pour des Energumenes; les ancieus Hébreux attribuoient à de mauvais esprits les maladies dont ils ignoroient les causes & le Rabbin Mosel s'en explique ainsi; Coll. exposs. 4. in lib. Tim. Quelques anciens, voyant que l'Epilepsie étoit une maladie cruelle, l'ont appellé Démon, d'autres l'ont nommé Lune, prétendant qu'elle suit le cours de cet astre.

Rien donc de surprenant dans tout ce qui se passoit à la Sainte-Chapelle, sinon l'accord des cris au coup de minuit; il suffisoit qu'une personne commençat à se plaindre, insensiblement l'expression de la douleur gagnoit de proche en proche, tous les malades étoient électrisés, & l'on voyoit une multitude de personnes qui étoient fort tranquilles un moment avant, se plaindre, & éprouver une sensation générale & graduée, qui ne cessoit que lorsque ces malheureux, dont la plupart accablés, pour être venus de loin, sinissoient par succomber au sommeil, jusqu'à ce que le jour parût.

Un manchot s'imagine jouir de ses deux bras, il croit même quelquesois éprouver de la douleur dans un membre qu'il n'a

plus; & sans parler des visions & des apparitions, qui n'ont d'autre fondement que la fraude & la supercherie, plus une ame est parfaite, plus elle est frappée du merveilleux, & l'on peut dire qu'en moral comme en physique, c'est souvent la force de l'imagination qui détermine la sensation. La cause est la même, il n'y a que les essets de dissérens.

On a aussi prétendu qu'il s'étoit quelques sestaires du nombre de Chapelle, parmi les malades, quelques Sestaires du nombre de ceux qui ont été pendant long-tems occupés à établir leur croyance par de prétendus miracles; mais rien ne pouvoit les y attirer, ils auroient assurément mal choisi le lieu de la scène; on n'étoit point à même de les admirer, comme ils eussent voulu, & tous

leurs frais eussent été en pure perte.

En deux mots l'espoir de guérir joint à la soi aux Reliques, peut être sondé sur ce que rapporte Saint-Mathieu, chap. 9, vers. 20, & chap. 14, vers. 36, qu'une semme travaillée d'un slux de sang depuis douze ans, & plusieurs malades de la contrée de Genesareth, surent guéris par l'attouchement qu'ils sirent du bord de la Robe de Jésus-Christ; nous en avons encore pour témoins l'exemple des premiers Chrétiens, dont il est parlé dans les Actes des Apôtres, chap. 5, vers. 15, & chap. 19, vers. 12. Les uns mettoient des malades sur des couchettes dans les rues, asin que lorsque Saint Pierre passeroit, son ombre, au moins, en couvrît quelques uns & qu'ils sussent guéris; les autres faisoient toucher des linges au corps de Saint Paul, & les malades & les posséédés sur lesquels ils étoient appliqués étoient guéris.

L'usage d'exposer la vraie Croix pour les malades la nuit du Jeudi au Vendredi Saint, a existé jusqu'au premier Avril 1781 que le Roi, informé des inconvéntens qui en résultoient, & que le grand nombre de personnes & notamment de malades qui se rendoient à cette cérémonie, occasionnoit du tumulte & même des indécences, a ordonné qu'à l'avenir & à compter de cette année, la vraie Croix ne soit exposée que pendant le jour à la vénération des Fidèles, & à la dévotion des malades, & seule-

ment le Vendredi-Saint depuis les cinq à six heures du matin, jusqu'au commencement de l'Office; mandant Sa Majesté aux Trésorier & Chanoines de se conformer au présent ordre, & de tenir la main à son éxécution.

L'acquisition des Prés de Neuilly sur Marne, sut faite par les Trésorier & Chanoines, par contrats ès années 1435 & 1438, pour la fondation de l'Obit de Jean d'Aigny, Chanoine.

Par la fondation de la Sainte-Chapelle, comme Saint-Louis s'étoit obligé, & les Rois ses successeurs, à faire toutes les réparations de l'Eglise, fournir & entretenir les ornemens, linges, argenterie, luminaire, & généralement toutes les choses nécessaires à la célébration du Service Divin, il assigna aux Trésorier & Chanoines les offrandes qui se faisoient aux saintes Reliques, & certaines rentes sur le Trésor Royal, pour payer les gros fruits & distributions du College, & il demeura chargé de toutes les réparations.

Les Rois Philippe le Hardi, & Philippe le Bel donnerent par la suite différentes assignations pour le payement de ces gros & distributions. En 1318 Philippe-le-Long, pour décharger son Trésor donna aux Trésorier & Chanoines les Fieffermes de Caen & Bayeux, pour payer ces gros & distributions, & s'obligea, & ses successeurs, à faire valoir ces Fiessermes jusques à la concurrence des fommes pour lesquelles il les leur avoit données. Par la suite les Rois leur assignerent divers autres objets pour les dédommager des non-valeurs de ces Fieffermes, & suppléer à ce qui manquoit pour accomplir les fondations. Témoins les Lettres de Charles V du 20 Novembre 1364, par lesquelles il fait don, à la Sainte - Chapelle, des restes des comptes pour être employés aux réparations de l'Eglise. Les Lettres de Charles VI du 6 Juillet 1395, par lesquelles il donne ordre à deux Maîtres des Comptes de faire faire quatre Chapelles, ou ornemens de différente couleur. Autres Lettres de 1407, par lesquelles il ordonna à ses Trésoriers de payer à Isambert Martel, Trésorier de la Sainte-Chapelle, une somme de dix

Prés de Neuilly.

Don de Régales. mille francs d'or pour être employés à faire des ornemens, &c.

En 1438, les principaux Revenus de la Sainte-Chapelle affignés fur les Vicomtés de Caen & Bayeux, se trouvant anéantis par les guerres des Anglois, le Roi Charles VII, touché de la désolation dont cette Eglise étoit menacée, & reconnoissant l'obligation dans laquelle il étoit de pourvoir à son entretien, & voulant décharger son Trésor, lui sit don par Lettres datées de Bourges le 10 Décembre, & pour trois ans, de tous les revenus des Archevêchés & Evêchés vacans en Régale, pour être employés moitié au paiement des gros fruits & distributions des Trésorier & Chanoines, & de leurs Chapelains & Clercs, par les mains desdits Trésorier & Chanoines; & moitié aux réparations de la Sainte-Chapelle, des maisons en dépendantes sises dans l'Enclos du Palais, des ornemens, luminaire, nourriture, alimens des Enfans de Chœur, & autres nécessités.

De même en 1440, 1444, 1452 & 1458, pour certaines causes & grandes considérations, à ce nous mouvantes, & mêmement que sommes tenus à soutenir & entretenir le Service Divin & autres charges de la Sainte-Chapelle.... pour les convertir & employer moitié ès réparations & autres nécessités & charges d'icelle, qui est notre principal & solemnel Oratoire Royal de notre Royaume, lesquelles réparations, nécessités & charges nous conviendroit sournir de nos propes deniers..... de l'avis toutesois & Ordonnances de nos Gens des Comptes, ou de l'un d'eux à ce Député de par eux, & des Trésorier & Chanoines de notre Sainte-Chapelle, ou de leur Commis ou Député aux réparations, ouvrages & nécessités d'icelle.

En 1465, le 14 Septembre, jour de l'Exaltation de la Croix, le Roi Louis XI étant à la Sainte-Chapelle, & en prieres devant la Châsse des Saintes Reliques qui étoit ouverte, accorda les Régales aux Trésorier & Chanoines, sa vie durant, & ce, sur la demande que lui en sit Jean Mortis, Chanoine & Chantre, à condition que la moitié des prosits de la Régale seroit mise entre les mains du Trésorier & des Chanoines,

Chanoines, pour être employée à la continuation de l'Office Divin; & l'autre moitié entre les mains des Receveurs-généraux-des Finances, pour être employée par eux en réparations, ornemens, linges & vêtemens d'Eglife, par l'avis & ordonnance des Gens des Comptes, & des Tréforiers de France, ou de l'un d'eux Député par les autres, & des Tréforier & Chanoines de la Sainte-Chapelle, ou des Députés qu'ils auroient commis. Dans la vérification de ces Lettres, faite le 6 Novembre, les Gens des Comptes & les Tréforiers de France, limiterent la libéralité du Roi à neuf ans, mais il paroît qu'on n'eut point d'égard à cette restriction, & que la Sainte Chapelle jouit des fruits de la Régale jusquà la mort de Louis XI.

Tous les Successeurs de ce Prince, à leur avénement à la Couronne, octroyerent, comme par un vœu solemnel, tous les prosits des Régales, leur vie durant, à la Sainte-Chapelle. Témoins Charles VIII en 1483; Louis XII en 1498; François I en 1514; Henri II en 1547; François II en 1559; Charles IX en 1566, voulant en outre que les grosses réparations des Maisons dépendantes de la Sainte-Chapelle qui sont dans l'Enclos du Palais, ainsi que l'entretien des autres nécessités, sussent faites des deniers de la moitié des Régales, par les Mandemens de la Chambre des Comptes, ce qui a duré ainsi jusque sous le règne de Louis XIII.

Les revenus des Régales ne se trouvant pas suffisans pour faire les réparations, & fournir les ornemens & autres nécessités de la Sainte-Chapelle, les Rois se sont toujours crus obligés d'y suppléer de leurs deniers, comme on le voit par le Mémorial de la Chambre des Comptes, cotté D. fol. 74; lettres de Charles VIII, du 4 Mars 1484, qui ordonnent aux Gens des Comptes & Trésoriers de faire faire les réparations de la Sainte-Chapelle des deniers de son Domaine; Ordonnance de la Chambre des Comptes, du 16 Octobre 1565, portant qu'il sera pris une somme de deux mille cinq cents livres sur les restes des Comptes, pour être employée aux nécessités, linges, chapes,

& ornemens de la Sainte-Chapelle, &cc. Le 29 Août 1569, le Roi Charles IX envoya Lettres - de - Cachet à la Chambre des Comptes, portant ordre de prendre six mille livres sur les confiscations, pour employer aux ornemens de la Sainte-Chapelle. En 1572, le même Roi donna à la Sainte Chapelle, deux tentures de Tapisserie qui avoient été confisquées sur l'Amiral de Châtillon, dont l'une de petit drap d'or frisé, à fond violet cramoisi; & l'autre de toile de Milan à fond d'or & d'argent, dont on fit deux Chapelles. Vers l'an 1575, la Reine Elisabeth d'Autriche, veuve du Roi Charles IX, donna une Chapelle complète de petit drap frisé d'or & d'argent, à fond rouge, sur laquelle étoient ses armes. Vers le même tems la Reine Catherine de Médicis, veuve du Roi Henri II & mere du Roi Charles IX, Régente en France avant qu'Henri III revînt de Pologne, donna une Chapelle complète de velours noir à fond de larmes d'argent, avec ses armes. En 1612, Louis XIII donna trois mille livres pour faire une Tenture de velours violet, semé de fleurs de lys brodées en or, comme il paroît par le compte des Régales rendu le 24 Janvier 1617, &c.

Clefs de la des Reliques gardées par nos Rois.

Jadis nos Rois avoient seuls les Clefs des Reliques de la grande Chasse Sainte - Chapelle, & suivant un extrait d'Inventaire fait en 1443, & écrit en latin, il paroît que cela étoit encore ainsi du tems de Charles VII. Pendant tout ce tems - là, lorsqu'il étoit question d'ouvrir la Châsse, le Roi en confioit les Cless à quelque Prélat, ou Seigneur de la Cour, auquel il donnoit en même - tems des Lettres de Créance. On verra même que cet usage n'a entierement cessé qu'en 1589 à la mort d'Henri III, quoique l'on trouve, pendant cet intervalle, des Lettres de François I du 18 Mars 1533, portant consignation des Clefs du Trésor entre les mains de François de Montmorency de la Rochepot, Bailli & Concierge du Palais, & lui enjoignant de donner à Michel le Gaillard, veuve de Florimond Robertet, Secrétaire du Roi, une décharge des Clefs des Reliques que

Preuv.

ledit Robertet avoit gardées depuis le départ du Roi Charles VIII pour la conquête du Royaume de Naples; & décharge donnée le 22 Mars de la même année par ledit Sieur de Montmorency à ladite veuve, des huit Clefs des Reliques en deux trouffeaux, en s'en chargeant après l'Inventaire & récollement desdites Reliques faits en présence du Trésorier, & deux Chanoines de la Sainte-Chapelle, des P. P. Présidens du Parlement & de la Chambre des Comptes, deux Maîtres des Comptes, de l'Archevêque de Vienne, premier Aumônier du Roi, & de l'Evêque d'Angoulême.

Le 6 Août 1461, le Collége de la Sainte-Chapelle assista au convoi de Charles VII décédé le 22 Juillet, à Mehun-sur-Yevre en Berry, âgé de cinquante-neuf ans & demi. Son corps sut porté à Paris le 5 Août au soir & déposé dans l'Eglise du Prieuré de Notre-Dame-des-Champs, au Fauxbourg Saint-Jacques.

En 1483, la fanté de Louis se trouvant fort altérée, & tous les soins des Médecins ayant été employés inutilement, ce Prince eut recours aux remedes surnaturels, & se sit apporter au Plessis-les-Tours quantité de Reliques de la Sainte-Chapelle & d'ailleurs, du nombre desquelles sut la Sainte-Ampoule de Reims, qui n'avoit jamais été transsérée (1). Claude de Montfaucon, Gouverneur d'Auvergne & plusieurs Prélats surent nommés pour les conduire. La Sainte-Ampoule arriva le 31 Juillet à la Sainte-Chapelle, où elle sut mise en dépôt, & gardée par les Religieux de Saint-Remi qui l'avoient apportée. Le lendemain premier Août, la Croix de Victoire, & la Verge de Moïse, surent tirées de la grande Châsse, en présence de l'Evêque de Marseille & de plusieurs Prélats & Seigneurs. Le Collége de la Sainte-Chapelle, accompagné des Religieux de Saint-Remi portant la Sainte-Ampoule, alla processionnellement

Mort de Charles VII.

Mort de Louis XI.

<sup>(1)</sup> Philippe de Comines dit que le Roi avoit envie d'en prendre pareille onction que celle qu'il avoit pris à son Sacre, & que plusieurs lui conseil-loient de s'en faire oindre tout le corps.

& ornemens de la Sainte-Chapelle, &c. Le 29 Août 1569, le Roi Charles IX envoya Lettres - de - Cachet à la Chambre des Comptes, portant ordre de prendre six mille livres sur les confiscations, pour employer aux ornemens de la Sainte-Chapelle, En 1572, le même Roi donna à la Sainte Chapelle, deux tentures de l'apisserie qui avoient été consisquées sur l'Amiral de Châtillon, dont l'une de petit drap d'or frisé, à fond violet. cramoisi; & l'autre de toile de Milan à fond d'or & d'argent, dont on fit deux Chapelles. Vers l'an 1575, la Reine Elifabeth d'Autriche, veuve du Roi Charles IX, donna une Chapelle complète de petit drap frisé d'or & d'argent, à fond rouge, sur laquelle étoient ses armes. Vers le même tems la Reine Catherine de Médicis, veuve du Roi Henri II & mere du Roi Charles IX, Régente en France avant qu'Henri III revînt de Pologne, donna une Chapelle complète de velours noir à fond de larmes d'argent, avec ses armes. En 1612, Louis XIII donna trois mille livres pour faire une Tenture de velours violet, semé de fleurs de lys brodées en or, comme il paroît par le compte des Régales rendu le 24 Janvier 1617, &c.

Clefs de la des Reliques gardées par nos Rois.

Jadis nos Rois avoient seuls les Clefs des Reliques de la grande Châsse Sainte - Chapelle, & suivant un extrait d'Inventaire fait en 1443, & écrit en latin, il paroît que cela étoit encore ainsi du tems de Charles VII. Pendant tout ce tems - là, lorsqu'il étoit question d'ouvrir la Châsse, le Roi en consioit les Clefs à quelque Prélat, ou Seigneur de la Cour, auquel il donnoit en même - tems des Lettres de Créance. On verra même que cet usage n'a entierement cessé qu'en 1589 à la mort d'Henri III, quoique l'on trouve, pendant cet intervalle, des Lettres de François I du 18 Mars 1533, portant confignation des Clefs du Trésor entre les mains de François de Montmorency de la Rochepot, Bailli & Concierge du Palais, & lui enjoignant de donner à Michel le Gaillard, veuve de Florimond Robertet, Secrétaire du Roi, une décharge des Clefs des Reliques que

Preuv.

ledit Robertet avoit gardées depuis le départ du Roi Charles VIII pour la conquête du Royaume de Naples; & décharge donnée le 22 Mars de la même année par ledit Sieur de Montmorency à ladite veuve, des huit Clefs des Reliques en deux trouffeaux, en s'en chargeant après l'Inventaire & récollement desdites Reliques faits en présence du Trésorier, & deux Chanoines de la Sainte-Chapelle, des P. P. Présidens du Parlement & de la Chambre des Comptes, deux Maîtres des Comptes, de l'Archevêque de Vienne, premier Aumônier du Roi, & de l'Evêque d'Angoulême.

Le 6 Août 1461, le Collége de la Sainte-Chapelle assista au convoi de Charles VII décédé le 22 Juillet, à Mehun-sur-Yevre en Berry, âgé de cinquante-neuf ans & demi. Son corps sut porté à Paris le 5 Août au soir & déposé dans l'Eglise du Prieuré de Notre-Dame-des-Champs, au Fauxbourg Saint Jacques.

En 1483, la fanté de Louis se trouvant fort altérée, & tous les soins des Médecins ayant été employés inutilement, ce Prince eut recours aux remedes surnaturels, & se sit apporter au Plessis-les-Tours quantité de Reliques de la Sainte-Chapelle & d'ailleurs, du nombre desquelles sut la Sainte-Ampoule de Reims, qui n'avoit jamais été transférée (1). Claude de Montfaucon, Gouverneur d'Auvergne & plusieurs Prélats surent nommés pour les conduire. La Sainte-Ampoule arriva le 31 Juillet à la Sainte-Chapelle, où elle sut mise en dépôt, & gardée par les Religieux de Saint-Remi qui l'avoient apportée. Le lendemain premier Août, la Croix de Victoire, & la Verge de Moise, furent tirées de la grande Châsse, en présence de l'Evêque de Marseille & de plusieurs Prélats & Seigneurs. Le Collége de la Sainte-Chapelle, accompagné des Religieux de Saint-Remi portant la Sainte-Ampoule, alla processionnellement

Mort de Charles VII.

Mort de Louis XI.

<sup>(1)</sup> Philippe de Comines dit que le Roi avoit envie d'en prendre pareille onction que celle qu'il avoit pris à fon Sacre, & que plusieurs lui conseil-loient de s'en faire oindre tout le corps.

avec les Reliques, jusqu'à la Porte Saint-Jacques, d'où il députa deux Chanoines pour les porter au Roi.

Au milieu de tous ces fecours le Roi mourut le famedi 30 Août, & le 11 Septembre le Collége de la Sainte-Chapelle alla processionnellement à Notre-Dame des-Champs, au-devant de la Croix de Victoire & de la Verge de Moïse, qui furent rapportées à Paris, & remises dans la grande Châsse, d'où elles n'ont été tirées depuis que pour des processions solemnelles, & extraordinaires. La Sainte-Ampoule sut reportée à Reims le lendemain, & accompagnée hors de Paris par les Evêques de Paris, de Marseille & autres, le Collége de la Sainte-Chapelle, les Religleux mandians, & les Eglises Collégiales & Paroissiales de Paris

Cérémonie de l'Ange. En 1484, le jour la Pentecôte le Roi Charles VIII alla entendre la Messe à la Sainte-Chapelle. On y sit selon l'usage la cérémonie de l'Ange, à laquelle il prit tant de plaisir qu'il demanda à la revoir un autre jour; ce qui sut exécuté les 6 & 13 Juillet. A cette derniere époque le Roi sit ouvrir la Châsse des Reliques, & les sit voir à tous les Princes de son sang qui étoient présens.

Pour l'intelligence de cette Cérémonie, il faut savoir qu'au rapport de Guillaume Durand, Evêque de Mende, dans son Livre intitulé Rationale Divinorum Officiorun, lib. 6, cap. 107, dans quelques Eglises, pendant la Prose de la Messe du jour de la Pentecôte, on jettoit des voûtes quelques étoupes allumées en maniere de langues de seu, un ou plusieurs pigeons blancs, & des sleurs pour représenter la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres, & la diversité des langues qu'ils parlaient. A la Sainte Chapelle on voyoit descendre de la voûte la figure d'un Ange, tenant un Biberon d'argent avec lequel il versoit de l'eau sur les mains du Célébrant.

Lettres de Charles VIII du 29 Août 1488, registrées à la Chambre des Comptes, par lesquelles & sur la demande des Trésorier

& Chanoines de la Sainte-Chapelle, il leur donne la Maison Canoniale d'Artus d'Aulnoy, sife Cour du Palais du côté de la rue de la Barillerie, pour y loger désormais & pour toujours, leurs Chapelains & Clercs; abandonnant en récompense audit d'Aulnoy, & unissant à sa Chanoinie une petite Maison, sise dans le Palais devers Galilée, avec le Jardin sis au même endroit, & qui dépendoit de la premiere Maison dudit d'Aulnoy. Plus en 1522, François I par Lettres du 26 Février, adressées aux Trésorier & Chanoines, leur permit de ne plus loger avec eux leurs Chapelains & Clercs, consentant que lesdits Chapelains & Clercs restent dans la Maison qui leur avoit été affectée par Lettres de Charles VIII, pourvu que les Trésorier & Chanoines soient tenus de les visiter souvent, & les mal vivans révoquer.

Logement affecté aux Chapelains & Clercs.

Preuv.

Preuv:

Droit de

Lettres de Charles VIII, de l'an 1496, par lesquelles il accorde à MM. de la Sainte-Chapelle le droit de prendre tous les ans dans le Franc-salé. Grenier-à-Sel de Paris, deux muids de sel, mesure de Paris, pour partager entr'eux, en payant le droit du Marchand, mais sans payer aucun droit de Gabelle & crue. Ces Lettres furent confirmées par Lettres de Louis XII de l'an 1498, adressées à la Chambre des Comptes; il paroît que MM. de la Chambre procédant à l'enregistrement desdites Lettres, en avoient limité le privilége à dix ans, & pour la quantité d'un muid seulement, mais que le Roi ordonna de procéder à la vérification de ses Lettres, & faire jouir MM. de la Sainte-Chapelle des deux muids de sel par an, pour être distribués entr'eux comme ils aviseroient bon être. Lettres de François I du 14 Janvier 1517, ordonnant à MM. de la Chambre des Comptes de faire jouir MM. de la Sainte-Chapelle de deux muids de sel, nonobstant la révocation de pareils dons & priviléges faite depuis peu.

Arrêt de la Chambre des Comptes du 20 Février de la même année, portant que MM. de la Sainte-Chapelle jouiront d'un muid de sel seulement, en payant le droit Marchand, & qu'ils fourniront le rôle des noms & surnoms des Trésorier, Chanoines, Bénésiciers, Suppôts & Habitués, auxquels aura été distribué le sel, pour ledit rôle être rapporté à la Chambre par le Grenetier à la reddition de ses comptes.

Sous Henri IV, la Sainte-Chapelle fit des poursuites pour faire rétablir dans la jouissance des deux muids de sel que la Chambre des Comptes avoit réduit à un muid. L'affaire fut portée au Conseil; les Fermiers des Gabelles y furent assignés, & firent durer le procès jusque sous le Regne de Louis XIII, opposans pour défense le défaut de Lettres de confirmation ; déclarant néanmoins qu'ils n'empêchoient point que le Collége de la Sainte-Chapelle fût rétabli en possession de son droit, pourvu que Sa Majesté les dédommageât, attendu que cette charge n'étoit point comprise dans leur bail. Malheureusement les contestations qui existoient alors à la Sainte-Chapelle firent négliger cette affaire, & l'on se contenta de présenter de tems en tems quelques placets, dans l'espérance de rencontrer une circonstance favorable, lorsque long-tems après, sous M. le Comte d'Argenson qui avoit formé le projet de créer dans l'Ordre de Saint-Louis une charge d'Aumônier Grand-Croix, Nicolas de Vichy Chamron, Tréforier de la Sainte-Chapelle, engagea le Ministre à unir cette charge à son Bénéfice. Il proposoit en même-tems que les cérémonies particulieres qui pourroient être ordonnées pour l'Ordre de Saint-Louis fussent faites à la Sainte-Chapelle, & pour cela, ne demandoit autres choses que de faire rendre au Collége le droit de Franc salé dont il jouissoit anciennement, à telles charges qu'il plairoit au Ministre, par exemple, d'ordonner qu'il seroit fait tous les ans, à la Sainte-Chapelle, un Service folemnel pour les Officiers Grands-Croix & Commandeurs de l'Ordre de Saint-Louis, auquel le Collége seroit tenu d'assister, sous peine de privation de sel pour les absens. Ce projet n'eut point d'exécution & depuis long-tems le Collége de la Sainte-Chapelle n'a point de fel.

Le 28 Avril 1498, le Collége de la Sainte-Chapelle alla processionnellement jusqu'à Notre-Dame-des-Champs au-devant Charles VIII. du corps de Charles VIII, décédé le 6 dudit mois, & l'accompagna le lendemain jusqu'à la croix brisée près Saint-Denis en France.

Mort de

Sacrilége

Le Vendredi 25 Août 1503, un écolier âgé de 22 ans nommé Edmond de la Fosse, étant entré dans la Sainte-Chapelle pen-commis à la dant la Grand'Messe, arracha la sainte Hostie des mains d'un Ste-Chapelle. Prêtre qui disoit la Messe dans la nef, & s'enfuit. Comme il vit qu'on couroit après lui, il la mit en pièces dans la cour du Palais devant la Chambre des Comptes; il fut arrêté & mis à la Conciergerie. Dès que la Grand'Messe fut finie le Prêtre officiant accompagné de tout le Clergé de la Sainte-Chapelle alla proceffionnellement recueillir ce qui étoit resté de la fainte Hostie sur le pavé; on mit durant quelques jours un drap d'or, & deux cierges allumés à l'endroit où l'Hostie avoit été jettée; le pavé fut levé, porté avec les morceaux de l'Hostie au Trésor de la Sainte-Chapelle, & honoré comme Relique : le Dimanche suivant le Collége de la Sainte-Chapelle accompagné des quatre Ordres Mandians & des Religieux Mathurins fit une procession solemnelle du Saint Sacrement, tant pour la réparation du facrilége que pour la conversion du coupable. Le pere & la mere dans l'intervalle vinrent d'Abbeville où ils vivoient en gens de bien & en grand crédit dans le pays; le pere n'ayant pu vaincre l'obstination de son fils le renia de dépit, & voulut même le tuer; la mere mourut d'affliction. La Fosse eut le poing coupé à l'endroit où l'Hostie avoit été rompue, delà il fut conduit au marché aux Pourceaux, où il fut brûlé vif & réduit en cendres, ayant été assisté jusqu'à la mort par Jean Standon, & deux Religieux l'un Jacobin & l'autre Cordelier, tous trois Docteurs en Théologie; il persista jusqu'à la fin à dire qu'il tenoit à la loi de nature & on prétendoit que son erreur venoit d'avoir fréquenté certains écoliers Espagnols qui prirent la fuite quand ils surent son attentat. Les Médecins

qui avoient visité Edmond de la Fosse l'avoient jugé maniaque & insensé.

Arrêt de Règlement.

Preuv.

Arrêt du Parlement du 15 Avril 1518, portant Règlement entre les Chapelains & Clercs demandeurs, & les Trésorier & Chanoines défendeurs, à raison de certaines omissions prétendues par les demandeurs, & pour ce que les parties n'ont su dire chose valable pour empêcher ce qui suit; la Cour a ordonné entr'autres choses qu'en la Sainte-Chapelle seront treize Chapelains & treize Clercs, pour faire le Service Divin, tant de nuit que de jour, de toutes les Heures Canoniales; que lesdits treize Chapelains, chacun d'eux en sa semaine, seront tenus de dire les Grand'Messes ordinaires qui se disent en la haute-Sainte-Chapelle, sans prendre autre émolument que leurs distributions ordinaires; comme aussi de dire & célébrer à tour de semaine les Messes des Trépassés, en prenant les émolumens qui leur sont ordonnés..... que chacun des Chanoines sera tenu chercher & nommer au Trésorier, dans trois mois, un Chapelain & Clerc tel que bon lui semblera capable & idoine, conformément à l'Arrêt du 20 Septembre 1413, ..... & sera tenu chacun des Chanoines nourrir le Chapelain ou Clerc, qui sera logé avec lui si bon lui semble, en prenant son vivre ainsi qu'il a été accoutumé; & là où le Chanoine ne voudroit nourrir son Chapelain ou Clerc, il ne prendra le vivre, ainsi sera distribué audit Chapelain ou Clerc. Et au regard des offrandes & oblations, elles seront & appartiendront aux Trésorier & Chanoines qui les prendront ainsi qu'ils ont accoutumé de toute ancienneté. Seront au surplus gardées & observées les fondations, statuts & anciennes observances de la Sainte-Chapelle, selon leur forme & teneur.

Seconde Réformation de la Sainte-Chapelle. En 1520 François I, pour rétablir le bon ordre à la Sainte-Chapelle & mettre fin à plusieurs différens qui étoient entre les Chanoines & les Chapelains & Clercs, fit un nouveau Règlement daté du mois de Janvier, à Romorantin, & détaillé en quarante Articles, sous le titre de Réformation. Il témoigne au commencement de cette Charte avoir appris avec douleur que les Eccléfiastiques de la Sainte-Chapelle n'avoient ni amour, ni charité les uns pour les autres, & qu'à raison de leurs différens procès, on les voyoit plus souvent à la porte des Juges, & au pied des Tribunaux, qu'à l'Office & aux Autels, contre les pieuses intentions de Saint Louis & des autres Fondateurs; puis pour donner aux Trésorier, Chanoines, Chapelains & Clercs, une règle de vie conforme aux anciennes fondations, & pour que le Service Divin fût célébré avec la même solemnité que par le passé, après avoir fait examiner toutes les Chartes, Statuts & Ordonnances des Rois concernant la Sainte-Chapelle, & s'en être fait rendre compte dans son Confeil, Sa Majesté ordonne que suivant les anciens établissemens, le Trésorier & les autres Chanoines auront chacun un Chapelain-Prêtre, & un Clerc-Diacre ou Sous-Diacre, qu'ils seront tenus de loger & de nourrir honnêtement en leurs maisons; que le Trésorier sera Prêtre, & que la Trésorerie ne pourra être conférée qu'à un Prêtre, selon l'Ordonance de Charles VI, confirmée au Concile de Constance; que les Canonicats ne pourront pareillement être conférés qu'à des Prêtres. Que les Chapelains & Clercs ne pourront être destitués qu'en vertu d'une Sentence uniforme du Trésorier, & de deux personnes non suspectes & Ecclésiastiques, qu'il aura appellées pour juger avec lui. Que celui qui sera nommé pour Chapelain ou Clerc par un des Chanoines, sera présenté au Trésorier, sous un mois, par le nominateur, & renvoyé par le Tréforier ou son Vicaire, au Chantre qui l'examinera le jour suivant, pour après l'examen fait, le Trésorier, en présence du Chanoine nominateur & des autres Chanoines, le recevoir à ferment dans la Sacristie, & lui marquer sa place au chœur. Que faute par le Chanoine nominateur, de présenter son Chapelain, ou Clerc, dans un mois, le Trésorier, le mois passé,

Preuva

7 7

pourra en nommer un de plein droit, en observant les formalités ci-dessus. Que chacun des trois Marguilliers aura un Clerc qui donnera bonne & suffisante caution, & que ces trois Clercs (1), avec celui des Chapelains qui sera en semaine, seront obligés de passer la nuit à la Sainte-Chapelle, pour la garde des Reliques & du Trésor. Ce Règlement enregistré au Parlement le 4 Août 1534, contient plusieurs autres articles qui ne regardent que les distributions manuelles. Entr'autres, suivant un ancien Statut fait en 1299, par Pierre d'Ailly, alors Trésorier de la Saint-Chapelle, il est dit que les Trésorier & Chanoines pourront s'absenter pendant un mois, soit de suite, soit par intervalle, sans perdre les distributions, pourvu qu'ils ne soient point absens les jours de Noël, de Pâques, de la Pentecôte, de l'Invention & de l'Exaltation de la Sainte-Croix & de la Couronne d'épines de notre Seigneur, de l'Assomption, de la Nativité, de la Purification, & de l'Annonciation de la Sainte-Vierge, de Saint-Louis, de la Susception des faintes Reliques, de la Toussaint, & de la Dédicace de la Sainte-Chapelle. L'heure fixe de l'entrée aux Offices Divins pour gagner les distributions, est, à la Messe, avant la fin de l'Epître, & aux Heures Canoniales avant le Gloria Patri du premier Pseaume; & l'on doit y demeurer jusqu'à la fin. Quant aux six Chapelains perpétuels fondés à la Sainte-Chapelle, & obligés à la résidence, s'ils s'absentent pendant deux mois, le Trésorier doit les avertir de leur devoir; & s'ils négligent après cela de s'y ranger, permis au Trésorier d'employer contre eux les voies de droit, pour les priver de leurs Bénéfices. Ces Chapelains sont celui fondé par Philippe-le-Bel en 1286; celui fondé par le même en 1289, pour dire, au moins, quatre Messes des Morts par semaine à l'Autel de Saint-Clément, à la Cha-

<sup>(1)</sup> Par la suite le nom de Marguilliers est resté à ces trois Clercs.

pelle-basse; un autre fondé par le même en 1291, pour célébrer pareillement à l'Autel de Saint-Blaife, à la Chapelle-basse; un quatrieme fondé l'an 1301, par le même Roi en l'honneur de Saint-Nicolas & de Saint Louis; un cinquieme fondé en 1318, à l'Autel de Saint-Jean l'Evangéliste; enfin un sixieme fondé en 1339, en l'honneur de la Sainte Vierge & de Saint Venant. Si quelqu'un des Chapelains ou Clercs tombe malade, il recevra ses distributions en entier, comme s'il avoit assisté à l'Office Divin. Enfin pour récompenser les Enfans de chœur qui auront passé leur jeunesse au Service de la Sainte-Chapelle, le Roi veut que le Trésorier en choississe deux qu'il jugera les plus propres à l'étude, & les présente au Confesseur de Sa Majesté pour être par lui pourvus de deux Bourses au Collége de Navarre destinées à ces Enfans. Le Trésorier est chargé de nommer un Distributeur, du nombre des Habitués de la Sainte-Chapelle. Les Chapelains & Clercs font exclus des Assemblées des Tréforier & Chanoines, même pour l'acceptation des fondations, la nomination du Receveur, & l'audition des comptes. Tous les Chapelains de la Prevôté & Vicomté de Paris, sont tenus de donner au Trésorier un état signé du Greffier de l'Officialité dudit Trésorier, de tous les ornemens, calices, joyaux & autres effets à eux appartenans, comme aussi de remettre aux Archives, ou Trésor de la Sainte-Chapelle, toutes lettres, titres, renseignemens & monumens originaux concernant leurs Chapelles; & seront tenus en outre de comparoître tous les ans le mercredi d'après le Dimanche des Brandons, dans la maifon du Tréforier, pour lui certifier de leurs fervices refpectifs.

Enfin pour obvier aux infolences & tumultes qui pourroient Priviléges des causer du trouble dans la Sainte-Chapelle, le Roi permet au Huissiers de la Trésorier d'établir trois Bedeaux-Appariteurs pour assister à tout Ste-Chapelle. le Service Divin & garder les portes du chœur, tant pendan les Offices, que quand il y aura exposition des Reliques, &

marcher aux Processions, &c. Lesquels Huissiers à cet effet feront exempts de tailles, droits d'Aides, & de toutes autres impositions.

Ladite Charte enregistrée à la Cour des Aides, le 12 Avril 1521, a toujours été confirmée depuis, notamment par Arrêt de la Cour des Aides du 20 Juin 1609, portant que ceux de la Sainte-Chapelle jouiront des priviléges accordés par les Lettres de 1520 & 1521. Déclaration du Roi du 14 Avril 1635, sur l'Edit de Sa Majesté du mois de Janvier 1634, portant confirmation des priviléges des Trésorier, Chanoines, Chapelains, Clercs, Huissiers, Appariteurs & Officiers de la Sainte-Chapelle, comme Domestiques & Commensaux de la Maison du Roi, enregistrée à la Cour des Aides le 10 Mai, & en l'élection ie 12 Mai 1635. Arrêt du Conseil du 7 Juillet 1640, rendu en faveur de Pierre Richer, Huissier de la Sainte-Chapelle, contre les Habitans du Village de Huitsou, qui avoient imposé ledit Richer à la somme de 100 liv. pour la subsissance des Gens de guerre. Sentence de l'Election du 2 Octobre 1640, qui ordonne que Pierre Richer, Huissier de la Sainte-Chapelle, sera rayé du rôle de la subsistance de la Paroisse de Huitsou, & que la somme pour laquelle il avoit été imposé seroit réimposée sur les contribuables de ladite Paroisse. Arrêt du Conseil du 15 Février 1645, qui confirme les Huissiers de la Sainte - Chapelle dans leur exemption de taille : ordonne que leurs cotes seront rejettées sur les autres contribuables, & qu'ils seront remboursés des fommes par eux payées. Lettres-patentes données au mois de Janvier 1654, portant confirmation des priviléges des quatre Huissiers de la Sainte-Chapelle, registrées en la Cour de Aides le 27 Mai, & en l'Election le 25 Juin 1659. Lettres-patentes du 21 Septembre 1658, portant confirmation des priviléges accordés aux Huissiers de la Sainte-Chapelle. Arrêt de la Cour des Aides du 11 Juin 1727, rendu en faveur de Pierre Gillain, Huissier de la Sainte-Chapelle, contre les Habitans de Clichyla-Garenne, ordonnant que la cote dudit Gillain sera rayée du rôle des contribuables, & que la somme à laquelle ledit Gillain avoit été imposé lui seroit restituée. Arrêt de la Cour des Aides du 25 Novembre 1745, portant confirmation des priviléges accordés aux Huissiers de la Sainte-Chapelle, ainsi qu'aux Chanoines, Chapelains & autres Bénéficiers de la Sainte-Chapelle, à la charge par eux de faire apporter au Greffe de ladite Cour, un état contenant les noms & qualités desdits Officiers, à peine de déchéance desdits priviléges. Il y a longtems que les priviléges des Huissiers peuvent être contestés, faute d'avoir été confirmés depuis Louis XIV.

Le 15 Octobre 1521, à l'occasion des Processions ordonnées par le Roi, pour la conservation de Sa Majesté, François Pon- de la Saintecher, Evêque de Paris, en présence de Me Lizet, Avocat-Général, & de son avis, déclara sur Requête de l'Official du Trésorier, que par les fonctions Episcopales qu'il avoit dessein de faire dans la Sainte-Chapelle, où il alloit en procession par ordre du Roi, il ne prétendoit porter aucun préjudice aux priviléges de cette Eglife.

Exemption Chapelle.

Le 27 Octobre 1524, le Collége de la Sainte-Chapelle alla au-devant du corps de la feue Reine Claude de France, femme de François I.

Mort de la femme de François I.

Il paroît que dès l'an 1526 l'on voyoit, avec peine, que l'enceinte du Palais fût garnie d'échopes qui, en la retrécissant, en gâtoient l'aspect; & l'on trouve que François I donna cette année des ordres pour les faire supprimer. En parcourant encore aujourd'hui ce qui reste de cette enceinte, & en lisant les Lettres de ce Prince, on diroit qu'elles ont été expédiées de nos jours. Considérant, dit-il, qu'il ne doit être construit aucunes maisons ou loges sans son consentement, dans l'enceinte du Palais, qui doit être clos, & dans lequel le Guet se fait toutes les nuits au-dedans & au-dehors pour la garde des

Ordre d'abattre toutes les échopes de l'enceinte du Palais.

Preuv.

marcher aux Processions, &c. Lesquels Huissiers à cet effet seront exempts de tailles, droits d'Aides, & de toutes autres impositions.

Ladite Charte enregistrée à la Cour des Aides, le 12 Avril 1521, a toujours été confirmée depuis, notamment par Arrêt de la Cour des Aides du 20 Juin 1609, portant que ceux de la Sainte-Chapelle jouiront des priviléges accordés par les Lettres de 1520 & 1521. Déclaration du Roi du 14 Avril 1635, sur l'Edit de Sa Majesté du mois de Janvier 1634, portant confirmation des priviléges des Trésorier, Chanoines, Chapelains, Clercs, Huissiers, Appariteurs & Officiers de la Sainte-Chapelle, comme Domestiques & Commensaux de la Maison du Roi, enregistrée à la Cour des Aides le 10 Mai, & en l'élection ie 12 Mai 1635. Arrêt du Conseil du 7 Juillet 1640, rendu en faveur de Pierre Richer, Huissier de la Sainte-Chapelle, contre les Habitans du Village de Huitsou, qui avoient imposé ledit Richer à la somme de 100 liv. pour la subsistance des Gens de guerre. Sentence de l'Election du 2 Octobre 1640, qui ordonne que Pierre Richer, Huissier de la Sainte-Chapelle, sera rayé du rôle de la subsistance de la Paroisse de Huitsou, & que la somme pour laquelle il avoit été imposé seroit réimposée sur les contribuables de ladite Paroisse. Arrêt du Conseil du 15 Février 1645, qui confirme les Huissiers de la Sainte - Chapelle dans leur exemption de taille : ordonne que leurs cotes seront rejettées sur les autres contribuables, & qu'ils seront remboursés des sommes par eux payées. Lettres-patentes données au mois de Janvier 1654, portant confirmation des priviléges des quatre Huissiers de la Sainte-Chapelle, registrées en la Cour de Aides le 27 Mai, & en l'Election le 25 Juin 1659. Lettres-patentes du 21 Septembre 1658, portant confirmation des priviléges accordés aux Huissiers de la Sainte-Chapelle. Arrêt de la Cour des Aides du 11 Juin 1727, rendu en faveur de Pierre Gillain, Huissier de la Sainte-Chapelle, contre les Habitans de Clichyla-Garenne, ordonnant que la cote dudit Gillain sera rayée du rôle des contribuables, & que la somme à laquelle ledit Gillain avoit été imposé lui seroit restituée. Arrêt de la Cour des Aides du 25 Novembre 1745, portant confirmation des priviléges accordés aux Huissiers de la Sainte-Chapelle, ainsi qu'aux Chanoines, Chapelains & autres Bénéficiers de la Sainte-Chapelle, à la charge par eux de faire apporter au Greffe de ladite Cour, un état contenant les noms & qualités desdits Officiers, à peine de déchéance desdits priviléges. Il y a longtems que les priviléges des Huissiers peuvent être contestés, faute d'avoir été confirmés depuis Louis XIV.

Le 15 Octobre 1521, à l'occasion des Processions ordonnées par le Roi, pour la conservation de Sa Majesté, François Pon- de la Saintecher, Evêque de Paris, en présence de Me Lizet, Avocat-Général, & de son avis, déclara sur Requête de l'Official du Trésorier, que par les fonctions Episcopales qu'il avoit dessein de faire dans la Sainte-Chapelle, où il alloit en procession par ordre du Roi, il ne prétendoit porter aucun préjudice aux priviléges de cette Eglise.

Exemption Chapelle.

Le 27 Octobre 1524, le Collége de la Sainte-Chapelle alla au-devant du corps de la feue Reine Claude de France, femme de François I.

Mort de la femme de François I.

Il paroît que dès l'an 1526 l'on voyoit, avec peine, que l'enceinte du Palais fût garnie d'échopes qui, en la retrécissant, en gâtoient l'aspect; & l'on trouve que François I donna cette année des ordres pour les faire supprimer. En parcourant encore aujourd'hui ce qui reste de cette enceinte, & en lisant les Lettres de ce Prince, on diroit qu'elles ont été expédiées de nos jours. Considérant, dit-il, qu'il ne doit être construit aucunes maisons ou loges sans son consentement, dans l'enceinte du Palais, qui doit être clos, & dans lequel le Guet se fait toutes les nuits au-dedans & au-dehors pour la garde des

Ordre d'abattre toutes les échopes de l'enceinte du Palais. Preuv.

Reliques de la Sainte-Chapelle, du Trésor des Chartes, des Registres du Parlement, Chambre des Comptes & autres Jurisdictions qui s'y tiennent journellement; & que sous prétexte d'augmentation de son Domaine, il avoit été bâti plusieurs maisons, loges & édifices joignains & attenans la Sainte-Chapelle, la grande falle du Palais, Chambre du Tréfor & ailleurs, dans la cour du Palais, par gens mécaniques & métiers, demeurans & tenans leur ménage & feu en icelles, qui rendent ledit lieu moins sûr, trop fréquenté, infect & sujet à ordures. peste & autres maladies contagieuses, & autres grands dangers de feu, de larcin, diminuant l'enceinte du Palais qui doit être ménagée tant pour la décoration, que pour l'accès du public & des équipages qui s'y rendent journellement, que pour les entrées des Rois, Reines & Princes étrangers & pour les Assemblées générales & ordinaires; pourquoi Sa Majesté par Lettres-patentes du 2 Mars, adressées à la Chambre des Comptes, ordonna de faire abattre & démolir toutes les maisons de l'espece susdite, & qui se trouveront nuire à la décoration du Palais.

Exemption Chapeile.

Le 16 Avril on fit une procession générale à la Sainte-Chade la Sainte-pelle, pour remercier Dieu, de la délivrance de François I, qui avoit été fait prisonnier devant Pavie par les troupes de l'Empereur Charles V, & delà conduit en Espagne au château de Madrid. L'Evêque de Paris officia. La vraie Croix fut portée à la Cathédrale & rapportée à la Sainte - Chapelle par le Prélat, auguel fut dit & déclaré par l'Avocat-Général Lizet, que la cérémonie qu'il venoit de faire, ne pourroit préjudicier à l'exemption de la Sainte-Chapelle. Ensuite il fut passé acte de cette déclaration pardevant Durand, Notaire Apostolique. Le Parlement assista en robes rouges à cette procession.

Concile de Sens.

Le 28 Juillet 1527, fut donné procuration à Richard le Roullier, Chanoine de la Sainte-Chapelle, par les Trésorier & Chanoines, pour comparoître au Concile de Sens qui se tint à Paris, à l'Hôtel de Sens.

Le 11 Juin 1528, il y eut une procession solemnelle, pour réparation de l'impiété commise, rue des Rossers, sur une image de la Vierge. Le Chapitre de Notre-Dame & le Collége de la Sainte-Chapelle formerent le chœur, chantant seuls pendant la marche.

Profanation d'une image de la Vierge.

Il y avoit en 1531, au coin de la rue Aubri-Boucher, près de la rue Saint-Martin, une image de la Vierge & à ses côtés celles de saint Fiacre & de saint Roch. La nuit du samedi 21 Mai on créva les yeux & l'on désigura la bouche de ces trois images. La Justice avertie de ce nouveau scandale sit crier publiquement le lundi suivant désense, sous peine de la hart, de receler les malsaiteurs, & promit dix écus de récompense à qui les découvriroit. Le mercredi le Collége de la Sainte-Chapelle, accompagné de la Cour du Parlement, alla en procession sur le lieu. On porta la vraie Croix sous un dais, & les rues étoient tendues. On chanta une Antienne de la sainte Vierge devant un Autel qui avoit été préparé au pied des images; après quoi le Clergé de la Sainte-Chapelle alla dire une Messe solutionelle à Saint-Merry. L'image sur sournommée Notre-Dame de Patience.

Nouvelle profanation d'image.

Le 13 Octobre de la même année, le Collége de la Sainte-Chapelle, alla à Saint-Antoine des Champs pour assister au convoi de Louise de Savoie, femme de Charles Comte d'Angoulême, & mere de François I.

Mort de la mere de François I.

Le Dimanche 22 Mai 1547, se sit le convoi du Roi François I; le Chapitre de la Cathédrale marcha entremélé avec le Collége de la Sainte-Chapelle, les Aumôniers & Chantres du Roi à la droite & l'Université à la gauche.

Mort de François I.

Le 26 Juillet 1549, Pierre du Chatel, Evêque de Mâcon, & Grand-Aumônier de France, qui avoit été Chanoine de la

Le Roi fait couper un vraie Croix.

Sainte-Chapelle, apporta aux Trésorier & Chanoines une lettre du Roi, par laquelle il leur mandoit de lui envoyer un morceau de la morceau de la vraie Croix, de la couronne d'épines, & de la robe de pourpre; en conséquence la Châsse des Reliques fut ouverte le lendemain, & l'on coupa au pied de la grande croix double un demi-doigt du bois de la croix, de la groffeur de cinq groffes épingles, un morceau de la couronne d'épines, & de la robe de pourpre; le tout fut mis entre les mains de l'Evêque qui en signa une cédule au bas de l'inventaire des Reliques. Depuis cette époque il n'a été coupé de bois de la vraie Croix, que quatre fois. La premiere au mois de Septembre 1575, pour remplacer la croix qui fut volée. La seconde au mois de Juin 1672, pour faire un reliquaire au Duc d'Anjou. La troisieme le 10 Juillet 1749, pour l'Infante d'Espagne, & la quatrieme le 2 Avril, pour la Chapelle de Choify - le - Roi, dont on venoit de faire la dédicace.

Donation des biens sis à Picpus.

Par Testament du 4 Septembre 1550, Michel Durand, Chapelain perpétuel de la Chapelle de Saint-Clément, donna aux Trésorier & Chanoines une Maison à Picpus avec ses dépendances, quinze arpens de terres y compris, & trente-deux livres de rente en plusieurs parties, pour la Fondation de son Obit fixé au Mercredi de la semaine Sainte, & à la charge de payer, chaque année & par quartier, au Chapelain de Saint-Clément, la fomme de dix liv. pour augmentation de fon gros. Il donne en outre en faveur des Chapelains perpétuels une petite Maison, sise devant la grande, pour la fondation de deux Messes, que ce Chapelain doit célébrer les Mardi & Mercredi de la semaine Sainte.

Sacrilége commis dans l'Eglise de Ste-Genevièv.

Le 27 Décembre 1563, le Collége de la Sainte-Chapelle alla en Procession à Sainte-Geneviève, par ordre du Roi Charles IX, avec le Parlement & le Corps-de-Ville: On y célébra une grand'-Messe pour réparation de l'injure faite, cinq

jours avant dans cette Eglise, par un Jeune-homme transporté de désespoir, qui avoit arraché la Sainte Hostie des mains d'un Prêtre célébrant la Messe & l'avoit brisée en partie. Le Roi assista à cette Cérémonie, accompagné de la Reine sa mere, des Princes & Princesses du Sang, des Cardinaux de Bourbon, de Guise, de Strozzi, avec nombre d'Evêques, de Princes étrangers, de Ducs & Pairs, & Seigneurs de la Cour.

Le 7 Juillet 1574, le Collége de la Sainte-Chapelle alla au Château de Vincennes, dire la Messe pour le repos de l'ame du Roi Charles IX, décédé le 30 Mai; les Enfans de Chœur y furent menés en Coche.

Mort de Charles IX.

En 1575, la vraie Croix de la Sainte-Chapelle que l'on étoit dans l'usage d'exposer à l'adoration des Fidèles, & non d'un morceau le principal morceau, fut dérobée dans la Sacristie, la nuit du 10 Mai. Bonfons dans ses Antiquités de Paris marque qu'elle avoit été portée à Venise, mais il n'y eut presque perfonne qui ne crût que le vol n'étoit qu'une feinte, & que le Roi Henri III, de concert avec la Reine sa mere, avoit permis d'envoyer cette Relique en Italie, pour une somme d'argent très considérable qu'elle vouloit emprunter; cependant cette perte causa une grande rumeur dans touté la Ville. Le Prévôt des Marchands & les Echevins firent garder les Portes de la Ville, avec ordre non-seulement de ne laisser sortir qui que ce fût, sans le fouiller, mais encore aux Capitaines de la Riviere & aux Passeurs, tant à l'égard des paquets, coffres, hardes & autres choses semblables, qu'à l'égard des Personnes: ils firent en outre publier, à son de trompe, une Ordonnance par tous les Carrefours, portant que quiconque révéleroit le nom du Ravisseur, ou qui découvriroit le Reliquaire, eût à le rapporter incessamment, avec promesse de cinq cents écus, & d'impunité pour le Ravisseur; mais quelque diligence qu'on pût faire, le Reliquaire ne fut point retrouvé.

Enlevement de la vraie Croix de la Ste-Chapelle.

Le 11 Mai, on commença à faire des Prieres & des Proces-

sions tous les jours, pendant un mois, pour demander à Dieu le recouvrement de la vraie Croix. On députa au Parlement & à la Chambre des Comptes, pour faire des Remontrances sur les Loges adossées au Cimétiere, & obtenir de les faire supprimer, & de mettre à leur place des grilles de fer, pour que rien n'offusquât la vue tout autour de l'Eglise; on envoya solliciter les Paroisses à faire des Processions, & à implorer le secours Divin, pour recouvrer la vraie Croix.

Le 15 du même mois, on fit une Procession générale de l'Eglise de Notre-Dame à la Sainte-Chapelle, où l'on chanta la Messe; le Roi, la Reine mere, avec les deux autres Reines, le Duc d'Alençon, le Roi de Navarre, le Parlement en Robes rouges, & les Prévôt & Echevins, assistement à cette Cérémonie.

Au mois de Septembre, le Roi accompagné de Guillaume Rusé, Evêque d'Angers, son Confesseur, & d'Armand Sorbin, Recteur de Saint-Foy, son Prédicateur ordinaire, vint à la Sainte-Chapelle, où en présence de deux Chanoines, il sit ouvrir la grande Châsse des Reliques; il en sit tirer la grande Croix & en fit couper une portion pour être montrée au Peuple le jour du Vendredi-Saint, & autres jours de dévotion, comme on faisoit de celle qui avoit été donnée par Saint Louis à cet effet, & qui avoit été volée. Il fit don de cette portion aux Trésorier & Chanoines, leur enjoignant de la garder soigneusement, & ordonnant aux Gens de la Chambre des Comptes d'y tenir la main, & de conférer avec eux pour aviser & pourvoir à la sûreté de la Sainte-Chapelle. Cette portion de la vraie Croix fut depuis coupée & mise en plusieurs morceaux, dont on fit en 1576 une Croix de la même grandeur qu'étoit celle donnée par Saint Louis. On l'enchâssa dans une Croix de vermeil, de même forme & grandeur que l'ancienne. Les mêmes crystaux, les mêmes pierreries, & le même soubassement qui servoient à l'ancienne, servent à la nouvelle, au bas de laquelle

il y a trois Couronnes qui font le corps de la Devise de Henri III; l'Evêque de Paris fit publier aux Prônes des Paroisses de la Ville, le Dimanche des Rameaux 15 Avril, ce que le Roi avoit sait, & exhorter le Peuple à aller adorer la vraie Croix à la Sainte-Chapelle; sur quoi l'Auteur du Journal d'Henri III, dit que le Peuplé, & tous les habitans de la Ville de Paris furent fort joyeux, & fort contens de cette nouvelle.

Le 23 Février 1576, en présence de la Reine mere, du Cardinal de Guise, du premier Président de la Chambre des Rubis Palais Comptes, & de Marcel, Conseiller du Roi & Intendant de tirés du grand ses Finances, on tira de la grande Châsse, par exprès commandement du Roi, cinq gros rubis balais. Les quatre premiers étoient autour du Vase qui contient la Couronne d'Epines, & le cinquieme au-dessus du Vase qui contient du Sang de Notre Seigneur. Le premier, en forme de Rocher, & percé en trois endroits, étoit apprécié soixante-dix mille écus. Le second approchant de la couleur de Spinelle, percé d'outre en outre, apprécié trente mille écus. Le troisieme, cabochon rond, percé & apprécié, cinquante mille écus. Le quatrieme, cabochon en forme d'œuf, apprécié quarante mille écus. Le cinquieme, cabochon, apprécié foixante-dix mille écus. Ces cinq Rubis furent portés au Roi, le même jour, suivant le Procès-verbal qui en a été dressé par le sieur de Fisc, Secrétaire d'Etat & de ses Finances; & on ne sait ce qu'ils sont devenus, sinon qu'il y en eut trois d'engagés au sieur Le Grand, Trésorier des Menus, en nantissement des sommes qu'il avoit prêtées à S. M. pour les nécessités de l'Etat. Cet engagement sut confirmé par un brevet du Roi Henri IV, du 13 Septembre 1589, par lequel il fut ordonné que ces Rubis demeureroient en gage entre les mains dudit Le Grand, jusqu'à ce qu'il ait été entiérement payé des sommes à lui dues. Après la mort de Le grand, arrivée en 1590, sa veuve les remit au Duc de

Tréfor.

Sully, Surintendant des Finances en 1602, afin d'être plus facilement payée, & dans l'espérance que le Roi voudroit les retirer. Le Duc de Sully lui en donna une Reconnoissance avec promesse de les lui remettre quand elle l'en requéreroit. En 1611, la veuve les lui ayant demandé, & le Duc de Sully lui ayant répondu qu'il les avoit remis à la Reine Marie de Médicis lors régnante; la femme Le Grand se détermina à poursuivre au Conseil le paiement de ce qui lui étoit dû; après différentes Requêtes présentées par elle, à cet effet, les trois Rubis lui furent rendus, & elle les garda jusqu'à sa mort, sans en être payée; ce qui obligea les Héritiers & Représentans des sieurs Le Grand, de se pourvoir de nouveau au Conseil pour être remboursés, ou autorifés à la vente des trois Rubis, qui avoient été estimés par trois Jouailliers de Paris 547,000 liv. Alors intervint Arrêt du Conseil du 10 Mai 1635, portant permission auxdits Héritiers de vendre les Rubis, & en toucher les deniers, en déduction de ce qui leur étoit dû. Il fut fait alors une nouvelle estimation, & les Rubis furent appréciés 290,000 liv. La Chambre des Comptes ayant ensuite été commise par Lettrespatentes, pour connoître de cette affaire, en déclarant par Ordonnance du 20 Avril 1641, qu'il seroit procédé à la vérification des fommes dues par Sa Majesté, à Jacqueline Le Grand, Antoinette Le Grand, Pierre Tarsiers & Louis Arnault, Héritiers des sieur & dame Le Grand, montantes à 411,328 liv., & pour lesquelles leur avoient été baillés en nantissement, trois Rubis, l'un appellé l'Œuf de Naples, l'autre le Coffre de Bretagne, & le troisieme le Romain, nomma MM. Claude Despinoy, & Charles Faydeau, Conseillers - Maîtres, pour vérifier la dette, & leur procès - verbal, vu, rapporté & communiqué au Procureur - général, être ordonné ce que de raison. Il paroît par le Procès-verbal desdits Commissaires, du 3 Septembre de la même année, que ce qui étoit dû aux Héritiers du sieur Le Grand, montoit à 355,810 liv. Par un autre Arrêt de la Chambre des Comptes du 23 Octobre, L'Ordonnance de la Chambre fut renvoyée au fecond Bureau, pour avoir une nouvelle vérification. Le fecond Bureau déclara le 4 Juin 1642, qu'il étoit dû aux Héritiers des sieur & dame Le Grand ladite scmme de 355,810 liv. Le 12 Mars 1643, le Procureur - Général qui avoit eu, en conséquence de l'Arrêt de la Chambre, communication desdites Letttes, forma opposition à la vente des trois Rubis, sous prétexte qu'ils étoient du nombre des cinq qui avoient été ôtés, fous le règne d'Henri III, des Reliquaires de la Sainte-Chapelle; qu'ainsi ils étoient meubles de l'Eglise & de la Couronne, qui ne pouvoient être engagés ni aliénés; requérant qu'en faisant droit sur son opposition, il sût ordonné que les Rubis seroient remis ès mains de M. le premier Président, pour être réintégrés dans le Trésor de la Sainte-Chapelle; n'empêchant après vérification faite des dettes, que les Héritiers, ou ayant cause dudit Le Grand, se retirassent par devers le Roi ou fon Conseil, pour leur être pourvu, fur leur principal & intérêt, ce que de raison; en conséquence les Héritiers s'adresserent au Conseil, & sur leur Requête intervint Arrêt du 7 Mai 1643, portant qu'il seroit procédé à la vente des Rubis, au plus offrant &c., & que le sieur de Fieubet, Trésorier de l'Epargne, leur délivreroit des quittances jusqu'à concurrence du prix; qu'il seroit permis à toutes personnes de les acheter, les transporter hors du Royaume, & en disposer ainsi qu'elles aviseroient bon être; enfin que ledit Arrêt seroit exécuté, nonobstant toutes oppositions, faites & à faire, par le Procureur-Général de la Chambre, & qu'à cette fin toutes Lettres nécessaires seroient expédiées. Sur Lettres - patentes du 5 Octobre 1643, rendues sur ledit Arrêt, la Chambre des Comptes ordonna que les trois Rubis feroient vendus au plus offranr, en la maniere & place accoutumée, par Me Lefevre, Conseiller-Maître Rapporteur, le Pro-

cureur-Général du Roi ou son Substitut, & lesdits Héritiers présents; que lors de la vente, il seroit fait déclaration de la faculté donnée à l'Adjudicataire de pouvoir transporter lesdits Rubis hors du Royaume, &c., pour après la vente être les deniers en provenans, portés ès mains du Trésorier de l'Epargne, & par lui payés aux Héritiers jusqu'à la concurrence de 355,810 liv. En vertu de cet Arrêt les publications furent faites & les affiches mises, mais intervint un autre Arrêt de la Chambre, en date du 30 Mai 1646, qui en recevant un nommé La Vergne opposant à la vente, lui donna Acte de son opposition, & ordonna que les Rubis seroient mis au Greffe de la Chambre, pour y être conservés à qui il appartiendroit. Autre Arrêt de la Chambre, du 26 Juin de la même année, qui en statuant sur la Requête du Procureur-Général, s'opposant à la vente des Rubis, attendu que les Héritiers des sieur & dame Le Grand étoient intéressés dans la correction de quelques comptes des cinq gosses Fermes, ordonna qu'il seroit sursis à ladite vente pour six mois, pendant lesquels le Procureur - Général feroit mettre la correction en état. Autre Arrêt de la Chambre, du 19 Novembre de la même année, qui déboute La Vergne, faute d'avoir rien pu justifier contre les Héritiers, le condamne aux dépens, & dispense les Héritiers de mettre les Rubis au Greffe. Enfin, lorsque l'Inftance de correction fut instruite & prête à être jugée, MM. de la Sainte - Chapelle demanderent à être, & furent reçus intervenans & opposans à la vente des Rubis, disant qu'ils faisoient partie de ceux qui avoient été tirés par le feu Roi Henri III du Trésor de la Sainte - Chapelle; sur ce, il fut écrit & produit de part & d'autre, après quoi les Héritiers estimant avoir sussifiamment justifié que MM. de la Sainte-Chapelle n'avoient aucun droit, & l'affaire étant en état d'être jugée, tout demeura en suspens, à raison des troubles survenus pour lors, & d'autres empêchemens qui se succéderent, de maniere que l'on ignore ce qui fut jugé en définitif.

Feu M. Chaillon, Maître des Comptes, qui vivoit encore en 1655 a dit, que ces Rubis ayant été engagés par le Roi, il y avoit eu des droits assignés pour le remboursement des sommes prêtées; que les Engagistes surent remboursés, & au-delà, & qu'il étoit de sa connoissance que la famille qui les avoit pris en gage, avoit eu de continuels malheurs depuis ce tems là.

A la suite des pièces étant à la Chambre des Comptes, concernant ces Rubis, se trouve une Note écrite & signée de la main de M. le premier Président; elle est conçue en ces termes: Ce 3 Février 1691, J'ai vu, avec M. du Metz, l'Inventaire des Meubles de la Couronne, dont le Gardien qui est sous lui est chargé; qu'il y a trois Rubis des cinq contenus en ce Mémoire, qui se trouvent compris dans cet Inventaire, & qui ont été retirés de la famille de M. Daurat; savoir celui qui est percé en trois endroits, celui qui est en sorme d'Œuf, & celui qui n'est point percé du tout. Il m'a dit qu'il y avoit à la Chambre un grand Arrêt sur tous ces Rubis, qu'il faudra chercher pour avoir éclaircissement de ce que sont devenus les deux autres, & c. Signé NICOLAY.

Le 21 Août 1697, sur l'ordre donné par le Roi Louis XIV, au Président du Metz, Garde des Diamans de la Couronne, on ouvrit la Châsse des Reliques en présence des Trésorier & Chanoines, & du premier Président de la Chambre des Comptes qui avoit apporté les Cless, & l'on confronta trois Rubis balais, dont le Président du Metz étoit porteur, avec les Chatons des trois Rubis, que le Roi Henri III avoit sait ôter en 1576 du Reliquaire de la Couronne d'Epines, & mis entre les mains du grand Trésorier de son Argenterie & des Menus, en nantissement des sommes qu'il avoit prêtées à Sa Majesté pour les nécessités de l'Etat. On trouva que l'ou-

verture des Chatons étoit beaucoup plus grande que le volume des trois Rubis confrontés; & Montarsis, Jouaillier du Roi, ayant dit qu'il ne croyoit pas que ce fussent les mêmes que Henri III en avoit fait ôter, les trois Rubis furent rendus au Président du Metz; on ferma la Châsse, & le premier Président de la Chambre des Comptes en remporta les Cless.

Exemption de Ban & arriere-Ban.

Lettres d'Henri III, du 13 Août 1587, qui accordent aux Ecclésiastiques de la Sainte-Chapelle, l'exemption de Ban & arriere-Ban. A l'appui de ces Lettres, on trouve un Arrêt du Confeil d'Etat, du premier Septembre 1674, qui décharge les Ecclésiastiques de la Sainte-Chapelle, de la contribution de Ban & arriere-Ban.

Clefs des Reliques trouvées dans les coffres d'Henri III, après fa mort.

Le 9 Août 1589, sur l'avis donné à la Chambre des Comptes, de la part du Duc de Mayenne, que l'Evêque de Meaux, Trésorier de la Sainte-Chapelle, l'avoit averti que l'on avoit trouvé dans les Coffres du Roi Henri III, après sa mort, les Clefs des Reliques, la Chambre commit deux Maîtres des Comptes pour, en la présence de l'Evêque de Meaux, faire mettre à la Châsse pareil nombre de cadenats que ceux qui y étoient; & le 11 du même mois, sur le rapport sait à la Chambre par les Commissaires, qu'après avoir en présence du Trésorier, ordonné au Serrurier de faire deux cadenats pour mettre au premier guichet de la Châsse, au lieu des anciens qui y étoient, ils avoient jugé à propos de laisser l'une des clefs de ces cadenats à l'Evêque de Meaux, & de garder l'autre jusqu'à ce que la Chambre en eût ordonné, parce que de tout tems la seule personne du Roi les avoit eu jusqu'alors. La Chambre ordonna que le Trésorier les porteroit au Duc de Mayenne, pour savoir de lui à qui elles seroient données à garder, & sur ce qu'il s'en excusa, parce qu'il étoit incommodé, les Commissaires les porterent, le 16 du même mois, au Duc de Mayenne, qui les remercia, & s'en chargea.

Le 24 Janvier 1590, le Cardinal Henri Gaëtan envoyé Légat en France, par le Pape Sixte V, pour les affaires de la Religion, Catholique, & faire élire un Roi après la mort de Henri III, vint à la Sainte-Chapelle, d'où il alla au Parlement montrer ses Bulles; son intention étoit de se mettre à la place que le Roi y occupe, quand il y siège, mais le premier Président le tira par la robe, & le sit placer au-dessous de lui.

Prétention du Légat Gaëtan.

On éprouva cette année une extrême misere pendant le siège que le Roi Henri IV avoit mis devant Paris; & la disette devint si grande que le Pain valut jusqu'à un écu la livre, & le setier de bled six vingts écus. On avoit été obligé à la Sainte - Chapelle de diminuer le nombre des Chapelains & Clercs, & la Chambre des Comptes donna un Arrêt pour faire vendre plusieurs pièces d'argenterie de l'Eglise, & en appliquer le produit au prosit de ceux qui avoient été conservés, à la charge du Chescier d'en rendre Compte.

Argenterie convertie en monnoie.

Le 7 Août 1591, les Trésorier & Chanoines surent priés par les Bourgeois de la Ville, de leur permettre de saire chanter une Messe dans la Sainte - Chapelle pour rendre graces à Dieu de la découverte d'une entreprise saite sur le Palais & la Ville, vers la fin de Juillet, par une troupe de Gens armés criant : la Paix, ou du Pain, ce qui donna lieu d'appeller cette journée, la Journée de la Paix, ou du Pain.

Prieres de quarante heures.

Il paroît par les Comptes de la Sainte-Chapelle, que ce fut en 1593 que l'on fit pour la premiere fois des prieres de Quarante - Heures dans cette Eglise, à l'instar de celles que l'on fait à Rome, mais d'une maniere dissérente, comme on le peut voir par la comparaison de l'instruction donnée, à ce sujet, par le Pape Clément VIII, avec les Rubriques générales propres à cette Eglise.

Le 9 Avril 1594, le Collége de la Sainte-Chapelle prêta serment C c \*

de sidélité au Roi Henri IV, entre les mains de Jacques Chapelain, Conseiller au Bailliage du Palais, assisté de son Gressier, conformément à l'Ordonnance rendue par le Roi en son Conseil.

Procession du réduction de Paris.

Le 29 de Mars, jour de l'Octave de la Réduction de Paris, Roi pour la sous l'obéissance d'Henri IV, il y eut Procession générale de la Sainte-Chapelle à la Cathédrale. Le Roi s'y trouva avec tous les Officiers de la Couronne & de sa Maison, le Chancelier à la tête du Parlement en Robes rouges, suivi du Châtelet, du Corps-de-Ville & d'une grande foule de Peuple; on y porta la Croix de Victoire, la Vraie Croix, la Couronne d'Epines, le Chef de Saint Louis, & plusieurs autres Reliques de différentes Paroisses; l'Evêque de Langres officia, & Miron, Evêque d'Angers, fit un Sermon. Tous les Religieux mandians étoient de la Cérémonie, excepté les Jacobins, auxquels on défendit de s'y trouver, à cause du crime de frere Clément. L'université qui n'avoit point assisté à cette Procession, parce qu'Antoine de Vinci, Recteur, venoit d'être déposé comme Ligueur, en fit une particuliere à la Sainte-Chapelle, le 18 Avril. Depuis l'époque de cette Procession que l'on nomma la Procession du Roi, il s'en fait une tous les ans à la Sainte-Chapelle, & à la Cathédrale, le 22 du mois de Mars, d'après un Arrêt du Parlement, rendu le 29 Mars de la même année, pour conserver à la postérité le souvenir de l'heureuse délivrance de Paris, & de sa réduction à l'obéissance de son légitime Souverain.

Rit de la Ste-Chapelle.

Depuis la Fondation de cette Eglise, on a toujours dit à la Sainte Chapelle le Bréviaire de Paris; c'est même un Privilége particulier de toutes les Saintes-Chapelles du Royaume, dont l'usage a été interrompu & changé contre l'intention du Fondateur, qui ne se servoit point d'autre Bréviaire dans tous ses voyages que de celui de Paris, & contre la Bulle expresse du Pape Clément VI de l'an 1344, imprimée dans le IVe vol. du Spicilegium fol. 294; cela est prouvé par les Cérémonies reçues à la Sainte-Chapelle, l'ancien Rituel, & tous les anciens livres

du Chœur qui sont selon l'usage de Paris. Sous le règne de Charles VI, on chantoit encore à la Sainte-Chapelle les mêmes Offices qu'à la Cathédrale de Paris, & l'on s'y servoit des mêmes livres. L'Inventaire de la Bibliothèque de Charles V & de Charles VI en fait foi, & les livres manuscrits que l'on conserve encore à la Sainte-Chapelle prouvent, par ce qu'on y voit d'effacé, qu'on y a substitué le Rit romain moderne, que l'on suit aujourd'hui. M. Joly, Chantre de Paris, & auteur du livre de Breviario & Missali diacesanis, assure pag. 354, que ce ne fut qu'en 1610 que l'on quitta le Rit parissen à la Sainte-Chapelle de Paris : quant aux Cérémonies que l'on y observe pour l'Office, elles sont mal-à-propos mêlées du romain & du parissen, jointes à des Cérémonies particulières à cette Eglise, fur-tout depuis le prononcé de la Sentence arbitrale, qui ordonne que le Cérémonial romain y foit observé.

En 1618, Louis XIII fit demander au Pape que la Fête de Saint Louis, son Patron, fût célébrée désormais, comme de Saint Louis. précepte, dans tout le Royaume; & Paul V le lui accorda volontiers par un Bref exprès, daté du 5 Juillet. Ce Bref ne fut pas plutôt arrivé à Paris, que l'Evêque Henri de Gondi, qui venoit d'être fait Cardinal, le fit publier dans tout son Diocèse, par un Mandement, en date du 8 Août. La Fête ainsi autorisée sut célébrée le 25 à Paris avec une solemnité & des réjouissances extraordinaires. Dès le matin on tendit de Tapisseries toutes les rues, par où devoit passer la Procession de la Sainte-Chapelle avec toutes les Reliques que Saint Louis avoit autrefois données à cette Eglise. Le Roi y étoit attendu, mais il alla le matin & l'après - dîner faire ses dévotions à l'Eglife de la Maison Professe des Jésuites, dédiée sous le titre de Saint-Louis. Le soir ce ne fut que seux de joie & illuminations par toutes les rues.

Arrêt du Parlement, du 4 Juin 1625, rendu sur les conclusions du Procureur - général appellant comme d'abus d'une C C 2

Fête de

Rang des Chanoines in minoribus. Ordonnance du Tréforier, portant que Barrin, Chanoine, simple Sous-Diacre, précéderoit les Chanoines-Prêtres reçus après lui; & qui, en déclarant ladite Ordonnance nulle & abusive, ordonne que les Chanoines - Prêtres précéderoient ceux qui ne font que Diacres. Sur quoi on peut voir encore Arrêt du Parlement de 1518 & de 1665.

accordés à

Lods &ventes Le Roi voulant pour l'ornement & la décoration du Palais en rendre les avenues plus faciles, ordonna par un Arrêt du deux Chanoin. Conseil du 21 Juin 1630, qu'ouverture fût faite en la cour du Palais pour un passage dans la rue neuve Saint-Louis, & que pour cet effet, deux Maisons Canoniales, sises sur le terrein où devoit être faite l'ouverture, seroient démolies & abattues, pour être au lieu desdites deux Maisons bâti un grand Pavillon de quatre toises de profondeur, en forme de corps-de-logis, avec une voûte au milieu & une arcade pour fervir de passage & clôture au Palais, selon les dessins & devis présentés à Sa Majesté; & de plus séparé par le milieu pour en faire deux Maisons Canoniales, auxquelles sont annexées par le présent Arrêt deux Maisons de chaque côté & joignantes le Pavillon; lesdites deux Maisons de six toises de face sur trois toises de profondeur; voulant Sa Majesté que toutes les Maisons, Echopes & Boutiques bâties des deux côtés du passage jusqu'à la rue Saint Louis, soient chargées chacune de quinze deniers de cens par an, portant lods & ventes à toutes mutations autres que par successions, & pour être perçus à perpétuité par les deux Chanoines & leurs fuccesseurs chacun en droit soi, sur ce qui sera bâti de son côté; de plus Sa Majesté desirant que la rue neuve Saint-Louis, soit décorée & embellie, pour l'ornement de la Ville, permit aux Trésorier & Chanoines d'y faire bâtir des Maisons & Boutiques sur le terrein des Jardins qu'ils y avoient aboutissants, pour lesdites Maisons, après l'expiration de baux à longues années, retourner à la Manse de la Sainte-Chapelle.

Cet Arrêt fut revêtu de Lettres-patentes, enregistrées au Parlenient le 5, & à la Chambre des Comptes le 18 Septembre de la même année, à la charge que les Maisons, Echopes & Boutiques qui seront construites de nouveau, ne pourront être occupées par Ouvriers, ou Artifans travaillans avec marteau. Arrêts du Parlement des 25 Juin 1647 & 15 Novembre 1658, rendus contre des Ouvriers à marteau, & qui ordonnent l'exécution de l'Arrêt du Conseil du 5 Septembre 1630. Sentence de Police, du 10 Décembre 1717, contre Claude Lamare, Marchand Orfévre. Sentence du Châtelet, du 6 Juillet 1680, portant défense à Sarabat, Maître Horloger, de battre & faire battre du marteau dans une Maison qu'il avoit louée dans la rue Sainte-Anne.

Le Vendredi 26 Juillet, sur les quatre heures après midi, Incendie de la le feu prit à la Couverture & au Clocher de la Sainte-Cha- Ste-Chapelle. pelle, par la faute des Plombiers qui y travailloient. Les Trésorier & Chanoines firent aussi-tôt avertir le Duc de Montbazon, Gouverneur de Paris, le Bailli du Palais, & MM. de l'Hôtelde-Ville pour demander du secours. Le Clocher qui passoit pour une des merveilles du monde, tomba à leur arrivée, & dans la crainte que la voûte ne fût endommagée, on força la grande Châsse; on en tira les Reliques, & on les mit dans la Sacristie, sous une sûre garde, en présence du Bailli du Palais qui en dressa son Procès-verbal. Le lendemain, on députa vers la Chambre des Comptes pour aviser à ce qu'il y avoit à faire. Le premier Président, l'Avocat-général, le Procureurgénéral, & le Greffier, se rendirent dans la Sacristie avec les Chanoines, & firent le récolement des Reliques. Le tout s'étant trouvé conforme aux précédens Procès - verbaux & inventaires, on renferma les Reliques dans des Cosfre forts, & on sit murer la porte de la Sacristie, pour plus grande sûreté. Le Mardi suivant, les Trésorier & Chanoines envoyerent au Roi, qui étoit à Lyon, un Courier chargé d'une Lettre, avec une copie du Procès - verbal de ce qui avoit

été fait; Sa Majesté sit réponse qu'elle étoit bien-aise que les Saintes Reliques aient été conservées; qu'elle avoit donné ses ordres, pour qu'on travaillât promptement au rétablissement de l'Eglise, & qu'elle souhaitoit que l'on continuât le Service Divin dans la basse Sainte - Chapelle, où l'Office sut célébré jusqu'au mois de Mars de l'an 1631, que tout le dommage se trouva réparé aux dépens du Roi, par ordonnances de la Chambre des Comptes.

Le 25 Août, jour de la Fête de Saint Louis, la Paroisse de Saint-Barthélemi sit, à ce sujet, une Procession extraordinaire dans la cour du Palais à laquelle assista, in Pontificalibus, l'Archevêque de Paris Jean-François de Gondi, donnant la bénédiction au Peuple; les Trésorier & Chanoines pour empêcher que cette cérémonie ne portât préjudice aux Priviléges de la Sainte-Chapelle, firent une protestation en tel cas requise, & la firent signifier au Prélat.

Corne de Bifon anciennement attachée à la voûte de la Ste-Chapelle.

Sauval dans ses Antiquités de Paris, tom. III, pag. 55, en parlant d'un prétendu Pied de Grifson, qui tenoit à la voûte, avant que le seu prît à la Sainte-Chapelle, dit que ce devoit être un Pied d'Elan, ou de quelque autre Monstre connu des Naturalistes. Après Sauval, Jonston dans sa seconde partie d'Histoire Naturelle des Oiseaux, pag. 10, au mot Grifson, donne la dimension de la Jambe du Grifson de la Sainte-Chapelle; & Bomare dans son Dictionnaire raisonné d'Histoire Naturelle, après avoir cité la description de deux Grifsons, donnée par M. Perault dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, a copié Jonston mot à mot, en disant que cette Jambe a cinq pieds de longueur, depuis l'extrémité du grand doigt de devant jusqu'à l'angle du petit doigt qui est derriere.

Ces différens Auteurs m'ayant donné l'idée de faire rechercher ce Pied de Griffon, que personne ne connoissoit, quoiqu'il en ait toujours été fait mention, sous le nom de Griffe, dans tous les inventaires de la Chefcerie faits depuis 1630, je suis parvenu à le retrouver, ou plutôt il ne s'en est trouvé que ce que ces mêmes Auteurs appelleroient un ongle, & qui n'est autre chose qu'une Corne de Bison. Cette Corne que l'on reconnoît avoir été travaillée vers le sommet, est entée sur un billot de quatre pouces de diamètre sculpté en forme de Jambe d'Oiseau, & chaussée d'une toile apprêtée, & recouverte d'un mastic semé sur toute la surface, pour imiter l'extérieur de la jambe d'un volatile. On ne fait quand & à propos de quoi cette Corne fut déposée à la Sainte-Chapelle. Peut -être est-ce une ancienne marque d'ex voto, comme il s'en voit encore dans quelques Eglises, où l'on conserve des Bois de Cerfs, &c. : quoi qu'il en soit, il y a tout lieu de croire que Sauval & les deux Naturalistes, qui ont parlé du prétendu Griffon de la Sainte Chapelle, n'en ont parlé que par oui dire, & ne l'ont jamais vu. Il y a tant de différence entre une Corne, & un Ongle ou une Griffe, qu'ils n'eussent pu s'y méprendre.

Le 18 Janvier 1633, Louis XIII vint à la Sainte-Chapelle entendre la Messe, avant d'aller au Parlement tenir son recevoirle Roi Lit de Justice; il fut reçu par le Collége, comme de coutume; après quoi le Trésorier lui présenta une Requête pour les nécessités de l'Eglise occasionnées par l'incendie; le Roi la reçut, & en chargea son Aumônier, avec ordre d'aller de sa part dire à M. de Bullion, Surintendant des Finances, que Sa Majesté vouloit qu'il y fût fait droit. Le 7 Septembre 1651, Louis XIV se rendit au Palais à cheval, accompagné du Duc d'Anjou son frere, du Duc d'Orléans son oncle, & de plusieurs autres Princes & Seigneurs. Il monta avec la Reine Anne d'Autriche sa mere, & tous les Princes & Seigneurs de sa suite, à la Sainte-Chapelle, où il sut recu à la porte de l'Eglise, par le Trésorier, in Pontificalibus, à la tête de tout le Collége. Le Trésorier présenta de l'Eau-Bénite à Sa Majesté & la complimenta en peu de mots : le Roi fut ensuite

Maniere de & les Princes.

conduit dans le Chœur, où il se plaça dans la seconde stalle d'en haut, du côté de l'Epître, ayant son Capitaine des Gardes dans la premiere. Le Trésorier après avoir quitté ses habits Pontificaux, se plaça dans la seconde stalle d'en bas au-dessous & vis-à-vis du Roi. L'Archevêque de Paris, en qualité de Maître de la Chapelle du Roi, se mit à la droite du Trésorier dans la troisieme stalle d'en bas; & les Chanoines se rangerent à sa suite, jusqu'aux marches de l'Autel. Pendant la Messe qui sut dite par un Chapelain du Roi, les Chantres de la Chapelle de Sa Majesté & de la Sainte-Chapelle, exécuterent des Motets en Musique. La Messe finie, le Trésorier revêtu d'une Etole, alla prendre la Croix de Bourbon qui étoit sur l'Autel, & la porta au Roi à baiser. Ensuite Sa Majesté sut conduite à la Grand-Chambre du Parlement par les Présidens à Mortier & Conseillers, qui s'étoient rendus, pour cet effet, à la Sainte-Chapelle pendant la Messe, comme de coutume.

On trouve dans les Registres de la Sainte-Chapelle plusieurs autres époques, qui confacrent l'usage observé en pareilles circonstances, comme le 31 Décembre 1652; le 15 Décembre 1663; le 29 Avril 1665; le 23 Mars 1673; les 11 & 15 Mars 1713, pour les Ducs de Berry & d'Orléans, allant au Parlement faire leur renonciation à la Couronne d'Espagne suivant les conditions du Traité de Paix. Il est à remarquer que ces Princes furent reçus par le Trésorier en habits de chœur & non Pontificaux, & ce, conformement aux ordres du Roi. Le 2 Septembre 1715, pour la réception du Duc d'Orléans, avant d'aller au Parlement pour l'ouverture du Testament de Louis XIV. Le 12 Septembre 1715, pour la réception de Louis XV. Le 1 Mars 1716, pour la réception de son Altesse Royale. Le 22 Février 1723, pour la réception du Roi, allant au Parlement pour l'Acte de sa majorité. Pour le même, le 8 Juin 1725; le 3 Avril 1730; le 13 Décembre 1756, & le 21 Juillet 1761.

Union de La Sainte-Chapelle jouissoit encore des Régales sous Louis XIII,

lorsque ce Monarque, d'après les conseils du Cardinal de l'Abbaye de Richelieu, révoqua par Lettres - patentes données à Saint-Saint-Nicaise Germain-en-Laie au mois de Décembre 1641, toutes Lettres de de Reims, à la droit, & de cession qui en avoit été faite, & en sit don aux Archevêques & Evêques; & parce qu'il n'est pas juste, y est-il dit, qu'en privant notre Sainte-Chapelle-de la jouissance du droit de Régale qui lui avoit été accordé par nos prédécesseurs, elle demeure sans un revenu certain & nécessaire pour son entretien, nous unissons à la Sainte-Chapelle l'Abbaye de Saint-Nicaise de Reims, Ordre de Saint Benoît, à condition que le revenu qui proviendra de ladite Abbaye soit perçu & employé avec le même ordre que celui qui provenoit des Régales l'a été jusqu'à présent; ordonnant que toutes Lettres & Bulles à ce nécessaires seroient expédiées. Sur quoi Arrêt du Parlement du 7 Février, & de la Chambre des Comptes du 21 Mai 1642, portant enregistrement desdites Lettres, à la charge que les baux de tous les revenus de l'Abbaye de Saint-Nicaise seroient faits tant par les Commissaires de la Sainte-Chapelle, que par ceux de la Chambre, à la requête du Procureur-général; & que pour le revenu de la moitié de ladite Abbaye qui est affectée par Sa Majesté pour les ornèmens, linges, vîtraux, nourriture des Enfans de chœur, luminaire, & autres choses nécessaires en icelle, il seroit usé par les Mandemens de la Chambre, ainsi que par le passé, & que les comptes provenans de la moitié des revenus de ladite Abbaye se rendroient en ladite Chambre, en la maniere accoutumée.

Cette opération éprouva beaucoup de difficultés en Cour de Rome relativement à la forme, & dura nombre d'années sans pouvoir être terminée.

Pendant que l'on follicitoit auprès du S. Siége, le Collége de la Ste-Chapelle éprouvoit de jour en jour de nouvelles détresses, au milieu desquelles il présenta plusieurs Requêtes au Roi, notamment en 1674, exposant à Sa Majesté la diminution considérable

de revenus arrivée par succession de tems, comme une réduction de six muids de bled, sur une rente de dix-huit muids trois septiers trois minots, qui lui avoit été donnée par Saint Louis & par Philippe - le - Hardi à prendre sur le Domaine de Sa Majesté, à Sens; la perte de deux cents livres sur une rente de quatre cents, donnée par le Roi Charles V, à prendre sur le Domaine de Vermandois; la fixation de trois cents quatre-vingt livres pour une rente de cinq muids trois septiers & mine d'avoine donnée par Philippe - le - Hardi, & Jeanne, Reine de Bourgogne, femme de Philippe de Valois, à prendre sur les Moulins de Gonesse, dont la Sainte-Chapelle tiroit près de six cents livres; la perte de sept cents cinquante-trois livres arrivée par l'incendie du Pont-au-Change, & qui lui avoient été données par les Rois Charles VI, Charles VIII & Charles VIII; le retranchement de deux muids de sel, que les Rois Charles VIII, Louis XII & François I lui avoient donnés à prendre sur les Gabelles; la foustraction du privilége d'exemption de logement de gens de guerre dont il avoit toujours joui jusqu'en 1673, & d'exemption des décimes & dons gratuits; la perte d'une partie de terrein dépendant de la maison de Picpus, prise pour faire l'avenue du Château de Vincennes, sans le moindre dédommagement, &c. Toutes lesquelles pertes & diminutions avoient porté les Tréforier & Chanoines à se priver de leurs distributions pendant vingt-cinq ans pour faire subsister le Service Divin; la Requête concluoit en demande d'un supplément, ou à être rétabli dans la possession entiere de ses rentes, notamment sur le Domaine de Sens, de Saint-Quentin, de Riblemont, de Laon, sur les Gabelles, & généralement dans tous les priviléges & exemptions qui lui avoient été accordés par nos Rois; enfin à être déchargé de payer aucunes décimes ordinaires, extraordinaires, & dons gratuits. Mais cette Requête, ainsi que les précédentes n'eut aucun succès, &

les choses en resterent-là jusqu'en 1688 que Louis XIV, par Lettres-patentes du mois de Mai, enregistrées au Parlement le 13 Août, confirma les Lettres de Louis XIII, concernant l'union de l'Abbaye de Saint-Nicaise de Reims, & des Prieurés qui en dépendent.

En 1690, l'Archevêque de Reims ayant représenté à Louis XIV, que Sa Majesté qui avoit pu consentir l'union de l'Abbaye de Saint-Nicaise n'avoit pu l'ordonner de son autorité, sit que le Roi mieux informé, & persuadé que ses Lettres-patentes de 1688 n'étoient pas un titre Canonique pour l'opérer, chargea les Trésorier & Chanoines de s'adresser au Pape pour obtenir des Bulles d'union, & leur sit expédier, à cet effet, un Brevet du 25 Mars, par lequel il consent que la Manse Abbatiale & tous les Prieurés & Chapelles en dépendans soient réunis par le Souverain Pontise à la Sainte-Chapelle, pour les revenus de la Manse être employés par la Chambre des Comptes, comme l'étoient ceux des Régales, & les revenus des Prieurés & Chapelles être employés au paiement des distributions des Trésorier & Chanoines qui assisteroient au Service Divin.

Cette distraction des fruits d'une Abbaye, cette administration par des laïcs trouva à Rome des oppositions insurmontables; les sollicitations des Trésorier & Chanoines pendant quatorze ans, les instances des Ambassadeurs du Roi, les Lettres même de Sa Majesté au Pape furent tellement inutiles, que le Cardinal de Janson manda qu'il ne falloit plus espérer de Bulles sur le Brevet du Roi de 1690, & que cette assaire en resta-là jusqu'en 1704. Ensin à cette époque, Louis XIV, pour lever les obstacles formés par la Cour de Rome au Brevet du 25 Mars, en sit expédier un second en date du 24 Décembre, par lequel il fait don & accorde aux Trésorier & Chanoines, l'Abbaye de Saint-Nicaise de Reims, ordre de Saint-Benoît, & portant réunion à perpétuité de la Manse Abbatiale, avec tous ses biens, droits & revenus, à la Sainte-

Preuv.

Chapelle, consentant en outre à l'union des Prieurés & Chapelles dépendans de ladite Abbaye avec suppression & extinction des titres lorsqu'ils viendroient à vaquer, de quelque maniere que ce soit, à la charge que les revenus de l'Abbaye seront employés à l'entretien des Trésorier, Chanoines & autres Ecclésiastiques de la Sainte-Chapelle; & ceux desdits Prieurés & Chapelles uniquement affectés, & employés aux distributions des Trésorier & Chanoines seulement, qui résideront & assisteront au Service Divin, conformément aux Règlemens & Statuts de la Sainte-Chapelle; ordonnant en conséquence toutes Lettres & dépêches nécessaires en Cour de Rome être expédiées, pour l'obtention des Bulles d'union de ladite Abbaye & desdits Prieurés, & Chapelles.

Sur ce second Brevet, dans lequel il n'est fait nulle mention des Régales, ni d'administration de la Chambre des Comptes, le Pape expédia une Bulle du 5 Janvier 1711, portant union des fruits de la Manse Abbatiale de Saint-Nicaise de Reims à la Sainte-Chapelle. Sur quoi, d'après Sentence de fulmination de ladite Bulle en date du 17 Juin, par l'Official de Reims; Acte de prise de possession des fruits de la Manse Abbatiale le 19 du même mois; Lettres - Patentes du mois d'Août, & consentement de l'Archevêque de Reims, & des Religieux de Saint - Nicaise des 18 Mars & 19 Avril 1712; la Bulle fut enregistrée le 30 Mai de la même année, par le Parlement, à qui elle fut adressée, & à qui seul appartient la connoissance & l'examen des Bulles & Brefs, ainsi que de tout ce qui vient de la Cour de Rome, sans autre modification que celle qui concerne la clause Diacesani loci, aut cujusvis alterius licentia minine requisità, insérée dans ladite Bulle.

Preuv.

D'après cet exposé, quoique les Lettres de 1641 n'aient point été rétractées, la perception & l'emploi du revenu ayant été changés par le Brevet de 1704, les Lettres de 1641 & le Brevet de 1690 sont comme non-avenus; en esset, la réunion

n'eût jamais eu lieu sans le changement, ou la rétractation opérée par le Brevet de 1704. Ainsi MM. de la Chambre des Comptes qui partagent encore l'administration du revenu de l'Abbaye de Saint-Nicaise de Reims, contre la teneur du Brevet du Roi de 1704, de la Bulle d'union de 1711, & de l'Arrêt d'enregistrement du Parlement de 1712, pourroient un jour être dispensés, sans scrupule, du service dont ils se chargent sans titre à cet égard; les Lettres patentes de 1641, & le Brevet de 1690 ne subsistent plus; ce sont des titres couverts, & pour ainsi dire, effacés par le Brevet de 1704, & par la Bulle & les Lettres-patentes enregistrées au Parlement. En effet, il n'y a nulle comparaison à faire du revenu des Régales qu'ils administroient anciennement par moitié, avec les revenus d'une Abbaye. Pasquier, liv. 3, chap. 33 de ses Recherches, dit fort bien qu'il ne faut point faire doute qu'anciennement les fruits qui provenoient des Evêchés vacans en Régale étoient estimés purs domaniaux; c'est pourquoi par une vieille Ordonnance du 1 de Mars 1388, il fut expressément dit que les deniers qui se recevroient des Régales par les Receveurs particuliers du Domaine, seroient par eux baillés au Changeur du trésor qui étoit Receveur-général du Domaine par toute la France; les Rois ont pu employer légitimement à des réparations, & des fournitures & entretiens dont ils se reconnoissent tenus, des deniers purs domaniaux, & qui, suivant l'Ordonnance de 1388, se portoient aux recettes du Domaine : en cela ils ont pu disposer comme ils vouloient d'un bien qui leur appartenoit; mais il n'en est pas de même des fruits & revenus d'un Bénéfice en tître, tel que l'Abbaye de Saint-Nicaise; comme ils ne leur appartiennent pas ils ne peuvent en disposer. Quoiqu'il en soit, la Chambre des Comptes est toujours restée jusqu'ici en possession d'administrer la moitié des revenus attribués à la Sainte-Chapelle provenans de l'Abbaye de Saint-Nicaife.

Arrêt du Conseil, revêtu de Lettres-Patentes du 3 Avril 1739, enregistrées au Parlement & en la Chambre des Comptes

Administration de la Comptes.

Preuv.

Chambre des le 13 Mai, qui ordonne que les maisons de la rue Neuve-Saint-Louis appartenantes à la Sainte-Chapelle, feront régies & administrées par la Chambre des Comptes, en la même forme & maniere que le sont les revenus de la Manse Abbatiale de Saint-Nicaise unie à la Sainte-Chapelle, pour les loyers provenans desdites maisons être employés par préférence aux réparations desdites maisons, & ensuite des autres maisons Canoniales possédées par les Trésorier & Chanoines.

> Outre le Commissaire que la Chambre des Comptes commet pour prendre soin de la Maîtrise des Enfans de Chœur & ordonner des nécessités, réparations & affaires de la Sainte-Chapelle, la Chambre commet en outre au contrôle de la Sainte - Chapelle, un Procureur de la Chambre, pour veiller au détail, connoître des besoins, & en référer à MM. les Commissaires, pour qu'ils aient à y pour-

> Les fonctions de cet Officier font d'expédier tous les Mandemens & Ordonnances des Commissaires, tant au Chefcier de la Sainte-Chapelle, qu'au Commis à la recette de la moitié des revenus de l'Abbaye de Saint-Nicaise, pour les besoins de la Sainte-Chapelle, d'arrêter les mémoires des ouvriers, &c., & de contrôler toutes les quittances de paiemens faits par le Chefcier, & le Commis à la recette des revenus de ladite Abbaye

> Le premier Contrôleur de la Sainte-Chapelle, dont il soit fait mention dans les Registres de la Chambre des Comptes au quatrieme Journal, deuxieme partie, fol. 170, est Jean Racine, Procureur en la Chambre, que MM. des Comptes, le 14 Février 1485, chargerent, sous ce titre, de recevoir les quittances des ouvrages & réparations à faire en la Sainte-Chapelle, & auquel ils firent prêter ferment, à tels gages & taxations que par la Chambre lui seroit ordonné. On trouve une Requête de Louis Morel, Contrôleur de la Sainte-Chapelle, sur laquelle la Chambre, par Arrêt du 22 Janvier 1636, a fixé les gages

du Suppliant à la fomme de 175 liv.; favoir 15 liv. à prendre fur la Chefcerie, 100 liv. fur les Régales, & 60 liv. fur les menues nécessités, en qualité de Contrôleur des Bâtimens. Il jouit de plus des droits de sel, de Buvette, & autres menus droits, comme un Conseiller-Auditeur, savoir pareille distribution de papier, parchemin, plumes, jetons, canifs, racloirs, &c. & ce en qualité de Commis aux menues nécessités de la Chambre, & en vertu d'Arrêt de la Chambre du 3 Mars 1616.

Par Contrats des 17 Septembre 1642 & 29 Avril 1651, Eustache Picot, Chanoine de la Sainte-Chapelle après avoir été Sous-Maître de la Musique de la Chapelle des Rois Louis XIII & Louis XIV, donna à la Sainte-Chapelle une fomme de quatre mille liv., un dais de fatin blanc d'or & d'argent, & un pied de soleil d'argent doré, pour la fondation de la procession solemnelle du Saint Sacrement qui se fait tous les ans le jour de Pâques, à trois heures du matin, dans les falles du Palais; entr'autres choses le Fondateur veut que les différens morceaux de Musique qu'il a composé exprès pour cette solemnité ne puissent être changés pour quelque raison que ce soit; & après avoir fixé les rétributions qu'il affecte pour droit d'assistance, il ordonne que la veille, après Complies, répétition soit faite de la Musique à exécuter le lendemain, & qu'il soit retranché cinq fols à chacun des Chapelains & Clercs qui manqueroient de s'y trouver; enfin qu'il foit distribué seize cierges d'un quarteron entre les personnes notables qui assisteront à la procession; dix liv. aux pauvres de la Conciergerie, avec les distributions de ceux des Trésorier, Chanoines, Chapelains & Clercs, &c., qui manqueroient de s'y trouver, sans aucun des empêchemens ou causes légitimes portées dans les Statuts de la Sainte-Chapelle. Dans le même tems, Picot légua à l'Hôtel-Dieu une somme de cent cinquante mille écus d'argent comptant que l'on trouva fous son escalier, où il désigna qu'ils étoient.

De tout tems le Collége de la Sainte-Chapelle est dans l'usage

Procession du jour de Pâques. d'aller en procession, certains jours de Fêtes, dans les salles du Palais, & l'on trouve à ce sujet une Sentence du Bailliage du Palais du 9 Avril 1675, rendue sur les conclusions du Procureur du Roi, portant injonction à tous les Marchands, ayant Boutiques dans les lieux & endroits où la procession de la Sainte-Chapelle passera, le jour de Pâques, d'y faire tendre avec toute la décence convenable, à peine de cinquante liv. d'amende contre les contrevenans: & un Arrêt du Parlement du 3 Février 1678, portant injonction au Concierge des Consultations, & autres qui ont les cless des galeries du Palais, d'en ouvrir les portes aux jours & heures que MM. de la Sainte-Chapelle ont accoutumé d'y aller en procession, & au Balayeur de les tenir nettes, à peine de prison & de punition exemplaire.

Dépositaire actuel des cless de la Grande Châsse.

En 1656, les Reliques furent montrées, par ordre du Roi, à la Reine Christine de Suède, il est à remarquer que dans le procès-verbal de cette ouverture de la Châsse, il n'est point fait mention de la personne chargée de la part du Roi d'apporter les clefs, parce que, depuis l'incendie de la couverture de la Sainte-Chapelle, les clefs des ferrures qui furent faites de nouveau pour être mises à la place des anciennes qui avoient été forcées sont demeurées en la garde du premier Président de la Chambre des Comptes, sans que l'on sache si la commission que le Roi a pu lui donner, est pure & simple, ou provisionnelle jusqu'à nouvel ordre. Depuis la fondation de la Sainte-Chapelle jusqu'alors les Rois avoient eux-même gardé les clefs de la Châsse, ou les donnoient à garder à quelqu'un de leurs Officiers de confiance; on a vu ci-devant que le Roi Charles VIII, lors de son voyage pour la conquête du Royaume de Naples, les laissa à Florimond Robertet, Chevalier, Baron d'Halluye, & que le 18 Mars 1523, le Roi François I ordonna à Jean de Montmorenci de la Rochepot, Bailli du Palais, d'en donner une décharge à la veuve Florimond Robertet, entre les mains de laquelle elles étoient demeurées depuis la

mort

mort de son mari, & qu'en 1589, après la mort du Roi Henri III, on les trouva dans l'un des coffres de Sa Majesté. Quand nos Rois vouloient les faire voir à des personnes considérables, ils prenoient quelquefois la peine de venir eux-mêmes à la Sainte-Chapelle, comme on l'a dit ci-dessus, lorsqu'en 1378 le Roi Charles V les fit voir à l'Empereur Charles IV, Roi de Bohême, & à son fils Vinceslas, Roi des Romains, & qu'en 1484, le 6 Juillet, le Roi Charles VIII les fit voir aux Princes de son Sang. Tantôt ils donnoient un ordre à quelque Seigneur ou Officier de leur maison, d'apporter les cless; & ces cless justifioient l'ordre que le Roi leur en avoit donné. D'autres fois, & le plus souvent, ils envoyoient un ordre par écrit avec les cless, pour que les Trésorier & Chanoines en soient avertis; parce que la cérémonie de faire voir & adorer les Reliques, étant Ecclésiastique, ne peut être faite à la Sainte-Chapelle que par l'un des Trésorier & Chanoines en habits d'Eglise & en étole, & qu'ils en sont gardiens & dépositaires par les Lettres de fondation de la Sainte-Chapelle, & par leur serment lors de leur réception.

Le 11 Mars 1657, sur la priere du premier Président de Lavraie Croix Bellievre qui étoit fort malade, le Trésorier précédé de deux est portée au Enfans de chœur tenans des cierges allumés, & accompagné P. Président, des Chanoines & de tout le Clergé de la Sainte-Chapelle, lui porta la vraie Croix à adorer. La même chofe avoit été faite en pareille occasion, pour le premier Président de Verdun, & se fit encore au mois de Décembre 1677, pour le premier Président de Lamoignon.

Cette année un tas de difficultés qui existoient entre Claude Auvry, Tréforier de la Sainte-Chapelle, d'une part, & les Chanoines de l'autre, fut jugé par Sentence arbitrale rendue le 15 Septembre par Pierre de Marca, Conseiller ordinaire du Roi en ses Confeils, Archevêque de Toulouse, Charles de Saveuses, Conseiller du Roi en sa Grand'Chambre du Parlement de Paris, Jean-Marie L'Hoste, Jacques Désitat, Jacques Lambin, François

quand il est dangereusem. malade.

Arrêt de Règlement. Preuv.

de Montholon, & Jean de Homont, Avocats audit Parlement, & contenant soixante & douze articles & chess de demandes, concernant les prétentions respectives desdits Trésoriers & Chanoines, notamment sur la demeure des Chapelains, la célébration de l'Office Divin, la tenue des Assemblées, la Jurisdiction du Trésorier, le choix du Receveur, la garde des cless des Reliques, & des Archives, la collation des Bénésices dépendans de l'Abbaye de Saint-Nicaise, les Aumôniers du Trésorier, les distinctions attribuées au Trésorier pendant le Service Divin, la sonnerie, les casuels & offrandes de la Sainte-Chapelle, la maniere de recevoir les Chapelains, Clercs & Marguilliers, la nomination du Prédicateur, les augmentations ou diminutions des gages des Officiers de la Sainte-Chapelle, les réceptions, sorties & récompenses des Enfans de chœur, la maniere de régler les absences, &c.

Procès à l'occasion du Lutrin.

Le mercredi 4 Août 1667, M. Barrin Chanoine de la Sainte-Chapelle fit entendre à la Compagnie que le Dimanche précédent, à Vêpres, il avoit trouvé, devant sa place, un pulpitre fort élevé, qu'il disoit être une nouveauté, n'y en ayant point eu depuis seize ans qu'il avoit l'honneur d'être Chantre; qu'il avoit apprisque ce pulpitre avoit été mis sans la participation des sieurs Chanoines, quoique ce fût un fait de police & de discipline de l'Eglise; que ce pulpitre, dont il n'avoit aucun besoin, l'empêchant de voir le chœur, & d'avoir l'œil sur les Chantres, il estimoit que c'étoit une marque d'injure faite à sa personne; pourquoi il l'avoit fait ôter le lundi premier jour du mois, & avoit ensuite donné assignation aux sieurs Cyreult & Frontin, Prêtres & Sous-Marguilliers, pardevant MM. des Requêtes du Palais, pour que défenses leur soient faites de ne plus mettre de pulpitre devant sa place, & de faire pareille entreprise à l'avenir, à peine de cent liv. d'amende & de tous dépens dommages & intérêts.

Sur quoi après acte donné au sieur Chantre, de ce que le pulpitre avoit été mis sans la participation de la Compagnie,

& qu'il n'y en avoit jamais eu du tems du sieur Barrin, sans qu'il en soit résulté aucune faute, ou manquement dans la célébration du Service Divin; & parce que les Sous-Marguilliers ne doivent rien innover, sans l'ordre de la Compagnie, ce qui avoit été fait par le sieur Chantre fût approuvé, & il fût convenu d'intervenir à l'appui des droits & prérogatives de son Office. Requête & signification du Trésorier prenant fait & cause pour les Sous-Marguilliers, & demandant que l'instance soit renvoyée par-devant son Official. Députations & représentations au Tréforier, de la part des Chanoines, pour l'engager à ne point plaider, & à terminer à l'amiable, par Arbitres; Réponse du Trésorier soutenant qu'ayant fait mettre le pulpitre selon le droit qu'il en avoit, il ne pouvoit se soumettre à un arbitrage. Vues pacifiques de M. le premier Président s'offrant pour Médiateur, en demandant au Chantre de faire remettre le pulpitre & de s'en rapporter à lui du surplus. Résistance du Chantre; il demande du tems, il sollicite ses Confreres, & les conjure de ne pas l'abandonner, & de ne pas fouffrir qu'il soit obligé de revoir en place l'objet qui faisoit fon tourment; il fait valoir fon grand âge, ses longs services, son zèle & son assiduité; la Compagnie le console de son mieux, & pénétrée de ne pouvoir gagner M. le premier Président, lui députe trois Chanoines, pour le remercier de l'intérêt qu'il vouloit bien prendre à ce qui la regardoit, le prier de prononcer sur tous les chefs de contestations qui la divisoient, & d'assoupir tous les différens qui pourroient naître. C'étoit demander l'impossible; aussi ce sage Magistrat satisfait de la déférence des Chanoines, & ne pouvant pourvoir à tout, fit entendre au Trésorier que le pulpitre n'ayant été mis anciennement devant la place du Chantre que pour la commodité de ses prédécesseurs, il n'étoit pas convenable de l'y faire replacer, s'il déplaisoit à M. Barrin; & néanmoins pour accorder quelque satisfaction au Trésorier, témoigna le désir de voir le lendemain premier Septembre

le pulpitre en place, lorsqu'il iroit à la Messe, & engagea le Chantre à l'y faire mettre. Ses intentions surent secondées de part & d'autre. Dès le même jour, le pulpitre sut remis en place, & y resta pendant Matines & la Grand'Messe du lendemain, après laquelle le Trésorier le sit ôter; ainsi finit ce procès à jamais mémorable par le Péëme sublime de Boileau, qui suffiroit seul pour immortaliser la Sainte-Chapelle.

Messe folemnelle pour la rentrée du Parlement.

A raison de l'exemption de la Sainte-Chapelle, toutes les fois qu'un Evêque célèbre la Messe solemnelle du Saint-Esprit, pour la rentrée du Parlement, le Prélat est tenu, vis-àvis du Trésorier, de se conformer à ce qui se pratique lorsqu'un Archevêque ou Evêque officie hors de son Diocèse. Les Registres de la Sainte-Chapelle en conservent nombre d'exemples, entr'autres ès années 1667 de la part de l'Evêque de Châlons-sur-Saone, 1690 & 1671 de la part de l'Archevêque de Paris, quoique suivant la disposition de la Clémentine Archiepiscopo, faite dans le Concile de Vienne tenu en 1311, un Archevêque & un Evêque dans l'étendue de leur Diocèse peuvent donner la bénédiction au peuple, & célébrer les Offices Divins in Pontificalibus, dans les lieux exempts & privilégiés, sans préjudicier aux priviléges des lieux exempts. Sic tamen... quod in locis ipsis exemptis vel circa hoc privilegiatis... nullum exemptioni vel privilegiis prejudicium generetur. L'Archevêque par la même Bulle peut faire porter devant lui la croix Archiépiscopale dans les lieux exempts, sans préjudicier à leur exemption.

De la Fête des Fous. La Fête des Fous a eu lieu pendant long-tems à la Sainte-Chapelle, comme dans d'autres Eglises, principalement les jours de la Circoncision, des Innocens, de Sainte Catherine, de Noël, de Pâques, & presque par-tout, le jour des Rois & de la Saint Martin.

Le nom de Fête des Fous est venu, de ce que les Conciles & les Papes se contenterent, pendant un certain tems, de con damner les cérémonies usitées à pareils jours, en les désignant

simplement par cette dénomination, sans considérer que les mots solie & sête sont incompatibles. Delà ce mot prosane pour exprimer un Festin, un Bal, & toutes Assemblées où il y a spectacle.

En 1198, le Légat, Pierre de Capoue, étant venu à Paris, visita l'Eglise Cathédrale, & apprit que tous les ans le premier jour de Janvier on y faisoit une réjouissance prosane, sous le nom de Fête des Fous, où l'on commettoit plusieurs excès non-seulement en paroles, mais en actions criminelles, quelquesois même jusqu'à essusion de sang; touché de cet abus, particulierement dans un tems où toute l'Eglise étoit affligée de la désolation de la Terre - sainte; il sit un Mandement qu'il adressa à Eudes de Sully, Evêque de Paris, & aux Doyen & autres dignités du Chapitre, par lequel en faisant l'éloge de la Capitale, comme le centre du savoir & de la politesse, & usant de son autorité de Légat, il désend de solemniser à l'avenir cette prétendue Fête, sous peine d'excommunication, & ordonne à l'Evêque & au Chapitre de célébrer la Circoncision avec la décence convenable.

En exécution de ce Mandement, la même année, l'Evêque de Paris rendit une Ordonnance, par laquelle il règle en détail les cérémonies qui doivent être observées à pareil jour, pour la célébration de l'Office Divin, ordonnant aux Chanoines de se tenir, pendant toute la Fête, modestement dans leurs stalles. Le Prélat assigne des distributions aux Chanoines & Clercs qui assistement aux Matines & à la Messe, les jours de Saint Etienne, & de la Circoncision, à la charge que ces distributions cesseront, si on recommence les anciens désordres; on peut croire, d'après cela, qu'ils furent suspendant quelque-tems, mais il est certain qu'ils ne furent pas abolis, & que la Fête des Fous duroit encore 240 ans après.

Dans le Concile de Paris, tenu en 1212, pour la réformation de la Discipline, par le Légat Robert Corçon, Cardinal du titre de Saint Etienne, au mont Celius, on désend la Fête des Fous.

Le Concile de Basse en 1435, condamna les Spectacles dans les Eglises, où les Enfans de chœur étoient habillés en Rois, ou en Evêques avec la mître, la crosse & les habits pontisicaux; & c'est ce que le Concile dit qu'on appelloit Fête des Fous.

Lettre de la Faculté de Théologie à tous les Evêques, Prélats & Chapitres du Royaume, de l'an 1444, pour les exhorter à faire cesser cette Fête dans leurs Eglises. Cette Lettre taxe cet abus de paganisme & d'injure faite à l'épiscopat & à la hiérarchie, en termes si forts, que la plupart des Eglises de France l'ont abolie par la suite, avec tant de scrupule, que l'Eglise de Paris, pour en anéantir entierement la mémoire, a êté aux Sous-Diacres la permission de porter le bâton de Chantre le jour de la Circoncision, privilége qui leur avoit été accordé par Eudes de Sully, Légat du Pape & Evêque de Paris. Le Concile provincial de Rouen de l'an 1445 désendit les mascarades qu'on avoit coutume de faire en certains tems, dans les Eglises.

Le jour des Innocens, à la Sainte Chapelle, les Enfans de chœur prétendoient ne point reconnoître de maîtres, & ne devoir obéissance à personne. Ils avoient coutume pendant les premieres Vêpres, & tout l'Office du lendemain, de se placer dans les premieres stalles, & de porter les chapes, avec le bâton Cantoral à la main. Cet usage qui paroît avoir été aussi ancien que leur établissement, subsistoit encore en 1671, lorsque le Collége de la Sainte - Chapelle touché des sentimens du savant Durand, Evêque de Mende, & voulant abolir cet usage comme un reste de la Fête des Fous, arrêterent par délibération du 26 Décembre que désormais à pareil jour les Enfans de chœur ne se mettroient plus dans les chaires hautes du chœur, mais prendroient leurs places ordinaires, sans pouvoir y paroître autrement, qu'avec leurs aubes, chaperons & chapes de laine noire, & y faire autres fonctions que celles qu'ils font les autres jours de l'année.

Le 21 Juin 1672, en exécution des ordres du Roi portés dans la lettre-de-cachet de la Reine Marie-Therese, Régente en de la grande France pendant l'absence du Roi hors du Royaume, datée de la veille, à Saint-Germain-en-Laye, la Châsse des Reliques fut ouverte en présence des Trésorier & Chanoines, & autres Ecclésiastiques de la Sainte-Chapelle, & du premier Président de la Chambre des Comptes, accompagné de deux Maîtres, d'un Greffier & du Contrôleur de la Sainte-Chapelle; on en tira le grand morceau de la vraie Croix & on en coupa un petit morceau que la Reine avoit demandé pour faire un Reliquaire pour son fils le Duc d'Anjou, dans l'espérance que par les mérites de la Passion de notre Seigneur, ce saint bois le préserveroit de tous fâcheux accidens. On mit le morceau coupé entre les mains du Trésorier, pour être porté à la Reine; on replaça le grand morceau dans son Reliquaire, & on referma la Châsse. Sur les huit heures du soir, le Trésorier & deux Chanoines députés se rendirent à Saint-Germain-en-Laye, auprès de la Reine à qui ils remirent, en présence du Cardinal de Bonzy son grand Aumônier, & de plusieurs Dames, le morceau de la vraie Croix qui lui étoit destiné. Après quoi Sa Majesté les remercia avec bonté.

Le 19 de Mai de l'an 1681, d'après plusieurs procès mûs entre les Chanoines, Chapelains perpétuels, Chapelains & Clercs nonobstant la disposition de la Sentence arbitrale du 15 Septembre 1657, le Roi étant en son Conseil rendit un Arrêt de Règlement détaillé en quatorze articles, & par lequel, vu toutes les demandes, & faisant droit sur toutes les contestations & Requêtes des parties, il rappelle l'obligation de résider, & d'assister aux Offices, il rétablit les distributions quotidiennes, sans que la part des absens puisse accroître aux présens; reconnoissant l'insuffisance des revenus de l'Abbaye de Saint-Nicaise pour entretenir la Sainte-Chapelle, il permet aux Trésorier & Chanoines de faire leur diligence auprès de Sa Majesté pour obtenir un supplément, fixant les Chapelains, Clercs & MarOuverture Châsse.

Arrêt de Règlement.

Preuv.

guilliers des Trésorier & Chanoines au nombre de vingt, jusqu'à ce que le supplément ait été accordé. Voulant que les Trésorier & Chanoines, dans tous les Actes qu'ils seront, ne prennent à l'avenir d'autre qualité que celle de Trésorier, Chanoines & Collége.

Il rappelle les obligations des Chapelains perpétuels, & veut en outre qu'ils foient tenus de fervir de Diacres & de Sous-Diacres quand les Chanoines officieront, de porter la chape & tenir chœur, descendre à l'Aigle pour y chanter le plainchant, dire les Antiennes, Leçons & Répons, ainsi qu'il leur sera marqué par le Chantre dans la table du chœur qui sera faite toutes les semaines; ensin de faire toutes les fonctions & services auxquels sont obligés les Chapelains des Trésorier & Chanoines, à l'exception des Grand'Messes du chœur. Seront aussi tenus de chanter la musique avec les Chapelains & Clercs des Trésorier & Chanoines, s'ils n'en sont personnellement dispensés par le Roi.

Déboute Sa Majesté lesdits Chapelains perpétuels de leurs demandes pour être appellés aux Assemblés du Collége, à la passation des Baux, à l'élection des Receveurs, audition des comptes, arrêté du point, & au maniement des assaires & administration du bien de la Sainte-Chapelle; sans néanmoins que les Trésorier & Chanoines puissent à l'avenir aliéner aucuns biens ni emprunter aucuns deniers sans Lettres-patentes de Sa Majesté, les Chapelains perpétuels préalablement appellés; le rang de Chanoines in minoribus est maintenu sur les Chapelains perpétuels, conformément à l'Arrêt du Parlement du 9 Janvier 1655; l'ordre des places des Chanoines & Chapelains perpétuels pour entendre le Sermon est statué.

Fait défenses Sa Majesté aux Chapelains perpétuels de s'absenter sans la permission du Trésorier seul, du consentement des Chanoines, pour un mois seulement, & hors les tems & jours où les absences sont desendues par les Statuts & Règlemens de la Sainte Chapelle.

de la Sainte-Chapelle,

Veut

Veut S. M. que toutes les personnes de la Sainte-Chapelle pourvues de charges auprès de sa personne soient censées présentes à la Sainte-Chapelle, pendant le tems de leur service, sans pouvoir prétendre aucunes distributions.

Que les Chapelains & Clercs ne puissent, conformément aux Chartes de Charles VI de 1401, & de François I de 1520, être destitués du service de la Sainte-Chapelle que par Sentence du Trésorier, de l'avis uniforme du Doyen de la Faculté de Théologie & de l'ancien Professeur de la Maison de Sorbonne, & signée d'eux, après trois monitions canoniques aussi signées d'eux.

Le point se fera tous les samedis en l'Assemblée des Trésorier & Chanoines pour y régler les absences du Service Divin; pourra néanmoins le Trésorier seul punir & corriger les absences des Chapelains & Clercs par d'autres peines canoniques; ordonne ensin ledit Arrêt que la Sentence arbitrale du 15 de Septembre 1657 sera homologuée, pour être exécutée selon sa forme & teneur; que les Chapelains perpétuels, & les Chapelains & Clercs des Trésorier & Chanoines, seront tenus de comparoître aux Assemblées générales du Collége pour entendre la lecture de la Charte de Charles VI de 1401, celle de François I de 1520, & du présent Arrêt que S. M. veut tenir lieu de règlement: les parties hors de Cour & de procès sur toutes autres demandes.

Depuis cette époque le nombre des Chapelains & Clercs n'a jamais été rétabli au taux fixé par les fondations, & l'état du Collége de la Sainte - Chapelle a dû rester composé de treize Chanoines, dont un Trésorier seul dignitaire, & un Chantre en titre d'office, six Chapelains perpétuels, & vingt tant Chapelains que Clercs dont trois Marguilliers, & un Sonneur, huit Ensans de chœur, un Maître de Musique, & un Maître de Grammaire, qui tous deux peuvent être Chapelains ou Clercs, & quatre Huissiers.

Quoiqu'il y eût trente ans en 1683, que les Trésorier & Ff

Etat actuel du Collége. Arrêt de Règlement.

Chanoines, de leur propre aveu, plaidaffent entr'eux & leurs Chapelains & Clercs, & quoiqu'il eût été prononcé sur tous leurs différens par la Sentence arbitrale du 15 Septembre 1657, & l'Arrêt du Conseil du 19 Mai 1681, le Roi, qui en cas de nouvelles contestations s'en étoit réservé la connoissance, eut encore à statuer sur nombre de demandes de leur part; pourquoi sur le rapport du sieur de Bezons, Conseiller d'Etat ordinaire, après en avoir communiqué aux sieurs Archevêque de Paris, de Pommereu, Conseiller d'Etat ordinaire, & au Pere de Lachaise, S. M. faisant droit sur les Requêtes & demandes respectives des parties, ordonna, par Arrêt du Conseil du 4 Mars 1683, que l'article premier de la Sentence arbitrale du 15 Septembre 1657, concernant la Prêtrise des Chanoines sera exécuté; ce faisant, que les Chanoines, Chapelains perpétuels & autres Ecclésiastiques de la Ste-Chapelle qui se voudront faire promouvoir aux Ordres sacrés, satisferont aux ordres qui leur seront prescrits pour cet effet, par leurs Evêques diocéfains; que les Chanoines Prêtres prendront rang & séance du jour de la prise de possession de leurs prébendes; que les Trésorier, Chantre, Chanoines & Chapelains perpétuels seront tenus de faire résidence dans leurs maisons, & d'assister au Service Divin, conformément aux Chartes, fondations & à l'Arrêt du 19 Mai 1681, à peine de privation de tous les fruits de leurs Bénéfices; pourra en outre le Trésorier procéder par les peines canoniques, telles que de droit, contre les non-résidens, & en cas de non-résidence du Trésorier pourront les Chanoines se pourvoir.

Conformément à l'article 4 de la Sentence arbitrale, les Assemblées générales & particulieres seront tenues aux lieux, jours & heures, & en la maniere accoutumée, auxquelles le Trésorier assistera, si bon lui semble, & y présidera; & en son absence le Chantre, s'il est Chanoine, & à son défaut le plus ancien des Chanoines; dans lesquelles assemblées, il sera traité & délibéré des affaires temporelles de la Ste-Chapelle, ensemble de tout ce qui regarde les distributions, acceptations

Preuv.

de fondations, fonctions dans l'Eglise, cérémonies, Bréviaires, habits, Jubilé, Te Deum, obsèques, prieres & processions extraordinaires, exposition du Saint-Sacrement, des Reliques, & généralement tout ce qui concerne l'ordre & police de l'Eglise & Office Divin, sans préjudice de la jurisdiction & correction des mœurs qui appartient au Trésorier seul.

L'article 26 de la Sentence arbitrale sera pareillement exécuté, & en conséquence le droit de visite chez les Chanoines, Chapelains perpétuels & autres Ecclésiastiques de la Sainte-Chapelle appartiendra au Trésorier seul, & en son absence à son Vicaire Chanoine.

Pourra le Trésorier donner permission aux Chanoines & Chapelains perpétuels de s'absenter pour un mois, du consentement des Chanoines, & non autrement, conformément à l'Arrêt du 19 Mai 1681; pourra néanmoins le Trésorier seul donner congé de s'absenter, pour deux jours seulement, hors les tems & jours où les absences sont désendues par les Statuts de la Sainte-Chapelle.

Les procès qui regardent le bien commun de la Ste-Chapelle ne pourront être entrepris que par délibération commune prise dans l'Assemblée, en présence du Trésorier, ou lui duement averti huit jours avant ladite Assemblée, à laquelle l'Avocat de la Sainte-Chapelle sera appellé.

Conformément à l'article 28 de la Sentence arbitrale, les comptes seront rendus tous les ans le premier lundi de Carême, s'il n'y a quelque empêchement considérable, auquel cas il en sera indiqué un autre par délibération du Trésorier & des Chanoines, qui ne pourra être remis à plus d'un mois.

Le Trésorier ne pourra conférer les Chapelles dont la collation lui appartient qu'aux Chapelains, Clercs & Marguilliers des Trésorier & Chanoines, Enfans de chœur, Maîtres de Musique & de Grammaire, & à l'Avocat de la Sainte-Chapelle, à peine de nullité du titre, conformément aux Chartes de Charles IX de 1571, & de Louis XIII de 1624.

L'état de tous ceux qui font au service de la Sainte-Chapelle sera certissé tous les ans par le Trésorier seul; lequel sera tenu de donner gratuitement la Commission de Sous - Chescier; & les places d'Huissiers, sans que ceux qui en seront pourvus puissent en tirer aucune récompense, à peine de nullité des provisions. Sera aussi tenu ledit Trésorier d'établir un Maître de Grammaire aux Enfans de chœur, qui sera de bonnes mœurs, & Maître-ès-Arts, pour les instruire du Cathéchisme, dans les principes de la langue latine, & dans les cérémonies de l'Eglise, & fera sa résidence actuelle dans la maison desdits Enfans de chœur, les conduira à l'Eglise, veillera sur leurs déportemens, les ramenera de l'Eglise conjointement avec le Maître de Musique.

Le Roi ordonne l'exécution de la Sentence arbitrale du 15 Septembre 1657, de l'Arrêt du Conseil du 19 Mai 1681, qu'il veut avec le présent Arrêt tenir lieu de règlement, & pour cet esset être lus dans les Assemblées générales du Collége, des 2 Janvier, 1 Avril, 1 Juillet & 1 Octobre de chaque année, auxquelles seront tenus d'assister les Chapelains perpétuels, Chapelains, Clercs & Marguilliers des Trésorier & Chanoines, Maître de Musique & de Grammaire, en soutanes & longs manteaux, à peine d'être privés d'un jour entier de leurs distributions pour la premiere sois qu'ils manqueront de s'y trouver sans excuse légitime, & de trois jours pour la seconde sois.

Enfin que Lettres-patentes seront expédiées pour l'enregistrement du présent Arrêt & de celui du 19 Mai 1681, mettant Sa Majesté toutes les parties hors de Cour & de procès, sur le surplus des demandes, sins & conclusions. Suivent les Lettres-patentes en date du même mois & de la même année, que le présent Arrêt, adressées au Parlement pour l'enregistrement des dits Arrêts & de la Sentence arbitrale, que Sa Majesté veut tenir lieu de règlement, & portant attribution audit Parlement des instances qui pourroient naître de l'inexécution des dits règlemens; le tout enregistré au Parlement le 14 Juillet 1684.

Boileau en parlant d'un différent qui s'éleva de son tems entre le Chapitre de la Cathédrale & le Collége de la Sainte-Chapelle, pour avoir le pas à une procession du Saint-Sacrement, dit que la raison vouloit que la Cathédrale eût l'avantage, mais que comme la procession de la Sainte-Chapelle étoit soutenue par les Huissiers du Parlement qui accompagnoient le premier Président, celle de la Cathédrale sut obligée de céder à la force.

Débats pour la préséance.

C'est sans doute pour éviter des scènes aussi scandaleuses, qu'il fut arrêté par délibération du Collége du 31 Mars 1688, que pour ne point rencontrer la procession de Saint-Barthelemi, le jeudi dans l'Octave de la Fête du Saint Sacrement, on diroit les Matines du jour la veille, comme le jour de la Fête, afin de faire la procession le lendemain à huit heures précises du matin. Par cet arrangement aussi simple que sage la raison se trouve des deux côtés.

> Réparations faites à la baffe-Sainte-Chapelle.

Les grandes eaux étant entrées, pendant l'hiver de 1690, dans la basse-Sainte-Chapelle, & en ayant bouleversé toutes les tombes, on travailla cette année à les faire rétablir, & à embellir cette Eglise; on ôta les clossons de bois qui séparoient le chœur; on défit les six Chapelles de la nef; on en supprima deux pour aggrandir le chœur; on adossa contre le mur les autels des quatre Chapelles restantes; on ôta des fenêtres les anciennes vîtres & les compartimens de pierre qui en diminuoient le jour, & on y mit des vîtres de verre blanc. On fit faire un caveau sous l'arcade la plus proche du grand Autel, aux des Trésorier dépens des Trésorier & Chanoines pour leur sépulture; on fit & Chanoines. reculer le grand Autel de quelques pieds; on fit percer de la largeur d'une arcade le mur qui séparoit le chœur d'avec la Chapelle du cimetiere, & fermer la porte qui étoit dans le cimetiere; on fit clore cette Chapelle d'une grille de fer; on établit pareillement une grille entre le chœur & la nef, & des bancs hauts & bas pour le Collége, quand il fait l'Office dans la basse-Sainte-Chapelle.

Sépulture

Saint-Louis.

Assemblée à Le 20 Novembre 1692, le Collége de la Sainte-Chapelle la Chambre de députa deux Chanoines à l'Assemblée générale tenue à la Chambre de Saint-Louis, à l'occasion du grand nombre de pauvres & de la cherté du pain ; après quoi , il fut arrêté que chaque Chanoine payeroit, de ses deniers, cent livres, le Trésorier le double, chaque Chapelain perpétuel cinquante livres, le Receveur trente livres, & les Chapelains forains & Officiers de l'Eglise selon leurs moyens, & leur dévotion; le tout payable en deux termes entre les mains du Receveur de la Ste-Chapelle, pour être par lui porté au Receveur des décimes nommé pour recevoir les Aumônes du Clergé. Autres Assemblées des 16 & 20 Janvier 1694, dans la Chambre de Saint-Louis pour le même sujet, & pareilles députations.

Arrêt de Règlement.

Preuv.

Quelques nouveaux différens s'étant élevés en 1730, entre les Tréforier & Chanoines d'une part, & le sieur More, Chapelain de la Chapelle de l'Oratoire de Sa Majesté, & Chanoine de la Sainte-Chapelle d'autre part, au sujet de l'assistance aux Offices, des distributions manuelles, & de son droit de présence pendant son service à la Cour, le Roi ordonna par Arrêt du Conseil du 28 Janvier, qu'à compter du jour dudit Arrêt les Tréforier & Chanoines jouiront de leurs gros & grains en entier, comme avant l'Arrêt du 19 Mai 1681, le surplus dudit Arrêt demeurant en entier; que les distributions des Trésorier & Chanoines continueront de leur être payées sur le même pied, & que les fonds à ce nécessaires seront pris sur le surplus des revenus de la Sainte-Chapelle, fauf à y être pourvu par Sa Majesté, en cas que les fonds ne fussent pas suffisans: que pour les distributions des Petites Heures fondées par la Charte du Roi Charles VI, du mois de Juin 1407, il sera distribué à chaque Chanoine, pour chacune des Petites - Heures à laquelle il aura assisté, dix-huit deniers, & le double au Trésorier, suivant l'usage de la Sainte-Chapelle; se réservant d'augmenter lesdites distributions jusqu'au double de celles qui se paient aux Chapelains

& Clercs pour les Petites-Heures, conformément à la Charte du Roi Charles VI, lorsque les revenus de la Sainte-Chapelle pourront le permettre : que les Tréforier & Chanoines pour jouir de cette distribution, entreront au chœur avant le Gloria Patri du premier Pseaume, & n'en sortiront qu'après la Collecte; & que la part des absens demeurera dans les fonds de la Sainte-Chapelle: qu'il sera payé à chacun des Chapelains & Clercs douze deniers pour l'assistance à chacune des Petites-Heures, auxquelles ils seront tenus d'être présens depuis le premier Verset du premier Pseaume, jusqu'à la Collecte, à peine de perdre la distribution : qu'à compter du jour du préfent Arrêt, il fera tenu par le Secrétaire des Tréforier & Chanoines, un Registre dont tous les feuillets seront cotés & paraphés par le Trésorier, pour être les délibérations de l'Assemblée des Trésorier & Chanoines inscrites sur le champ sur ledit Registre sans aucun blanc, & signés sur le champ par le Trésorier, ou par celui des Chanoines qui aura présidé à l'Assemblée, en son absence, & par ledit Secrétaire, ainsi qu'elles auront été arrêtées à la pluralité des voix, sans qu'ils puissent différer, ou refuser de les signer pour quelque cause & sous quelque prétexte que ce soit; & que sur le resus du Trésorier ou de celui qui aura présidé, elles soient signées sur le champ, & avant que l'Assemblée se sépare, par le premier Chanoine après celui qui aura présidé : que les Archives de la Sainte-Chapelle seront fermées sous deux serrures & deux clefs différentes, dont l'une sera entre les mains du Trésorier, & l'autre entre les mains d'un Chanoine nommé, à la pluralité des voix, par les Tréforier & Chanoines, pour la garde des Archives; à l'effet de quoi il sera donné audit Chanoine une Commisfion qu'il rapportera tous les ans; que les Trésorier & Chanoine commis à la garde des Archives seront tenus de les ouvrir toutes les fois qu'ils en seront requis, en rapportant néanmoins par ceux qui le requéreront une permission de l'Assemblée des Trésorier & Chanoines, sans que les titres & papiers

puissent en aucun cas, & sous quelque prétexte que ce soit, fortir des Archives, sauf à les examiner & à en prendre des extraits sans déplacer : que le Chanoine commis à la garde des Archives tiendra un Registre exact, dont les feuillets seront cotés & paraphés par le Tréforier; & fur lequel il inscrira tous les titres & papiers qui sont & seront mis dans lesdites Archives, & qu'il sera tenu de représenter tous les ans à l'Assemblée générale du premier Juillet, pour être approuvé par l'Assemblée, & signé par le Trésorier & le Chanoine commis à la garde des Archives: que le Chanoine commis à la garde des Archives, le Receveur & le Secrétaire des Trésorier, Chanoines & Collége de la Sainte-Chapelle, seront tenus de rapporter leur Commission à l'Assemblée générale du premier Juillet, pour être procédé à une nouvelle élection, ou être continués dans leurs fonctions pour l'année suivante, ce qui sera décidé à la pluralité des voix & porté sur le Registre, ainsi qu'il est prescrit. plus haut; que le Receveur des Trésorier, Chanoines & Collége de la Ste-Chapelle, s'il est du corps dudit Collège, sera réputé présent à tous les Offices, à l'effet de percevoir toutes ses distributions; lui enjoignant cependant d'assister auxdits Offices, autant que les affaires de la Sainte - Chapelle le lui permettront. Que les Trésorier & Chanoines sexagénaires pourront être dispensés d'assister à Matines en percevant les distributions attachées aux Matines, sans néanmoins pouvoir être dispensés d'assister aux Offices de jour, même aux Matines, lorsqu'elles se disent l'aprèsmidi : que les Matines ne commenceront qu'à six heures du matin en été comme en hiver; que l'Arrêt du Conseil du ; Mars 1725, sera exécuté selon sa forme & teneur; en conséquence que le sieur More, Chanoine de la Sainte-Chapelle, tant qu'il fera Officier de la Chapelle du Roi fera réputé préfent en la Sainte-Chapelle pendant le tems de son service auprès de Sa Majesté, & percevra en sa qualité de Chanoine, tous les fruits, revenus & émolumens quelconques appartenans à fon Canonicat, à l'exception des distributions

qui ne se paient qu'à ceux desdits Chanoines qui assistent aux Heures & Service Divin, & pour raison desquelles les Trésorier & Chanoines sont pointés pendant lesdits Offices. Que les Trésorier, Chanoines, Chapelains & Clercs de la Sainte-Chapelle, se conformeront exactement aux fondations & Règlemens faits par les Rois pour la Ste-Chapelle, ensemble aux Arrêts rendus en conséquence, voulant qu'ils soient exécutés selon leur forme & teneur, en tout ce qui ne sera pas contraire au présent Règlement.

Dix ans après, à la suite d'une contestation portée au Grand-Conseil, il sut question de savoir si ceux qui sont pourvus des la Ste-Chapelle Prébendes, ou autres places de la Sainte-Chapelle, peuvent en même - tems posséder, dans d'autres Eglises, des Bénéfices sujets à résidence, ou s'ils ne doivent point être astreints au droit Commun. Sa Majesté après s'être fait représenter les titres sur lesquels on prétendoit fonder un privilége, ensemble les Lettres-patentes en forme d'Edit du mois de Mars 1666, & la Déclaration du 2 Avril 1727, & voulant affermir l'autorité des faints Décrets & des Ordonnances du Royaume. en maintenant les vrais priviléges de la Sainte-Chapelle, rendit une Déclaration en date du 18 Décembre 1740, enregistrée au Grand - Conseil le 30 Décembre, par laquelle elle ordonne que les Trésorier, Chanoines & autres Bénéficiers de la Sainte - Chapelle ne pourront posséder avec leurs dignités, Canonicats, ou autres Bénéfices, aucuns Bénéfices à charge d'ames, ou sujets, par quelque titre que ce soit, à la résidence dans d'autres Eglises; que la présente Déclaration aura pareillement lieu à l'égard des Chantres & Officiers de la Sainte-Chapelle, qui sans être pourvus en titre y doivent un service continuel à raison de leurs fonctions; dérogeant à cet effet, en tant que de besoin, aux Lettres-patentes en forme d'Edit du mois de Mars 1666, & à la Déclaration du 2 Avril 1727, ensemble à tous autres Edits, Déclarations ou Règlemens qui pourroient être contraires.

Je n'entrerai point dans l'énumération des acquisitions faites

Bénéfices de déclarés incompatibles.

Preuv.

Fondations.

De l'Acquit par les Trésorier & Chanoines, ni des différens dons faits à la Sainte-Chapelle, autres que ceux faits par nos Rois. Je me contenterai d'observer qu'une grande partie des rentes affectées aux fondations ayant beaucoup perdu par laps de tems, & par l'augmentation successive de la cherté des vivres, il a nécesfairement fallu augmenter les distributions. Delà la nécessité des réductions que les fondations ont éprouvées de tems à autres & qui se trouvent justissées par un Arrêt du Parlement de 1415, & par les Registres de la Sainte - Chapelle ès années 1536, 1575 & 1598. Mais il en reste encore beaucoup plus qu'on n'en peut acquitter, & cet article seul demanderoit le plus sérieux examen de la part des Trésorier & Chanoines. Le dernier état suivi des distributions pour les Obits, Messes, Saluts & Processions de la Sainte-Chapelle pendant le cours de l'année, fut arrêté par délibération du 24 Décembre 1746.

Procès.

En 1760 le Collége de la Ste-Chapelle placé au fein du tumulte & de la chicane, ne put résister plus long-tems aux malignes influences de la discorde qui l'environne & rappela le souvenir du Lutrin. Un Serrurier est mandé par un Chanoine; la porte de l'appartement d'un Chapelain est ouverte, en plein jour, en présence de témoins, & le Chapelain plaignant de son caveau prétendu forcé, assure que son vin a disparu, & que ses liqueurs ont été enlevées : voilà l'ample matiere qui donna lieu à une cause devenue célèbre tant par sa nature & ses défenseurs, que par la qualité des clients, & qui fut jugée par Sentence du Bailliage du 16 Février. Le Chapelain fut renvoyé en possession d'un bûcher qu'il appelloit son caveau; les parties furent mises hors de Cour & de procès sur la demande formée au sujet des vins prétendus enlevés, & le Serrurier fut admonesté pour avoir abusé de son ministere. Voyez Causes Amusantes & connues, tome 1, Berlin, 1769.

Procès.

L'année suivante, la vacance d'un Marguillier des Trésorier & Chanoines occasionna un nouveau procès parmi eux, le Trésorier ne voulant point reconnoître le sujet nommé par

délibération du 12 Août, & prétendant avoir seul le droit de pourvoir à cet Office; sur quoi Arrêt du Parlement du 8 Mai 1761, qui ordonne que l'article XXI de la Sentence arbitrale du 15 Septembre 1657, homologuée par Arrêt du Conseil le 19 Mai 1681, revêtue de Lettres-patentes du mois de Mars 1683, & registrée en la Cour le 14 Juillet 1684, continuera d'être exécutée selon sa forme & teneur; & conformément à icelui que les Marguilliers seront reçus en Chapitre, pour être installés, tenir & exercer ladite place suivant les us & coutumes de la Sainte-Chapelle, en faisant préalablement recevoir la caution dont ils sont tenus.

En 1763, quelques Chapelains ayant réchaussé plusieurs demandes tirées du cahos des anciennes procédures faites par leurs prédécesseurs, attaquerent les Chanoines, sans aucuns égards, par Mémoires imprimés contenant onze chefs de prétendus abus, & particulierement en vue de se faire adjuger une augmention de revenus, tant pour la célébration du Service Divin qu'ils sont tenus de faire par semaine, & à tour de rôle (1), que par supplément représentatif de la nourriture que les Trésorier & Chanoines étoient anciennement obligés de leur sournir, quand chacun d'eux avoit & logeoit avec lui son Chapelain & son Clerc.

Par la fondation de Saint Louis les Tréforier & Chanoines étoient tenus de loger & nourrir, avec eux, leurs Chapelains & Clercs; & pour pourvoir à cette charge, les Tréforier & Chanoines recevoient les distributions de leurs Chapelains & Clercs; l'Arrêt du Parlement du 3 Août 1416 en fait foi, ainsi que celui du 13 Avril 1518; & il est à remarquer que

Procès.

<sup>(1)</sup> Voyez les Statuts de la Sainte-Chapelle, de ordinatione hebdomadarum Capellanorum, & de ordinatione servitii de anno 1395, confirmés par la Charte de François I de 1401, & par Arrêt du Parlement du 13 Avril 1518.

les Lettres de Charles VIII de 1488 & de François I de 1522, qui dispensent les Trésorier & Chanoines de loger & tenir avec eux leurs Chapelains & Clercs, ne leur imposent aucune nouvelle charge, pour tenir lieu de nourriture à leurs Chapelains & Clercs, auxquelles elles n'affectent pas même la moindre augmentation de revenu. La seule différence qu'il y ait eu depuis cette époque, c'est que les Chapelains & Clercs ont toujours touché par eux - mêmes leurs discributions, & en outre la part de pain de Chapitre qu'ils confommoient à la table des Trésorier & Chanoines, laquelle par la suite sut convertie en argent, & leur a toujours été payée, par semaine, & par forme de distributions, avec supplément & augmentation de revenus progressifs, & assez honnêtes pour que les places de Chapelains & Clercs de la Sainte-Chapelle aient toujours été très recherchées, & fouvent même remplies par des sujets distingués, sans qu'il y ait jamais eu d'autre Règlement rendu pour pourvoir autrement, ou suppléer à leur nourriture, quoi qu'ils en aient plus d'une sois formé la demande. Aussi cette nouvelle tentative ne fut-elle point accueillie, & sur ce qui fut représenté que les demandes des Chapelains & Clercs, étoient les mêmes que celles dont ils avoient été déboutés par Arrêt de la Cour du 19 Mai 1681, il sut rendu Arrêt du 11 Juin 1763 sur les conclusions de M. le Procureur - Général de Saint - Fargeau, qui en statuant fur les demandes, fins & conclusions desdits Chapelains & Clercs, les renvoye par devers le Roi, pour y être par ledit Seigneur Roi pourvu, ainsi qu'il avisera bon être, & les condamne aux dépens, même en ceux reservés.

Arrêt de Règlement. Dès l'an 1762, il étoit survenu de nouvelles difficultés entre les Trésorier & Chanoines, sur lesquelles, après qu'il eut été arrêté par délibération du 19 Juin de faire un compromis, & de s'en rapporter sur toutes les demandes respectives, à l'avis de trois anciens Avocats, intervint Arrêt du Conseil du 21 Août de la même année, autorisant Mes. Gillet, Cellier, &

Lalourcé à juger leurs contestations; deux ans après les Chanoines présenterent Requête au Parlement, en date du 4 Avril 1764, tendante à ce qu'il fût ordonné que les Parties procéderoient en la Cour, avec défense au Trésorier de faire poursuites & procédures ailleurs qu'en icelle, à peine de nullité, 1000 livres d'amende, dépens, dommages & intérêts; le Trésorier d'autre part demanda, par Requête du 8 Mai, qu'attendu que les objets étoient pendans & indécis devant les Juges choisis, & convenus entre les Parties par délibération unanime, il fût ordonné que ladite délibération seroit exécutée selon sa forme & teneur; en conséquence, que les Parties continueroient de procéder suivant les nouveaux errements sur les contestations nées & à naître entre elles; & où la Cour, sans avoir égard à ladite délibération, & aux conventions respectives des Parties, retiendroit à elle la connoissance de la demande des Chanoines portée par leur Requête & Exploit du 4 Avril dernier, il fût ordonné que conformément au troisieme & dernier article de ladite délibération, tous les frais qui seroient occasionnés par ladite demande, & les suites qu'elle pourroit avoir, tant en demandant qu'en défendant, seroient pris & prélevés sur les deniers communs de la Compagnie; & enfin où il y auroit difficulté d'ordonner l'exécution dudit troisieme article de la délibération, en ce cas, il fût ordonné que les frais pour parvenir au jugement des contestations nées & à naître entre les Parties, seroient supportés chacun en droit foi personnellement, & en leur propre & privé nom. Sur quoi, après que le Moine de la Clartiere, Avocat de Nicolas de Vichy-Chamron, Trésorier, & le Roi, Avocat des Chanoines ont été ouis, ensemble Me Barentin, Procureur-Général, il fût ordonné par Arrêt du 15 Mars 1766, que sur toutes les demandes & contestations des Parties de le Moine de la Clartiere, & de le Roi, les Parties procéderoient & défendroient en la Cour, suivant les derniers erremens, & néanmoins que les frais pour parvenir au jugement desdites con-

Picur.

testations, seroient supportés par ceux qui succomberoient, chacun en droit soi personnellement, sans qu'en aucun cas aucune des Parties puisse les prélever sur la masse des deniers communs. Ledit Arrêt condamne les Parties en tous les dépens, chacun en droit soi personnellement, & ordonne que pour les Procès nés & à naître, les deniers communs ne pourront être employés, dans aucun cas, au paiement des dépens, frais & faux frais des procès entre le Chef & les Membres, ou des Membres entre eux : fait défense au Receveur de la Sainte-Chapelle, de délivrer soit au Chef, soit aux Membres, de quelque Ordre qu'ils soient, aucuns deniers à ce sujet, même sous prétexte d'avance & sous condition de les lui rendre, le tout à peine d'en répondre en son propre & privé nom; comme aussi ordonne que la Caisse des deniers communs sera fermée avec deux serrures de deux cless différentes, dont l'une sera remise entre les mains du Trésorier, qui pourra la consier à un Chanoine, & l'autre entre les mains du Receveur, &c. Enfin, par Arrêt du Confeil, donné à Compiegne, le 19 Septembre de la même année, le Roi évoqua toutes les contestations existantes entre les Trésorier, Chanoines, Chapelains & Clercs, & autres Officiers de la Sainte Chapelle, pardevant les sieurs Archevêque de Reims, Pair de France & grand Aumônier, Daguesseau, Conseiller d'Etat ordinaire & au Conseil Royal des Dépêches; Gilbert, Conseiller d'Etat ordinaire & au Conseil Royal des Dépêches, & l'Evêque de Senlis, premier Aumônier, pour y être par eux pourvu ainsi qu'il appartiendra. Faisant défense Sa Majesté auxdits sieurs Trésorier, Chanoines, Chapelains & Clercs, & autres Officiers de ladite Sainte-Chapelle, de faire aucunes poursuites ni procédures en quelque Tribunal que ce soit, dérogeant à cet effet, en tant que de besoin, audit Arrêt du 21 Août 1762, & à tout ce qui seroit contraire aux dispositions du présent Arrêt.

Sur ce que l'on débita en 1783, que le Trésorier de la Sainte - Chapelle venoit de donner sa démission, les Chanoi-

nes expédierent des Lettres de Grand-Vicaire au sieur Gabriel-Léopold Charles-Aimé Bexon, Chanoine & Chantre de ladite Eglise. Sur quoi signification en date du 5 Février, de la part de Joseph-Honoré Raymond, Chapelain perpétuel de la Chapelle de Saint Jean - Baptiste, & protestations de nullité desdites Lettres, & de tous Actes de Jurisdiction de la part du foi - disant Grand - Vicaire, en vertu de sa prétendue qualité; déclarant ledit Raymond qu'il est faux que les Chanoines de la Sainte-Chapelle forment Chapitre, & ce, aux termes des Lettres - patentes de Charles VI, & des Arrêts du Conseil d'Etat du Roi de 1681 & 1683, qui leur défendent expressément d'en prendre le nom, &c. Le sieur Raymond auroit encore pû ajouter à ces moyens de nullité que le Chantre n'étoit point susceptible de Lettres de Vicaire, la Charte de François I, de l'an 1520, ayant expressément interdit au Trésorier la faculté de lui en conférer de pareille, nec poterit dictus Cantor esse Vicarius dicti Thesaurarii, le Roi ne voulant pas que le Chantre, chargé par sa place de veiller à l'exécution du Service Divin dans le Chœur, pour en référer au Trésorier en cas de délits, pût, même en son absence, exercer le droit de punir, au besoin.

Ainsi Nicolas de Vichy-Chamron après avoir rempli la place de Trésorier, avec autant de sagesse & de bonté, que de dignité & de modération, pendant quarante ans, & parmi toutes les peines que lui causa l'anarchie pendant sa vieillesse, eut encore la douleur de reconnoître sur la fin de ses jours (il mourut le 11 Avril 1783), que les hommes qui vivent le plus ne sont pas toujours ceux qui éprouvent plus de consolations.

Ce fut lui qui, conformément aux Lettres-patentes de Sa Majesté du 30 Mai 1777, à raison d'insirmité du grand Aumônier de France, sut chargé de lancer le décret, portant sulmination & publication des Eulles du Pape Pie VI relatives à l'union de l'Ordre Hospitalier de Saint-Antoine de Viennois Preuv.

à l'Ordre Hospitalier & Militaire de Saint-Jean de Jérusalem. A l'arrivée de son successeur, on se flattoit que l'Eglise de la Sainte-Chapelle reprendroit son ancienne splendeur; & comme il falloit une réforme, tout le Collége la follicita avec ardeur. On alla même jusqu'à demander que la Sainte-Chapelle sût soumise à la Jurisdiction ordinaire; mais la discorde se ralluma plus que jamais, chacun voulut étendre ses droits, & l'on vit bientôt les différents Ordres de cette Eglise se heurter & s'attaquer de Tribunaux en Tribunaux, pour foutenir leurs prétentions respectives. Le Collége de la Sainte-Chapelle en outre, se trouvoit tellement épuisé par le poids de ses charges, & les réparations de ses bâtimens, qu'il ne lui restoit d'autres ressources, pour arrêter sa ruine & sa destruction que celles que le plus beau monument de Saint Louis, le principal & le plus superbe Oratoire de nos Rois a droit d'attendre de Sa Majesté.

Dans ces entresaites, comme il est du devoir du Monarque de veiller sur l'état des Eglises de son Royaume, & qu'il doit par sa sagesse en bannir toute matiere de procès & de dissentions, & empêcher que rien ne trouble les personnes qui les desservent, afin qu'elles y puissent prier, & chanter paisiblement les louanges du Seigneur, \*

Arrêt du Confeil concernant les Saintes-Chapelles. Sa Majesté considérant que les Saintes-Chapelles qui subsistent dans son Royaume, n'ont été fondées par les Rois ses prédécesseurs, que pour le Service que sont auprès de Sa Majesté les Prélats & Ecclésiastiques qui composent sa Chapelle ordinaire; que non-seulement les revenus donnés & assignés auxdites Saintes - Chapelles pour ce genre d'Office & Service, ne sont plus employés suivant les intentions pieuses de leurs Fondateurs, mais qu'elles sont encore, pour la plupart, de peu d'utilité dans les lieux où elles sont établies. Que néanmoins les priviléges accordés auxdits Chapitres ou Colléges, ainsi que les droits ou prérogatives que prétendent entre eux leurs dissérens Membres

Membres font naître & reproduisent sans cesse des disficultés toujours préjudiciables; Sa Majesté a pensé que rien ne seroit plus digne de sa sagesse, que de supprimer les Chapitres ou Colléges de Chapelains susdits; & elle a vu avec satisfaction qu'en ramenant leurs fondations à leur destination primitive, elle procureroit un soulagement considérable à ses finances. Pour parvenir à remplir cet objet de Justice, ainsi que d'utilité publique, avec les formes & les précautions nécessaires pour la conservation de tous les droits légitimes, Sa Majesté, par Arrêt de son Conseil du 11 Mars 1787, a cru devoir préalablement mettre en Séquestre les biens & droits des Chapitres ou Colléges à supprimer, notamment & d'abord des Saintes-Chapelles de son Palais à Paris, & de Vincennes, à la requête, poursuite & diligence du sieur Vulpian, Inspecteur général du Domaine; & par le sieur Feydeau de Brou, Conseiller d'Etat, Directeur général des Economats que Sa Majesté a nommés & délégués à cet effet; voulant Sa Majesté que le Chanoine-Syndic actuel de chacun de ces Chapitres ou Colléges soit tenu d'acquiter toutes les charges ordinaires, à l'exception des grosses réparations & constructions, pour lesquelles ledit Econome sera tenu de se faire autoriser. Que le Service Divin soit continué jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. Qu'il soit sursis à toute nomination ou collation de Bénéfices, ou Places, Dignités, Canonicats, Chapellenies ou autres faisant partie, ou dépendans desdites Saintes - Chapelles, soit que la libre disposition en appartienne à Sa Majesté ou autrement, pour que les biens, droits & revenus desdits Bénéfices ou Places qui viendront à vaquer soient & demeurent séquestrés, régis & perçus comme les biens & droits possédés en commun. Que tous les Fermiers. ou Locataires, Tenanciers, Receveurs, Débiteurs ou Redevables, ne puissent vider leurs mains en d'autres qu'en celles dudit Econome séquestre, à peine de payer deux fois. Que tous les biens, droits & revenus séquestrés soient affermés; & les Baux courans renouvellés à leur expiration par publications,

Preuv.

affiches & à l'enchere, par l'Econome féquestre, en présence, tant dudit Commissaire susdit de Sa Majesté, que du susdit Inspecteur général du Domaine, & en la forme en tel cas requise. Que les Parties intéressées aux suppression & union des Saintes-Chapelles, soient appellées & entendues pardevant les Commissaires susdits de Sa Majesté, pour avoir leur dire & avis, qu'elles pourront exposer & développer par Requête ou Mémoire adressés audit Commissaire, ou au Secrétaire d'Etat de Sa Majesté. Ensin que le présent Arrêt soit exécuté, nonobstant toutes oppositions ou empêchemens quelconques, dont Sa Majesté se réserve & à son Conseil la connoissance, à l'exclusion de toutes ses Cours & Juges.

Outre que le titre de Protecteur & de Défenseur de toutes les Eglises de France est inhérent à la personne du Monarque en sa qualité de Roi Très-Chrétien, Sa Majesté l'est éminemment & plus spécialement encore de la Sainte - Chapelle, fondée & dotée dans son Palais, par la propre autorité de Saint Louis, sans qu'il ait eu besoin du concours des deux Puissances, sinon pour attirer sur les Ministres de ce Temple Auguste, les graces & les priviléges qui dépendent du Saint-Siége.

Pour me renfermer dans le propre fait de la Sainte Chapelle, il suffit de remonter à son institution primitive, & de saire observer, comme je l'ai dit au commencement de cet ouvrage, que lorsque Saint Louis voulut saire construire la Sainte-Chapelle pour y déposer les Saintes Reliques, il supprima, de son propre mouvement, la Chapelle de Saint-Nicolas, que Louis-le-Gros avoit sait bâtir dans son Palais, se réservant, sa vie durant, pour lui & ses successeurs, aux termes des Lettres de sondation, le pouvoir & la liberté de saire telles augmentations, changemens, ou diminutions, qu'ils jugeroient à propos, concernant l'état & les personnes de ladite Sainte-Chapelle; comme aussi le droit & le pouvoir absolu de disposer à jamais, selon leur bon plaisir & leur volonté de toutes & chacune

desdites Reliques, & du Trésor, tant en or qu'en argent, pierres précieuses, ornemens & autres choses d'icelle; d'où il s'en suit, comme le porte expressément une Charte de Charles VI de 1417, que tout ce qui est dans la Sainte-Chapelle appartient au Roi; delà dérive naturellement ce précieux avantage de la Sainte-Chapelle sur tous les autres Chapitres & Colléges de fondation Royale. Delà l'obligation que nos Rois ont toujours reconnue de soutenir & entretenir les vies, états & revenus des personnes, faisant & continuant jour & nuit le Service Divin dans cette principale & plus péculiere Chapelle des Rois de France, expressément sondée & destinée à prier Dieu pour le salut des Rois & du Royaume. Delà ces augmentations & diminutions successives de fondations & de dotations; ces concessions & ces suppressions de priviléges opérés en différens tems & sous différens règnes, telles que la concession & la soustraction des Régales, la réunion de l'Abbaye de Saint-Nicaife de Reims, la suppression de deux muids de Sel, ainsi que de l'exemption du logement des gens de Guerre, & de l'imposition des Décimes & Dons gratuits, la réduction d'une partie considérable de rentes, la privation de plusieurs Maisons données à la Sainte-Chapelle, tant par nos Rois que par divers autres Fondateurs, & prises pour la convenance du bien public, la rétrocession de la nomination de toutes les Chapelles de nomination Royale, étant dans la Prévôté & Vicomté de Paris, & attribuée cidevant aux Tréforiers de la Sainte-Chapelle, pour servir de récompense aux Chapelains & Clercs de ladite Eglise; enfin l'Arrêt du Conseil du 11 Mars 1787, concernant les Saintes-Chapelles.

Long-tems avant cet Arrêt, Rouillard, dans son Traité de l'Antiquité, Vénération & Priviléges de la Sainte-Chapelle du Palais, & Julien Brodeau, dans son Recueil d'Arrêts notables, avoient avancé que la Chapelle du Roi & la Sainte-Chapelle de Paris, sont un même Corps, & que la Sainte-Chapelle est la vraie matrice, dont les Officiers de l'Oratoire de Sa Majesté

Hh 2

font tirés. Deux propositions également fausses & dénuées de preuves.

La Chapelle du Roi a toujours été distincte de la Sainte-Chapelle, & remonte au tems du Christianisme dans la Maison de France. Dès que Clovis se sur sair Chrétien, il eut des Prêtres domestiques qui faisoient le Service à sa suite, sous la conduite de l'Apocrissaire; la Sainte-Chapelle n'existoit point alors, & est beaucoup plus moderne. L'une est une Compagnie ambulatoire de personnes Ecclésiastiques, destinées de tous tems à faire le Service Divin devant le Roi, à la suite de la Cour, sous l'autorité du grand Aumônier de France, anciennement l'Apocrissaire, ou Archi-Chapelain du sacré Palais. L'autre est une Compagnie sondée en 1245 pour faire le Service Divin, sous l'autorité d'un Chef institué en 1248, & appellé depuis Trésorier, dans l'enclos du Palais, en un Oratoire construit pour être le dépot des Saintes Reliques rachetées par Saint Louis de l'Empereur Baudouin.

En effet, on a vu ci-devante, qu'au lieu où a été bâtie la Sainte - Chapelle, il y avoit anciennement dans le Palais une Chapelle que Louis - le-Gros avoit fait construire en l'honneur de Saint - Nicolas, à l'imitation de ses prédécesseurs qui avoient toujours eu des Oratoires dans l'enclos de leur Palais; que le Chapelain de cette ancienne Chapelle ou Oratoire, fut un des principaux Chapelains que Saint Louis établit à ladite Sainte-Chapelle; que Saint Louis conserva auxdits principaux Chapelains la livrée, le revenu & les offrandes attribuées ci - devant aux Chapelains de l'ancienne Chapelle, desquelles offrandes quand le Roi ou la Reine y entendoit la Messe, les Chapelains suivant la Cour avoient la moitié, & le Chapelain en titre l'autre moitié. Sed cum missam audierimus ibidem, Capellani qui curiam sequuntur, medietatem oblationum habebunt, & alteram qui assiduus est in Capella. Ce qui fait bien voir que les Rois avoient une Chapelle à leur suite avant que la Sainte-Chapelle eût été bâtie.

On seroit tout aussi mal-sondé à croire que la Sainte-Chapelle ait jamais tenu lieu de la Chapelle ambulatoire, & soit la vraie matrice, d'où les Officiers de l'Oratoire de Sa Majesté sont tirés. D'abord, lors de la fondation de la Sainte-Chapelle, outre que Saint Louis ordonna que l'Office Divin y fût fait & continué tant de jour que de nuit par les Ecclésiastiques qu'il y institua pour la garde des saintes Reliques, & auxquels il donna à cet effet des maisons pour résider dans la cour du Palais; du nombre des cinq principaux Chapelains qu'il nomma pour faire ce service, on ne trouve le nom d'aucun Chapelain de Saint Louis, & on ne voit que Matthieu, qui étoit Chapelain de l'ancienne Chapelle, & dont le nom nous a été transmis par les secondes Lettres de fondation de la Sainte-Chapelle de l'an 1248, qui ne font aucune mention d'incorporation avec la Chapelle du Roi. De plus, il est constant que dans le même Palais, nos Rois avoient un lieu particulier de dévotion, distinct & séparé de la Sainte-Chapelle, & où ils faisoient leurs prieres. Ce lieu s'appelloit l'Oratoire du Roi; il étoit situé auprès de la Chancellerie; & il y avoit dans cet Oratoire deux Chapelles fondées en l'honneur de la Vierge, & qui forment deux Bénéfices encore existans à la nomination du Roi; enfin Saint Louis a toujours eu jusqu'au dernier moment de sa vie une Chapelle ambulatoire distincte de la Sainte-Chapelle, & desservie par d'autres Chapelains que ceux de la Sainte-Chapelle. De ce nombre étoient entr'autres Guillaume de Chartres, qui a écrit sa vie, & Pierre de Condé dont il a été parlé comme fondateur de la Chapelle de Saint-Nicolas & Saint-Louis, & qui alla avec lui à la Terre-fainte. Dans le Testament de ce Saint Monarque du mois de Février 1269, du nombre de ses exécuteurs testamentaires font nommés deux Ecclésiastiques de sa Chapelle, savoir, Jean de Troyes, & Henri de Versel, qui n'ont jamais été Chanoines de la Sainte-Chapelle. On fait aussi qu'il avoit un autre Ecclésiastique nommé Dudo qui lui servoit de Chapelain & de

Médecin, & qui l'assista pendant sa derniere maladie, & à sa mort. Ensin, il y a eu très-peu de Chanoines ou de Chapelains à la Sainte-Chapelle, depuis son établissement, qui aient été de l'Oratoire, ou de la Chapelle de Musique de Sa Majesté qu'il ne faut pas consondre avec l'Oratoire.

On ne peut donc se persuader avec la moindre apparence que la Chapelle du Roi, & la Sainte-Chapelle de Paris foient un même corps, ni ce qu'a écrit Charondas que la Sainte-Chapelle foit la premiere & la plus ancienne Chapelle du Roi qui étoit à sa suite, avant d'être fixée au Palais par Saint Louis; il est au contraire bien prouvé que la Chapelle du Roi existoit avant l'établissement de la Sainte-Chapelle; qu'elle a toujours été distincte de la Sainte-Chapelle, & a toujours subsisté sans aucune incorporation, & pour faire un service différent, au point que les Chapelains & Clercs de la Chapelle du Roi n'ont jamais permis, à un Chanoine ou Chapelain de la Sainte-Chapelle, qui ne fût Chapelain du Roi, & suivant la Cour, de dire la Messe devant Sa Majésté, ou à l'Autel préparé pour la dire, même à la Sainte-Chapelle; enfin que les revenus donnés & assignés à la Sainte - Chapelle n'ont jamais rien eu de commun avec le genre d'Office & Service de la Chapelle du Roi.

Le motif de suppression fondé sur le peu d'utilité dans les lieux où les Saintes-Chapelles sont établies, ne peut pas davantage s'appliquer à la Sainte-Chapelle. Si cette Eglise par le laps de tems a perdu de son lustre par la suppression de plusieurs de ses priviléges, les mêmes raisons qui lui ont donné naissance militeront toujours en sa faveur, & quoique nos Rois n'habitent plus leur Palais de Paris, ils n'ont jamais oublié que Saint Louis sit construire cette Chapelle, tant pour y faire, comme il faisoit, sa dévotion, qu'asin que ceux qui lui demandoient justice, & ceux qu'il commettoit pour la rendre, & lui-même le premier, allassent invoquer le Saint-Esprit. Delà l'usage antique & constant, que nos Rois ont religieusement conservé, de se rendre à la

Sainte - Chapelle, pour y entendre la Messe, toutes les fois qu'ils vont sièger au Parlement.

Le dernier motif de l'Arrêt du Conseil du 11 Mars 1787, fondé sur ce que les priviléges accordés à la Sainte-Chapelle, ainsi que les droits & prérogatives que prétendent entr'eux ses différens Membres, font naître & reproduisent sans cesse des dissincultés toujours préjudiciables, n'est que trop vrai, il faut l'avouer. Il étoit de la sagesse de Sa Majesté d'y pourvoir, & quoique depuis cette époque, le Collége de la Sainte-Chapelle soit encore dans l'attente de son sort, on peut dire avec vérité que l'on peut regarder cet Arrêt comme un Arrêt de surséance qui a provisoirement procuré la paix à cette église.

Ainsi quoique tous les principes établis dans le préambule de l'Arrêt concernant les Saintes Chapelles, ne soient point exacts, il n'y a point de doute que le Roi tenu d'entretenir la Sainte-Chapelle à ses frais & dépens, tant qu'il voudra qu'elle existe, n'ait le droit de la supprimer, comme fit Saint Louis de l'ancienne Chapelle de Saint-Nicolas fondée par Louis-le-Gros, toutes fois servatis servandis, & en en répartissant les fondations avec équité, & d'une maniere plus utile à la Religion, & plus avantageuse au bien de l'Etat, soit en attachant ses Ministres à son service, soit en les réunissant à quelqu'autre Eglise. Dans tous les cas, le Collége de la Sainte - Chapelle qui se feroit certainement honneur de se voir appellé pour le service que font auprès du Roi & de son auguste famille, les Prélats & Ecclésiastiques qui composent la Chapelle ordinaire de leurs Majestés, ne peut que lui recommander le dépôt des Reliques, en attendant les décrets qu'il plaira à Sa Majesté Très-Chrétienne de prononcer, pour sa propre gloire, & pour celle du plus beau monument de la piété de Saint Louis, qualifié par le Fondateur du nom de Sainte & vénérable Chapelle; que ses successeurs appelloient leur principal & solemnel Oratoire Royal, expressément fondé & destiné à prier Dieu, nuit & jour, pour le Salut des Rois & du Royaume, & que du Breul dit qu'on

peut appeller le Palladium, c'est-à-dire, la garde & tutele de la Ville de Paris: Ecce Crux, & Corona Spinea, Arma Regis gloria tibi commendantur.

Déja les d'Aumont de l'Isse de France, de Beaumont du Dauphiné, de Caumont en Guienne, de Chabot en Poitou, de Château-Briant en Bretagne, de Choiseul en Champagne, de Crequi en Artois, de Montesquiou-Fezensac en Armagnac, de Gontaut en Agenois, d'Harcourt en Normandie, de Levis en Languedoc, originaire de l'Isle de France, de Lezai de Lezignan en Poitou, de Maillé en Touraine, de Mailly en Picardie, du Mesnil-Simon, originaire du Vexin-François, de Montmorency en l'Ise de France, de Montmorin en Auvergne, de Noailles en Limousin, de Rieux en Bretagne, de Roche-Chouart en Poitou, de la Trémoille en Poitou, & tant d'autres Guerriers immortalisés par les Lys & la Croix, sollicitent la piété du Monarque en fayeur de ce Temple auguste, cimenté de leur propre sang. Voyez Histoire des Croisades, ès années 1147, 1190, 1248, 1268. Histoire des Grands Officiers de la Couronne; Histoires particulières de quelques Maisons de France.

Ensin les Annales de cette Eglise s'empressent de consacrer à la postérité les noms d'une multitude de Prélats & de Lévites, de Magistrats & d'Hommes de Lettres, que cet Oratoire sacré a produit à l'Etat & à la Religion, & dont les cendres reposent autour de ce Mausolée, comme un legs d'honneur fait à leurs successeurs.

Depuis l'Arrêt du Conseil concernant les Saintes - Chapelles, M. Bastid de la Vernhe, Trésorier de la Sainte-Chapelle de Vincennes, a publié un écrit raisonné sous le titre de Projet d'établissement de Chapelle gratuite pour nos Rois. L'Auteur en prenant les intérêts de la Sainte-Chapelle de Vincennes, après avoir exposé que François I & Henri II avoient eu l'idée de se former une Chapelle gratuite, entre dans des détails qui prouvent que nos Rois ont toujours été occupés

de récompenser les Ecclésiastiques attachés à leur personne.

On lit en effet dans le Testament de Saint Louis que ce Prince (1) veut & enjoint que les Clercs & Chapelains qui se trouveront à son service, lors de son décès, & qui n'auront point été pourvus de Bénésices, de son vivant, reçoivent tous les ans chacun vingt liv. de pension du Roi son successeur, jusqu'à ce qu'ils aient été pourvus de Bénésices, ou autrement.

Quelquesois même nos Rois avoient recours au Pape pour cet esset. On trouve une Bulle du Pape Boniface VIII à l'Evêque d'Orléans, pour pourvoir dix Clercs, Officiers du Roi Philippele-Bel, de dix Prébendes à la résignation de dix autres Clercs Officiers du Roi; & une semblable du Pape Clément V. Menard rapporte encore une autre Bulle du Pape Jean XXIII, datée de Boulogne le VIII des Calendes d'Août, l'an cinq de son Pontificat, par laquelle, à la nomination du Roi Charles VI, il veut être pourvu à cinq cents personnes pour une sois, tant des Officiers Domestiques du Roi, & Reine Isabeau sa femme, que de Monsieur Louis de France, Duc de Guyenne, leur fils aîné.

Depuis on trouve des Lettres-patentes de Charles IX, au mois de Septembre 1572, qui affectent aux Sous-Maîtres, Chantres, Chapelains, & Clercs tant de sa Chapelle de Musique que de son Oratoire, &c. les Dignités, Chanoinies, Prébendes & Bénésices Ecclésiastiques de Collation Royale & à sa nomination, tant en sa Sainte-Chapelle de Paris, & celle de Dijon, qu'aux Eglises de Saint-Quentin de Vermandois, Saint-Vulfran d'Abbeville, Saint-Fourcy de Péronne, Saint-Florent de Roye,

<sup>(1)</sup> Pratereà volumus & pracipimus ut Clerici nostri & Capellani, tempore decessús nostri, de nostro existentes hospitio, quibus in aliquo Benesicio provisum non suerit, habeant vel percipiant in Bursa haredis nostri Regis, quilibet eorum viginti libras annua Pensionis, quousquè sibi de Benesiciis Ecclesiassicis, vel alias sit provisum.

Saint-Etienne de Troyes, Saint-Melon de Pontoise, Notre-Dame de Clery, Saint-Sauveur de Blois, Saint-Pierre de la Cour du Mans, Notre-Dame d'Estampes, Saint-Spire, Notre-Dame de Corbeil, & Notre-Dame de Poissy; & les Dignités, Chanoinies, Prébendes & autres Bénésices qui viendroient à vaquer en Régale dans les Eglises Cathédrales de son Royaume.

Le même privilége fut confirmé par les Rois Henri III & Henri IV par Lettres - patentes du mois d'Octobre 1585, & du mois de Mars 1594, mais il fut considérablement augmenté par Henri IV, qui ordonna par Patentes du 9 Mars 1606, que aux dits Sous-Maîtres, Chantres, Chapelains, & Clercs, &c. tant de la Chapelle de Musique que de l'Oratoire, soient & demeurent dorénavant réservées & affectées, les Dignités, Chanoinies & Prébendes des Saintes-Chapelles de Paris, Bourges, Dijon, & de Vivier en Brie, des Eglises Collégiales de Saint-Quentin en Vermandois, Vitry en Parthois, Saint-Furcy de Péronne, Saint Florent de Roye, & Saint-Etienne de Troyes, Saint-Sauveur de Blois, Saint-Martin & Saint-Lô d'Angers, Saint-Pierre de la Cour du Mans, les Chapelles du Gué de Maulny audit Mans, Saint Etienne de Dreux, Notre-Dame de Clery, Notre-Dame de Poissy, Notre-Dame de Mantes; ensemble seulement les Dignités des Eglises de Saint-Jean-les-Tours, Notre-Dame de la Ronde à Rouen, Notre-Dame de Moulins, Montbrisson, Saint-Nicolas de Sezanne en Brie, & Saint-Thomas-du-Louvre à Paris, ... à la charge que desdits impétrans qui feront pourvus desdits Bénéfices, il n'y aura de privilégiés & tenus pour présens que deux aux Eglises où il n'y aura que douze Prébendes, quatre où il y en aura vingtquatre, & six où il y en aura trente-six & au-dessus; & où il y aura moindre nombre que de douze, il n'y aura qu'un privilégié.

Dans ces vues, M. de la Vernhe imagine un moyen de composer la Chapelle du Roi d'Officiers qui ne seroient jamais à charge à Sa Majesté. Il voudroit, à cet esset, que tous les

## DE LA SAINTE-CHAPELLE.

Officiers de la Chapelle fussent tirés des dissérens Chapitres du Royaume, & ne fussent désormais stipendiés que de revenus Ecclésiastiques; ensuite il en fixe le nombre & de la Hiérarchie, & appuie son Plan de raisonnemens, & de calculs économiques qui sont tous à l'avantage du Gouvernement. Quoique ce projet n'ait pas également été goûté de toutes les personnes intéressées, on ne peut généralement que savoir gré à l'Auteur des vues & des principes qui l'ont dirigé.

Fin du troisieme Livre.

## LIVRE QUATRIEME.

Statuts de la Les Statuts de la Sainte-Chapelle remontent aux premiers Ste-Chapelle. tems de cette Eglise, & ont été adoptés dans nombre de Règlemens faits par nos Rois pour cette Eglise; ils contiennent d'abord les fermens, & la forme de recevoir les différens Membres dont est composé le Collége de la Sainte-Chapelle.

Preuv.

Le Trésorier jure qu'il fera continuellement résidence de bonne foi; qu'il gardera fidellement les Reliques & le Trésor de la Sainte-Chapelle; qu'il ne recevra point de distributions, s'il n'a assisté aux Offices, à moins qu'il n'ait été malade, ou faigné, ou occupé aux affaires de l'Eglise, ou obligé d'assister à la premiere Messe, ou à quelque Thèse publique de ses proches, ou de ses amis; enfin, qu'il n'introduira aucune coutume nouvelle, & ne changera rien des anciennes, sans le conseil & le consentement du Collége. Ensuite il donne le baiser au Chantre & aux autres Chanoines, puis est placé par le Chantre ou l'ancien Chanoine, dans le premier siége du Chœur à main droite, & mis en possession de la Maison de la Trésorerie.

Le Chantre jure pareillement qu'il résidera continuellement de bonne foi, & assistera à toutes les heures, excepté dans les cas marqués au ferment du Tréforier; qu'il accomplira tout ce qui lui est imposé par la fondation de la Chantrerie; qu'il gardera fidellement les Reliques & le Trésor; qu'il ne révèlera point les fecrets du Collége; enfin, que conformément à l'Ordonnance du Roi, il ne souffrira jamais que la Trésorerie soit conférée à quelqu'un qui ne soit pas Prêtre. Après le

ferment il donne le baiser au Trésorier & aux Chanoines, puis est installé dans le second siège du Chœur à main droite, ou dans le premier à gauche, & mis en possession de sa Maison.

Les Chanoines jurent qu'ils feront résidence de bonne soi, & garderont les Reliques & le Trésor avec sidélité; qu'ils ne révèleront point les secrets du Collége; qu'ils ne recevront les distributions que des heures où ils auront assisté, hors les cas marqués au serment du Trésorier; qu'ils n'établiront aucunes nouvelles coutumes, & ne souffriront point que la Trésorerie soit conférée à d'autres qu'à des Prêtres. Suit le baiser d'union qu'ils donnent au Trésorier, au Chantre, & aux Chanoines; puis l'installation au siège du côté qu'occupoit celui dont ils ont la Prébende, & la mise en possession de la Maison affectée à leur Bénésice.

Les six Chapelains perpétuels jurent qu'ils feront continuellement résidence de bonne soi, suivant leur sondation; qu'ils feront le Service à leur Autel, comme ils y sont tenus; qu'ils ne machineront rien contre le Trésorier & les Chanoines, & les respecteront tous; qu'ils garderont sidellement les Reliques & le Trésor; qu'ils suivront le Chœur, & accompliront tout ce que le Chantre leur aura imposé dans le Tableau; ensin qu'ils ne toucheront point les distributions, s'ils n'ont assisté aux heures. Ensuite ils sont installés au côté du Chœur, où se mettoit celui auquel ils ont succédé; & ils sont mis en possession de la Maison affectée à leur Bénésice.

Outre ces six Chapelains perpétuels, qui reçoivent les distributions, il y avoit encore d'autres Chapelains perpétuels non admis aux distributions, & qui faisoient un serment pareil au précédent, excepté les articles qui regardent l'assistance au Chœur, & les distributions.

Le serment des Chapelains & Clercs des Trésoriers & Chanoines, a été rapporté à la fin de la Charte résormative de l'an 1401 par Charles VI. Il n'y a point d'installation pour eux, par la raison que leur emploi n'est point un Bénésice en titre. Cependant les enfans de Chœur sont installés aux petits siéges; mais on ne prend point de serment d'eux.

Je ne m'arrêterai pas long-tems à détailler ce qui est contenu aux Statuts; on peut le voir dans les preuves. Je me contenterai de faire remarquer quelques singularités qui s'y trouvent, & qui serviront à faire connoître quelques anciens usages.

On ne fait un précepte pour le commun, au sujet de la barbe & de la tonsure, que pour les Fêtes annuelles; savoir Pâques, la Dédicace, la Pentecôte, l'Assomption & la Purisication de la Vierge, la Toussaint & Noël. Mais pour ce qui est des Officiers de l'Autel, & de celui qui tient le Chœur, il leur est ordonné de se faire faire la tonsure & raser la barbe, tous les Dimanches, & en outre les Jeudis, Vendredis ou Samedis, s'il se rencontre quelque Fête annuelle un de ces trois jours.

On trouve dans les Archives de la Sainte-Chapelle, copie d'une Lettre du Roi Henri II, du 1 de Juillet de l'an 1550, par laquelle ce Prince prie & ordonne à MM. de la Ste-Chapelle de recevoir Chanoine Guillaume Belyn, en lui permettant de porter longue barbe, nonobstant les Statuts de ladite Ste-Chapelle, auxquels il déroge en cette partie pour cette sois seulement.

Sur la coëffure, on lit: Item non debent nutrire neque deferre comas, ne per hoc valeant aut debeant incurrere sententiam excommunicationis; nec etiam facere gravias in frontibus eorum, quia talia non pertinent Ecclesiasticis hominibus.

Les Anciens ont distingué les cheveux, capilli, par des noms dissérens qu'ils leur ont donnés. Ils ont appellé ceux des hommes qui pendent le long des joues, cesaries; ceux de derriere la tête, ou qui tombent sur le col, juba, ou crines; ceux des femmes, coma, du verbe grec Kopew qui signisse attirer & agencer soigneusement; ceux qui règnent vers les tempes & les oreilles, cincinni, c'est-à-dire cheveux frisés, ou bouclés. Voyez

Histoire des Perruques, par Thiers. Ducange, au mot Gravia, cite ce Statut de la Sainte-Chapelle, & dit que c'étoit anciennement un ornement d'usage pour la coëssure: Gravia; ornatus Capillorum antiquis in usu, nostris aliàs Grêve.

Au sujet des habits de chœur de saison, on voit par les Registres que sur ce que le 21 Octobre 1645, les Chanoines arrêterent que l'on prendroit déformais le camail, & les habits de chœur d'hiver, la veille de la Fête de la Toussaint aux premieres Vêpres, contre l'usage de la Sainte-Chapelle, qui avoit toujours été jusqu'alors de ne les prendre qu'après les secondes Vêpres, & la Procession faite à tous les Autels, tant de la haute que de la basse-Sainte-Chapelle, & de rentrer au chœur aussi-tôt après pour faire l'Office des Morts; le Chanoine Barrin forma opposition à ce nouveau Règlement, & le Trésorier sit désense de s'y conformer. Surquoi, procès entre les parties, & Sentence des Requêtes rendue par défaut contre les Chanoines; appel de ladite Sentence de la part des Chanoines, & injonction aux Chapelains & Clercs d'avoir à se conformer au Statut du 21 Octobre, sous peine de se pourvoir ainsi qu'il appartiendroit contre les contrevenans. On ne voit point que cette puérilité ait eu d'autres suites en justice; tout ce que l'on fait, c'est que ce Statut a toujours été suivi depuis, fans la moindre réclamation, & comme ayant établi un usage plus convenable & plus commode que celui qui existoit avant. Il faut si peu de choses pour exciter un procès dans les Compagnies, qu'il faut encore s'étonner de ce qu'elles ne prêtent pas plus souvent à rire à leurs dépens.

Par le Statut de calceamentis, il est désendu de porter des chausses retrousses aux genoux, ad modum Paillardorum; ce sont les propres termes du Statut.

Défenses aussi de porter des poulaines aux souliers: Item Cavendum est quod nullus predictorum in sotularibus suis habeat aut deserat Polanas sive rostrum, quia talia hominibus Ecclesiasticis, qui sunt exemplar caterorum, non pertinent, nec sunt honesta. Le IVe Concile de Latran de l'an 1215, avoit déja dit, chap. 16. Calceis non utantur Consutitiis seu rostratis.

La Charte de Charles VI de l'an 1401, s'exprime ainsi à ce sujet: Volumus & ordinamus quod persone Collegii predicti amodò, prout est hactenus consuetum, Capucia & calceamenta deserant honessa, & viris Ecclesiassicis convenientia & congrua, scilicet Caligas nigri coloris, & sotulares non excoriatos, aut rostratos, seu etiam persoratos desuper.

Mezerai, dans la vie de Charles VI, raconte que sous le regne de ce Roi, les gens de qualité avoient mis en usage une certaine sorte de chaussure, qui par-devant avoit de longs becs recourbés en-haut, que l'on nommoit des poulaines, & par-derriere comme des éperons qui sortoient du talon. Le Roi, par Edit, bannit cette ridicule mode; mais elle revint, & dura jusque bien avant dans le quinzieme siecle.

Calceis non lunatis, seu cornutis aut nimis senestratis. Concil. Senon. 1524, & Synod. Carnot. 1526.

Les poulaines étoient de longues pointes ou cornes qui terminoient la chaussure. Cette espece de souliers étoit faite comme la patte d'un grifson, selon l'expression du continuateur de Nangis; voyez la description qu'en fait Guillaume Paradin; portoient, les hommes, des souliers ayant une longue pointe de devant de demi-pied de longueur; les plus riches en portoient d'un pied, & les Princes de deux, ce qui étoit la chose la plus absurde & ridicule qu'on pût voir; le Continuateur de Nangis ajoute qu'à côté de cette pointe, il y en avoit d'autres obliques pour imiter la grifse, ce qu'il présente comme un péché contre nature, & comme un outrage fait au Créateur; res erat, dit-il, valdè turpis, & quasi contra procreationem naturalium membrorum circa pedes; quinimò abusus nature videbatur.

Borel dit que souliers à la poulaine, signifient souliers à la polonoise, parce que la Pologne se nommoit Poulaine; d'autres pensent qu'on les appelloit ainsi de leur ressemblance avec cet assemblage de plusieurs pieces de bois en portion de cercle, & terminée en pointe, pointe, qui fait partie de l'avant d'un vaisseau; assemblage qui se nomme encore aujourd'hui la poulaine. Mademoiselle d'Espinassi dans son Histoire de France, tome III, veut que ces souliers aient été nommés du nom de leur inventeur, mais comme dit l'Auteur de l'Année Littéraire 1767, tome IV, Mademoiselle d'Espinassi est très excusable par son état & par son sexe, n'étant nullement à portée de connoître les termes de marine.

Quoiqu'il en soit, & quoique Mademoiselle d'Espinassi n'ait pas imaginé pourquoi; il n'en est pas moins vrai que l'Eglise s'étoit beaucoup récriée contre cet usage comme désigurant l'homme; le Concile de Paris l'avoit condamné en 1212, & le Concile d'Angers en 1365 & 1368. Le Pape Urbain V ayant fait désenses à Avignon de s'en servir, Charles V par une Ordonnance de 1365 au sujet des Secrétaires du Roi, désendit à toutes personnes de quelque qualité & condition de porter à l'avenir des souliers à la poulaine, à peine de dix storins d'amende, cette superfluité étant contre les bonnes mœurs & dérisson de Dieu & de l'Eglise par vanité mondaine & solle présomption.

La date de l'Ordonnance des deux Conciles & celle de l'Ordonnance de Charles V, nous font voir que cette mode avoit duré plus de cent cinquante ans; cet exemple unique de constance de la part de notre nation pourroit faire croire qu'il y avoit dans cette mode plus de gentillesse qu'on ne pense; l'usage en devoit être ancien, s'il venoit de Foulques Comte d'Anjou, que quelques uns assurent l'avoir inventé pour cacher la dissormité de ses pieds; & si c'étoit la même chose que ce qu'Oderic Vital appelle des pigaces qui étoient faites comme des queues de scorpion, bien sûrement cette chaussure étoit très incommode, & l'on peut juger que les habits longs ne s'accommodoient point de cette mode, aussi est-ce dans ce tems-là que les habits les plus courts furent mis en usage. Si Charles VI en fait une désense expresse dans son Règlement pour la Ste-Chapelle de l'an 1401, c'est que cette mode avoit

encore lieu au commencement de son règne, & que l'on voit par des Conciles & des Statuts que des Eccléssastiques s'étoient avisés de la suivre: aujourd'hui il ne nous en reste plus rien que dans les vieilles tapisseries, si ce n'est pout-être le bec des souliers de semmes.

Selon le Statut de excusationibus absentia horis, confirmé par l'Arrêt du Conseil de 1730, pourront les Trésorier & Chanoines qui autront atteint l'âge de soixante ans (1), être dispensés d'assister aux Matines, après vérification faite de leur demande, sans néanmoins que sous ce prétexte ils puissent se dispenser d'assister aux Matines, qui se disent l'après-midi. Par le même Statut le Trésorier, ou le Chanoine infirme doit être excusé, pourvu qu'il n'aille pas, par la ville, pour ses affaires. De même s'il va passer deux ou trois jours dehors pour recouvrer la santé. Quand il aura été faigné, ou aura pris médecine, il aura trois jours de libres pour se reposer chez lui, ou se promener en ville ou au dehors. Il sera aussi tenu présent, s'il est occupé aux affaires de l'Eglise, ou attaché au Conseil du Roi, à la Chambre des Comptes, au Parlement, on au Corps des Trésoriers & Généraux, ou de toute autre maniere légitimement empêché. De même quand il aura assisté à la premiere Messe, aux noces, à l'enterrement, ou à quelque harangue, ou acte public d'un ami à Paris, ou à la naissance d'un Compatriote, ou d'un Parent.

Ce dernier article a été déclaré commun avec les Chapelains perpétuels, par jugement rendu entre les parties le 17 Juillet 1414 par le Trésorier Jacques de Bourbon, & consirmé par les Chanoines le 17 Septembre 1676.

Pour se former une idée de ce qu'étoit l'intérieur du Palais en 1299, & des dangers provenans du mauvais air qui y régnoit, & exposoit à des maladies incurables, on peut lire le Statut

<sup>(1)</sup> In favorabilibus annus inceptus pro perfecto habetur.

de cette année, Super quotidianis distributionibus percipiendis per mensem à quolibet Canonico absente, & les motifs qui porterent unanimement les Trésorier & Chanoines à le faire, dans un tems où la serveur duroit encore, & qui se trouvent les mêmes cent ans après dans le Statut de l'an 1399, de Absentia pro recuperanda sanitate.

Le Dimanche de la Quinquagésime, les Paroisses de la Cité se rendent successivement, le matin, dans la cour du Palais, & font une action de graces vers le chevet de la Sainte-Chapelle, pour la permission d'user de laitage & de beurre, pendant le Carême; & il y a en conséquence, depuis sept heures jusqu'à onze, exposition de la vraie Croix devant la fenétre qui est au chevet de l'Eglise. A onze heures le Trésorier ou un Chanoine, avant de rensermer la Croix, donne la bénédiction au peuple.

La veille du jour des Rameaux MM. de la Chambre des Comptes députent, le matin, à l'Assemblée des Trésorier & Chanoines, celui des Procureurs de la Chambre, qui est Contrôleur de la Sainte-Chapelle, pour leur témoigner qu'ils sont dans l'intention d'aller adorer la vraie Croix; & à l'heure indiquée par l'Assemblée, les Sieurs de la Chambre se rendent en corps à la Sainte-Chapelle, où ils entendent la Messe du chœur, qui depuis long-tems est célébrée ce jour-là avec grande symphonie; le Trésorier & le Chantre occupent leur place ordinaire, & les autres Chanoines cèdent la leur, & siégent dans les dernieres stalles hautes, chacun de son côté, d'après la délibération du 17 Avril 1666. Après le Magnificat, MM. de la Chambre des Comptes sont reçus à l'adoration de la Croix dite de Bourbon, au pied du maître-Autel. Quand de la Fête l'Annonciation se rencontre ce jour-là, cette cérémonie est renvoyée au lundi fuivant.

Le Dimanche des Rameaux, à la Messe, la Passion est chantée & dialoguée, partie en plein-chant, & partie en musique, par le Célébrant, le Diacre & le chœur, ou par deux Diacres Usages particuliers.

Kk 2

& le chœur. Le Célébrant chante la partie de notre Seigneur; le Diacre celle de l'Evangéliste, & la musique du chœur la partie du peuple. Cet ancien usage, joint à la solemnité du jour attire un grand concours de monde à cet Office.

Le mardi Saint, vers les huit heures du matin, les Trésoriers de France vont en corps à la Sainte-Chapelle, pour y entendre une basse-Messe, & adorer la vraie Croix. De tems immémorial, ils donnent dix écus d'offrandes. Cet usage remonte au tems ou Saint Louis exposoit lui-même la vraie Croix; toutes les Cours Souveraines alloient à la Sainte-Chapelle pendant ces saints jours; tous les Seigneurs de la Cour s'y rendoient; il en venoit même des Cours étrangères, & les offrandes étoient abondantes.

Le mercredi Saint, au lieu de l'obit qui devoit être célébré le jour de faint Grégoire, en Mars, par les Prêtres de la grande Confrairie de Notre-Dame aux Bourgeois (1), en vertu de la fondation faite le 18 Janvier 1499, par Guillaume Bourdin, Chapelain perpétuel de la Chapelle de Saint-Jean-l'Evangéliste, les Prêtres de ladite Confrairie vont en procession à le basse-Sainte-Chapelle, & sans Croix, chanter une Messe des saintes Reliques, après laquelle ils se rendent à la haute-Sainte-Chapelle pour adorer la vraie Croix.

Le jour de la Pentecôte, & les deux jours de Fêtes du Saint Sacrement, le Roi fait servir dans l'ancienne chambre du gîte au dessus de la Sacristie, un déjeûner pour le Collége des Trésorier & Chanoines, au retour de la procession. Cet usage pourroit être regardé comme un reste des Agapes, ou festins de charité institués dans la primitive Eglise en mémoire de la Cène de notre Seigneur, asin de cimenter une espèce d'alliance entre les Chrétiens qui avoient abandonné le Judaïs-

<sup>(1)</sup> Cette Confrairie est établie dans l'Eglise de la Madeleine, dès l'an 1168.

me & le Paganisme. L'Eglise s'estorçoit ainsi d'assoiblir d'une manière sensible l'éloignement qu'ils avoient les uns pour les autres, en les réunissant par des sessions solemnels dans un même esprit de paix & de charité. Malgré les abus qui s'étoient glissés dans cette sête du tems de S. Paul, elle subsissoit encore du tems du Concile de Ganges en l'année 320, où on tâcha de les résormer. Elle sut ensuite totalement abolie au Concile de Carthage sous le Pontissicat de Grégoire le Grand en 397.

La veille de la Fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, & de la Fête de S. Pierre & S. Paul, à six heures du soir, on fait un seu dans la cour du Palais, & les Chapelains & Clercs en habits de chœur vont faire une priere devant l'image de la Vierge qui est au-dessus de la porte de la basse-Sainte-Chapelle; cet ancien usagé paroît sondé sur ce qu'il est dit dans le Nouveau Testament que les peuples se réjouiroient à la naissance de Jean; jadis il y avoit à ce sujet beaucoup de superstitions, comme de conserver des tisons de ce seu, & de jetter, par-dessus les slammes, certaines herbes qu'on croyoit par-là acquérir des vertus particulieres; en un mot, la nuit de ce jour au lendemain étoit regardée comme consacrée au grand œuvre des forciers, & à la composition de leurs drogues pour les malésices & sortiléges: devenu plus éclairé le peuple est revenu de pareilles erreurs.

Depuis la veille du premier Dimanche de l'Avent, à commencer après l'Office de Complies, on termine les Heures Canoniales en chantant en musique & par exclamation, le mot Noël que l'on répète douze à quinze fois; le jour de Noël, on le chante pendant l'élévation des trois Grand'Messes pour la derniere fois, au lieu de chanter, comme de coutume, l'Antienne O falutaris, dont l'usage s'est conservé depuis 1513 qu'on la chanta pour demander à Dieu la guérison de Louis XII, lors de sa grande maladie à Vincennes.

qui avoit lieu à l'entrée de nos Rois dans Paris. On cria Noël

en 1389, à la venue d'Isabeau de Baviere, & encore en 1420, à l'arrivée de Charles VI, & de Henri, Roi d'Angleterre. De même, en 1431, quand Henri VI, successeur de Henri V; entra à Paris; en 1437, 1465, 1484, 1517 & 1526 lorsque Charles VII, Louis XI, Charles VIII, la Reine Claude & François I, arriverent. On le cria même pour Jean Duc de Bourgogne en 1407, quoiqu'il vînt, malgré les défenses du Roi, après avoir fait assassiner le Duc d'Orléans; & encore en 1429, lorsque Philippe son fils & son successeur, amena Anne de Bourgogne sa sœur, au Duc de Bethfort, Régent de France, son mari. On le cria enfin en 1368, au Baptême de Charles VI, & en 1465, après que Louis XI eut fait publier à son de trompe, la levée de plusieurs impôts. En un mot, c'étoit un vrai cri de joie si usité en ce tems-là, qu'on s'en servoit presque à toutes les réjouissances publiques, & qui vient ou de la sête de Noël, ou d'Emmanuel, qu'on interprète: Seigneur, soyez avec nous. Quelquefois néanmoins on ne laissoit pas de crier, & Noël, & vive le Roi tout ensemble, comme en 1484, à l'entrée de Charles VIII; & quelquefois, vive le Roi seulement, ainsi qu'en 1498, à l'arrivée de Louis XII.

Hommes illustres.

Institué par Saint Louis pour garder les précieuses Reliques de notre Seigneur, & prier sans cesse pour nos Rois, le Collége de la Sainte-Chapelle a été pendant long-tems comme une pépiniere de Prélats, de Magistrats, & d'Hommes de Lettres. Une si noble institution ne pouvoit manquer en esset de produire à l'Etat nombre de grands Hommes. Je vais parcourir leurs tombeaux pour les faire connoître. Ils y ont eux-mêmes semé les sleurs que je vais cueillir pour leur en faire hommage.

MATTHIEU, fut le premier qui ait été honoré de la dignité de Maître & de principal Chapelain de la Sainte-Chapelle, & le seul qui soit nommé dans les sondations de Saint Louis. Il n'est connu que sous le nom de Maître Matthieu, & on ne lui trouve nulle part d'autre nom : par la premiere sondation

de l'an 1245, il paroît qu'il étoit Chapelain de la Chapelle de Saint-Nicolas, que Saint Louis fit démolir pour bâtir la Sainte-Chapelle; cette Charte porte qu'en récompense du confentement qu'il avoit donné à la suppression de son Bénésice, Saint Louis lui donna d'abord une des sept Prébendes qu'il avoit fondées; & par les secondes Lettres de sondation de l'an 1248, on voit qu'il le choisit & le constitua en qualité de chef du Collége de la Sainte-Chapelle.

Cette faveur fait présumer que Maître Matthieu étoit d'une grande piété, car Saint Louis ne souffroit point d'Ecclésiastiques auprès de lui qui ne sût d'une probité reconnue; aussi ce Saint Roi lui consia-t-il la conduite de la Sainte-Chapelle, en le chargeant du soin & de l'administration des Sacremens avec l'autorité spirituelle, telle que l'exerçoient les Archi-Chapelains, ou Aumôniers de sa Chapelle. Maître Matthieu procura à la Sainte-Chapelle, par le crédit qu'il avoit auprès de Saint Louis, plusieurs revenus, outre ceux que ce Prince lui avoit déja donnés; il sit la même chose sous le regne de Philippe III, dit le Hardi, sils aîné de Saint Louis, qui l'honora de ses bontés; & l'Eglise de la Sainte-Chapelle doit à ses soins l'affermissement de sa fondation. On ne peut dire, au juste, ni le jour ni l'année de sa mort, quoiqu'il soit enterré dans le cimetiere de cette Eglise, & qu'on en sixe l'époque en 1278.

Meulan. Il y a eu deux Trésoriers de ce nom, Grégoire & Jean de Meulan, de Mellento. Le premier succéda à Maître Matthieu, & sur Trésorier en 1279; il étoit de la famille de Guillaume de Meulan, Chancelier de Saint Louis, qui mourut en Chypre; il n'eut pas moins de zèle pour cette Eglise, que son prédécesseur, soit pour en augmenter les revenus, soit pour en conserver les privilèges. Le second Jean de Meulan sur Trésorier en 1335, & étoit Evêque de Meaux, comme on le voit dans l'obituaire de la Sainte-Chapelle; du Breul le qualisse Evêque de Noyon. Il se trouva en 1339 & en 1340 dans les armées de Flandres, & posséda la Trésorerie de la Sainte-

Chapelle jusqu'en 1346. Il mourut Evêque de Paris en 13676. CHANTELOUP (Gaultier de) de Cantulupi, natif du village de ce nom, au Diocèse de Bourdeaux, sut fait Chanoine en 1288. Il étoit parent de Bertrand de Goto qui sut Pape & prit le nom de Clément V. Son frere Arnauld de Chanteloup élu en 1303 Archevêque de Bourdeaux, & Cardinal du titre de Saint-Marcel, mourut à Avignon en 1310. Gaultier ne posséda sa Chanoinie que jusqu'en 1299, & mourut avant la promotion de Clément V à la Papauté.

LA CHAPELLE (Jean de) de Capella, fut reçu Chanoine en 1297 Il étoit de la famille d'Olivier de la Chapelle, Chevalier, Maréchal du Duché de Bretagne, qui avoit épousé Alliette de Molac, dont les descendans ont depuis été appellés de la Chapelle-Molac. Son frere épousa la fille de Guillaume de Rochefort, Seigneur d'Acerac, allié à la Maison de Maure par une Jeanne de la Chapelle qui avoit épousé Sire Jean de Maure VIIe du nom. Il posséda sa Chanoinie jusqu'en 1336, qu'il la résigna à Gilles de Rochefort son neveu. Il y a eu un Geoffroy de la Chapelle en 1270, grand Panetier de France, au rapport de Sainte-Marthe, dans son histoire. Il y eut aussi la même année un Pierre de la Chapelle, Cardinal, qui étoit Evêque de Toulouse; & un Bertrand de la Chapelle Archevêque de Vienne en 1328: mais on ne sait si le Cardinal étoit de la même famille, parce qu'on lit dans l'Histoire des Cardinaux, qu'il étoit d'une Bourgade appellée la Chapelle, dans le Diocèfe de Limoges.

BOUVILLE (Jean de), Chanoine en 1299, étoit d'une famille ancienne qui a eu un Chevalier Chambellan & Secrétaire du Roi; il étoit frere d'Hugues de Bouville, Conseiller au Parlement en 1310. Voyez l'Histoire Généalogique de la Maison de Châtillon-sur-Marne, par Duchesne.

LAON (Gui de), de Lauduno, du lieu de sa naissance, étoit d'une famille médiocre, & s'éleva par son mérite; il devint Aumônier du Roi Philippe-le-Bel, & sur Trésorier de la Sainte-Chapelle

Chapelle en 1301; il avoit été Chanoine de Laon, de Saint-Quentin, de Sainte-Marie-de-Condé, & de l'Église de Paris, comme on le voit par son Testament de l'an 1328; il sit plusieurs Fondations à la Sainte-Chapelle, ce sur aussi lui qui sonda le Collége de Laon en 1315 avec Raoul de Presses, Clerc du Roi, ou Avocat au Parlement, pour des Ecoliers du Diocèse de Laon & de Soissons, comme il appert par les Lettres de sondation du Roi Philippe-le-Bel, rapportées dans les Antiquités de Paris par Dubreul. Gui de Laon mourut en 1328.

MELUN (Etienne de ) de Meloduno, fut Chanoine depuis 1323 jusqu'en 1345; il étoit de l'Illustre famille de Melun, qui a donné des Grands-Maîtres de France, comme on le peut voir dans les Mémoires de Commines imprimés au Louvre, & dans les Preuves & Observations de Godesroy.

CREVECŒUR, (Guillaume de), Chanoine en 1323 jusqu'en 1337, étoit de l'ancienne famille de Crevecœur, dont il y a eu un Alexandre, Prévôt de Paris en 1348, & un Philippe, Maréchal de France en 1483 ou 1493. Voyez les Observations de Godefroy sur les Mémoires de Philippe de Commines.

Boileau. Il y a eu trois hommes de ce nom à la Sainte-Chapelle; le premier, Eudes Boileau, Trésorier en 1323, étoit fils d'Etienne Boileau, Garde de la Prévôté de Paris du tems de Saint-Louis, dont Dubreul fait mention dans ses Antiquités, comme d'une personne d'un grande probité, & d'un grand mérite; il est enterré aux Chartreux, mais le Nécrologe de ces Religieux ne fait point mention de l'année de sa mort, qui arriva en 1334 ou 1335. Le second, Hugues Boileau, sut pourvu de la Trésorerie en 1373; il étoit Aumônier de Charles V, Evêque de Nantes, & proche parent d'Eudes Boileau; il assista à la Dédicace de la Chapelle du Collége Royal de Navarre, dont il étoit Docteur, & où il avoit fait toutes ses études. En 1364, il sut nommé Exécuteur Testamentaire de la

Chapelle jusqu'en 1346. Il mourut Evêque de Paris en 13676 CHANTELOUP (Gaultier de) de Cantulupi, natif du village de ce nom, au Diocèse de Bourdeaux, sut fait Chanoine en 1288. Il étoit parent de Bertrand de Goto qui sut Pape & prit le nom de Clément V. Son frere Arnauld de Chanteloup élu en 1303 Archevêque de Bourdeaux, & Cardinal du titre de Saint-Marcel, mourut à Avignon en 1310. Gaultier ne posséda sa Chanoinie que jusqu'en 1299, & mourut avant la promotion de Clément V à la Papauté.

LA CHAPELLE (Jean de) de Capellà, fut reçu Chanoine en 1297 Il étoit de la famille d'Olivier de la Chapelle, Chevalier, Maréchal du Duché de Bretagne, qui avoit épousé Allierte de Molac, dont les descendans ont depuis été appellés de la Chapelle-Molac. Son frere épousa la fille de Guillaume de Rochefort, Seigneur d'Acerac, allié à la Maison de Maure par une Jeanne de la Chapelle qui avoit époufé Sire Jean de Maure VIIe du nom. Il posséda sa Chanoinie jusqu'en 1336, qu'il la résigna à Gilles de Rochefort son neveu. Il y a eu un Geoffroy de la Chapelle en 1270, grand Panetier de France, au rapport de Sainte-Marthe, dans son histoire. Il y eut aussi la même année un Pierre de la Chapelle, Cardinal, qui étoit Evêque de Toulouse; & un Bertrand de la Chapelle Archevêque de Vienne en 1328 : mais on ne sait si le Cardinal étoit de la même famille, parce qu'on lit dans l'Histoire des Cardinaux, qu'il étoit d'une Bourgade appellée la Chapelle, dans le Diocèse de Limoges.

BOUVILLE (Jean de), Chanoine en 1299, étoit d'une famille ancienne qui a eu un Chevalier Chambellan & Secrétaire du Roi; il étoit frere d'Hugues de Bouville, Conseiller au Parlement en 1310. Voyez l'Histoire Généalogique de la Maison de Châtillon-sur-Marne, par Duchesne.

LAON (Gui de), de Lauduno, du lieu de sa naissance, étoit d'une samille médiocre, & s'éleva par son mérite; il devint Aumônier du Roi Philippe-le-Bel, & sur Trésorier de la Sainte-Chapelle

Chapelle en 1301; il avoit été Chanoine de Laon, de Saint-Quentin, de Sainte-Marie-de-Condé, & de l'Église de Paris, comme on le voit par son Testament de l'an 1328; il sit plusieurs Fondations à la Sainte-Chapelle, ce sut aussi lui qui fonda le Collége de Laon en 1315 avec Raoul de Presses, Clerc du Roi, ou Avocat au Parlement, pour des Ecoliers du Diocèse de Laon & de Soissons, comme il appert par les Lettres de sondation du Roi Philippe-le-Bel, rapportées dans les Antiquités de Paris par Dubreul. 'Gui de Laon mourut en 1328.

MELUN (Etienne de ) de Meloduno, fut Chanoine depuis 1323 jusqu'en 1345; il étoit de l'Illustre famille de Melun, qui a donné des Grands-Maîtres de France, comme on le peut voir dans les Mémoires de Commines imprimés au Louvre, & dans les Preuves & Observations de Godesroy.

CREVECŒUR, (Guillaume de), Chanoine en 1323 jusqu'en 1337, étoit de l'ancienne famille de Crevecœur, dont il y a eu un Alexandre, Prévôt de Paris en 1348, & un Philippe, Maréchal de France en 1483 ou 1493. Voyez les Observations de Godefroy sur les Mémoires de Philippe de Commines.

Boileau. Il y a eu trois hommes de ce nom à la Sainte-Chapelle; le premier, Eudes Boileau, Trésorier en 1328, étoit fils d'Etienne Boileau, Garde de la Prévôté de Paris du tems de Saint-Louis, dont Dubreul fait mention dans ses Antiquités; comme d'une personne d'un grande probité, & d'un grand mérite; il est enterré aux Chartreux, mais le Nécrologe de ces Religieux ne fait point mention de l'année de sa mort, qui arriva en 1334 ou 1335. Le second, Hugues Boileau, sut pourvu de la Trésorerie en 1373; il étoit Aumônier de Charles V, Evêque de Nantes, & proche parent d'Eudes Boileau; il assista à la Dédicace de la Chapelle du Collége Royal de Navarre, dont il étoit Docteur, & où il avoit fait toutes ses études. En 1364, il sut nommé Exécuteur Testamentaire de la

Ķ

Comtesse de Vendôme; en 1369 de la Comtesse d'Aumale; en 1375 de la Comtesse d'Eu & de Castres; & en 1389 de la Comtesse d'Harcourt. Tous les Comptes rendus en cette qualité, ont été long-tems aux Archives de la Sainte-Chapelle. Hugues mourut en 1393. Le troisieme, surnommé Jacques, fils de Gilles Boileau; Greffier de la Grand'Chambre du Parlement de Paris, & frere du célebre Nicolas Boileau Despreaux, naquit à Paris le 16 Mars 1635; il fut Docteur de la Maison & Société de Sorbonne, Doyen & Grand - Vicaire de Sens, fous M. de Gondrin en 1663, & Chanoine de la Sainte-Chapelle en 1694; il mourut Doyen de la Faculté de Théologie le premier Août 1716, & fut enterré dans la basse Sainte-Chapelle. Il a publié un grand nombre d'Ouvrages, remplis de traits singuliers & curieux. Les principaux sont, 1° un écrit sur la Décrétale, super specula de Magistris; 20. de antiquo jure Presbyterorum, in regimine Ecclesiastico; 3°. de antiquis & majoribus Episcoporum causis, in-4°.; 4°. l'Histoire des Flagellans en latin; 5°. l'Histoire de la Confession auriculaire en latin; 6°. le Traité de Ratramne, de Corpore & sanguine Domini, avec des Notes; 7°. une Dissertation de Traclibus Impudicis, suivie d'une autre en latin, sur les Devoirs des Chanoines, dans laquelle il traite la question, s'il est permis aux Chanoines de dire leur breviaire à l'Eglise. Le Docteur Boileau avoit beaucoup d'esprit, & étoit ami & grand partisan de M. Arnaud, & des autres MM. de Port-Royal: on lui attribue un grand nombre de bons mots, dont on a fait un Recueil sous le titre de Bolaana.

Je ne puis me dispenser de faire ici une remarque sur la naissance de Nicolas Boileau, le Poète, surnommé Despreaux, frere de Jacques. Parmi ceux qui en ont parlé, les uns l'ont fait naître à Paris; les autres ont dit qu'il étoit né à Crône.

M. l'Abbé Ladvocat, dans son Diëlionnaire Historique, dit qu'il naquit, non à Paris, comme on l'a dit communément mais à Crône, petit village où son pere avoit une Maison d

campagne, proche Villeneuve-Saint-George; & Jacques Boileau, annonçant la mort de Despreaux, son frere, à Brossette à Lyon, s'exprime ainsi: Il est passé en l'autre vie à dix heures du soir, le 11 de ce mois (Mars 1711), âgé de 74 ans, quatre mois, étant né le premier Novembre 1636; il avoit été baptisé dans la Sainte-Chapelle du Palais, où il est enterré.

Sur quoi l'Editeur des Lettres de Boileau & Brossette fait l'observation suivante : J'oppose ce témoignage à celui de seu M. Racine le fils, qui dans les Mémoires pour servir à la vie de Jean Racine, son pere, fait naître M. Despreaux à Crône. Erreurquia été adop. tée par tous les Lexicographes modernes, ainsi que par M. de Voltaire dans sa Liste des Ecrivains du siècle de Louis XIV. Le Bouf, à ce sujet, a copié les Mémoires sur la vie de Jean Racine 1747,

tom. 1, pag. 42.

Il est fâcheux que les Registres de baptême de la Sainte-Chapelle en 1636 n'existent pas. J'aurois eu la satisfaction de détruire une erreur, en donnant la preuve de l'assertion de Jacques Boileau, qui paroît tranchante, & qui fait voir que le vrai a souvent bien de la peine à passer à la postérité. Nicolas Boileau est entérré dans le Chœur de la basse Sainte-Chapelle, fous la place du fameux Lutrin, où l'on voit encore une longue Pierre, sur laquelle on lit en latin les noms, qualités & dates du décès des différentes personnes de sa famille enterrées en cet endroit.

DUPRÉ-GILBERT (Regnauld), Conseiller au Parlement, & Chanoine de la Sainte-Chapelle l'an 1344, fut ensuite Président des Enquêtes, Chantre & Chanoine d'Auxerre, & Chanoine de Sens; il mourut le 25 Septembre en 1353, & est enterré dans la Chapelle du cloître de Sainte-Geneviéve. Sur sa tombe étoit écrit. Hic jacet vir magna discretionis & prudentia Magister Reginaldus de Prato Gilberti quondam prasidens in camerà inquestarum domini Regis, Cantor & Canonicus Altissiodorensis, Canonicus senonensis & Capella regalis Parisiensis qui obiit anno Domini 1353, 25 Septembr. anima ejus requiescat in pace.

L1 2

SAINT-JUSTE (Jean de), Chanoine de Saint-Quentin & de Beauvais, & Maître des Comptes pendant huit ans, fut Chanoine de la Sainte-Chapelle en 1360, Evêque de Châlons-sur-Saone en 1361, & posséda sa Chanoinie jusqu'en 1369: c'est lui qui a composé l'ancien Mémorial de la Chambre des Comptes,

appellé le Registre de Saint-Juste.

ORESME (Nicolas). Sa naissance fait honneur à son pays, & par son érudition qui sut fort au-dessus de la portée de son siècle, & par les titres & les dignités que son mérite lui valut. Il nacquit à Caen, sut Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, & en 1355 élu Grand-Maître du Collége de Navarre, où il avoit été élevé, ensuite Archidiacre de Bayeux, & Doyen de la Métropole de Rouen. Le Roi Jean le choisit en 1360 pour être Précepteur de son sils Charles V, qui le récompensa de l'Evêché de Lizieux en 1377, après la mort d'Alphonse Chevrier. On lit dans les Origines de Caen, par P. Dan. Huet, qu'Oresme avoit été Trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris; & Laulnoy dans l'histoire qu'il a donnée du Collége de Navarre dit de même; Regendum Navarra Gymnasium anno MCCCLVI suscepit IV nonas Octobres... intereà creatus Regia Palatii Capella Thesaurarius, & Rothomagensis Decanus, Navarrico Magistratu obiit.

Voilà un texte précis, & fourni par l'Auteur de l'histoire d'un Collége dont Oresme avoit été le Supérieur. D'un autre côté je ne trouve rien dans les Archives de la Sainte-Chapelle à l'appui du dire de Laulnoy. Le nom d'Oresme ne se rencontre dans aucun acte, ni sur aucun Registre; & Dongois contemporain de Laulnoy, & qui a été Chanoine de la Sainte-Chapelle depuis 1663 jusqu'à la mort de Laulnoy arrivée en 1708, ne fait aucune mention d'Oresme dans ses Mémoires.

Du Boulay, autre contemporain de Laulnoy, qui mourut en 1678 six mois après Laulnoy, & qui nous a donné dans son Histoire de l'Université de Paris, l'énumération de la prodigieuse quantité d'ouvrages attribués à Oresme, en parlant de ce Savant, ne dit point qu'il ait été Trésorier de la SainteChapelle; mais seulement dans la liste des Grands-Maîtres de Navarre, tome IV, page 97, il dit: anno 1355, M. Nicolaus Oresmius Caroli V Praceptor. Anno 1360 sactus Decanus Rothomagensis, & ex Decano anno 1377 Episcopus Lexoviensis.

Ce qu'il y a de certain, c'est que Oresme étoit d'un savoir sort diffus, grand Théologien, grand Philosophe, grand Mathématicien, grand Humaniste. Le Roi le payoit de ses peines par de grosses fommes & par des pensions, dont la mémoire se conserve dans les Registres de la Chambre des Comptes. Ce Prince prenoit même dans ses affaires les avis d'Oresme, le Conseil & Administration duquel, comme l'atteste Du Tillet, il oyoit & suivoit moult volontiers. Nicole Gilles parle d'un Traité que composa Oresme pour la défense de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge. Ses principaux ouvrages sont ses Sermons qui nous sont restés, & un long & insipide discours que l'on dit qu'il sit à Avignon devant le Pape Urbain V & le Sacré Collége, contre les dérèglemens de la Cour de Rome, & tendant à détourner le Saint Pere d'aller à Rome. Un beau Traité de Communicatione Idiomatum. Un Discours contre le changement de la Monnoie. Un Traité favant, curieux & solide de Anti-Christo, imprimé dans le neuvierne tome de l'Amplissima Collectio du P. Martenne. Il traduisit le Livre du Ciel, du Monde, les Morales, & la Politique d'Aristote, avec le Livre de l'une & l'autre fortune fait par Plutarque. On lui attribue aussi une Traduction Françoise de la Bible que l'on conserve en manuscrit dans la Bibliothèque du Roi; mais cette Traduction est constamment de Guyar Des Moulins. Oresme mournt en 1382 & sut enterré dans son Eglise Cathédrale. Il eut deux freres, Guillaume & Nicolas, qui, soit par ses conseils, soit par son exemple, soit par leur propre génie, cultiverent les Lettres & s'y signalerent.

Dans la Séance publique de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres pour la rentrée de la Saint-Martin 1786, M. Camus lut un Mémoire sur le Songe du Verger. L'Académicien, après avoir dit que ce vieux Manuscrit du tems de Charles V, est un des plus

utiles à ceuxqui veulent défendre les libertés de l'Eglise Gallicane, donne lieu de croire qu'on n'en connoît pas l'Auteur, & ne fait qu'hasarder des conjectures à cet égard; au surplus, l'analyse qu'il en donne, & les détails dans lesquels il entre, sont très-propres à exciter l'envie de le lire: il en cite des morceaux satyriques, bien faits pour le rendre piquant. Enfin, le savant Académicien indique où l'on peut chercher les copies les plus exactes & les plus complètes d'un Ouvrage aussi capital, désiguré dans l'impression, & sur - tout dans les espèces de traductions plus françoises qu'on en a voulu faire.

Antérieurement à ces observations, Mézerai nous apprend qu'à l'occasion des troubles survenus, par rapport à l'élection d'Urbain V, il y eut une multitude d'écrits; que Sainte-Catherine de Sienne dans ses Lettres soutint le parti d'Urbain, en faveur duquel Jean Terano, son Secrétaire, composa un Ouvrage, où non content de vouloir prouver qu'il étoit le vrai Pape, il attaquoit l'autorité des Rois, & s'efforçoit de prouver, par sophismes, que la puissance des Princes temporels étoit expirée avec le paganisme, & entierement transmise au Saint Siége; que Charles V chargea Nicolas Oresme, d'écrire contre ces impertinences, & l'on pense, ajoute-t-il, que ce sut alors qu'il composa le Songe du Verger, qui n'est point une rêverie, mais un puissant raisonnement, où il introduit le Clerc & le Gentilhomme disputans de l'autorité du Pape & de celle des Princes.

DAUDIN (Jean), natif de Franconville, sut Chanoine de la Sainte-Chapelle en 1367, & mourut en 1382. Il sut enterré dans la Chapelle de Saint-Michel du Palais. Son Epitaphe sait connoître qu'il étoit Poète.

Hic jacet Cognomine Daudin,
Cui Franconvilla genitale folum;
Plange Pecus virum
Quem deflet Orthographia,

Et Selecta Philosophia,
Qui transtulit in Gallos, Plurium scripta.
Versiculos, Daudine, sequeris,
Versiculosus eras, versiculosus eris.

CRETE (Jean), reçu Chanoine le 12 Octobre 1382, étoit Maître des Comptes, & fut nommé par Charles VI, un de fes Exécuteurs Testamentaires en 1393 avec le Cardinal Pierre d'Ailly, qui avoit été Trésorier.

REGNAULT (Matthieu), reçu Chanoine le 12 Septembre 1389, étoit Confesseur du Roi Charles VII, Evêque de Terouane dit de Morienne, & l'un de ses Médecins. Il en cst fait mention dans le Catalogue des Officiers du Roi Charles VII, que Godefroy rapporte dans ses annotations sur l'Histoire de Charles VI.

AILLY (Pierre d'), naquit à Compiègne en 1350, de parens pauvres, qui ne laisserent pas de lui donner une bonne éducation; vers 1372, il fit bâtir le corps-de-logis occupé par les Bacheliers du Collége de Navarre, dont il est regardé comme le second Fondateur, à cause de beaucoup d'autres biens qu'il lui a faits. Dès l'âge de trente ans, il commença à prêcher avec distinction; l'an 1380, il fut reçu Docteur de la Maison de Navarre, & Chanoine de Noyon; en 1384, il fut Grand-Maître du Collége de Navarre, où il enseigna, & prêcha avec tant de réputation que chacun s'empressoit de l'entendre; il eut pour disciples l'illustre Jean Gerson, Nicolas de Clémengis, Gilles Deschamps qui fut Grand-Maître de Navarre après lui en 1389, & plusieurs autres grands Personnages; en 1389, il fut fait tout - à - la - fois Chancelier de l'Université de Paris, en considération de son mérite & de sa grande réputation, Aumônier & Confesseur du Roi Charles VI; en 1394, il fut Trésorier de la Sainte-Chapelle, où il s'appliqua à mettre de l'ordre dans le Service Divin : il posséda cette dignité jusque vers l'an 1397; il assista pendant ce tems là à toutes les

Assemblées des Grands du Royaume, du Clergé, & de l'Université, qui eurent lieu pour l'extirpation du grand Schisme qui troubloit l'Eglise pour lors. Il sut ensuite envoyé à Rome vers Benoît XIII pour l'affaire de l'union; le 2 d'Avril 1395, il fut fait Evêque du Puy en Velay, puis tranféré à l'Evêché de Cambrai au commencement de l'an 1396, tems où il résigna la Chancellerie de Paris à Jean Gerson, pour résider dans son Diocèse; tel étoit Pierre d'Ailly quand il fut envoyé à Rome: en 1405; il prêcha à Gênes avec tant de force sur le Mystère de la Trinité que l'Anti-Pape Benoît XIII, touché de son Sermon, en institua la Fête à Rome, où elle n'étoit pas encore établie, quoiqu'on la célébrât en un affez grand nombre d'Eglises depuis plusieurs siècles. En 1406, après la mort de Boniface IX, Charles VI convoqua une grande Assemblée, dans laquelle Pierre d'Ailly après avoir parlé quelque tems en faveur de Benoît XIII, fit voir avec beaucoup d'éloquence & de force, que le seul moyen d'éteindre le Schisme, étoit d'assembler un Concile général; fon avis fut suivi, & le Concile se tint à Pise en 1409; Pierre d'Ailly influa beaucoup dans tout ce qui y fut arrêté. En 1410, il fut fait Cardinal Prêtre du titre de Saint-Chrifogone par le Pape Jean XXIII, qui l'envoya Légat en Allemagne en 1414; quelques mois après il fut envoyé au Concile de Constance, où il présida à la troisseme cession; pendant trois ans que dura ce Concile, Pierre d'Ailly travailla sans relâche à servir l'Eglise, se trouvant assiduement aux Congrégations, disputant avec prudence & charité contre les Hérétiques, composant divers Ouvrages, & prêchant au Peuple les jours de Fêtes. Il ne survécut pas long-tems après, & mourut à Cambrai, le 9 d'Octobre de l'an 1425, laissant une grande réputation de science & de prudence; son Epitaphe est conçue en ces termes:

Hic jacet
R. P. dominus de Alliaco, Theologia Doctor
Quondam Episcopus Cameracensis,
Orate pro eo.

Mors

273

Mors rapuit Petrum, petram subiit putre corpus,

Sed petram Christum spiritus ipse petit.

Quisquis ades, precibus fer opem, semperq: memento

Quod prater mores, omnia morte cadunt,

Nam quid amor regûm, quid opes, quid gloria durent,

Aspicis; hac aderant, tunc mihi, nunc abeunt.

Il avoit mérité, de son tems, le bel éloge que l'on lit de sa personne dans un tableau du Collége de Navarre, où il est peint avec cette inscription; Aquila Francia, & malleus à veritate aberrantium indesessus, & ayant pour devise veritas vincit.

Il a laissé plusieurs Ouvrages dont les plus considérables sont; des Commentaires abrégés sur les quatre Livres des Sentences; la Recommandation de l'Ecriture - sainte; beaucoup de Traités de Piété sur divers sujets de Méditations sur quelques Pseaumes, sur le Cantique des Cantiques, sur l'Ave Maria, sur les Cantiques de la Vierge, de Zacharie & de Simeon, & sur l'Oraifon Dominicale; un Sacramentaire qui porte fon nom; la Vie de S. Pierre Célestin; des Traités de la Puissance Ecclésiastique, de l'Interdit, de la permutation des Bénéfices, des Loix, du Concile général; des Traités d'Astronomie, de la Sphere, & des Météores d'Aristote; tous Ouvrages imprimés, & dont on voit la liste, avec beaucoup d'autres manuscrits, dans l'Histoire du Collége de Navarre, par Jean de Launoy; son Ouvrage le plus estimé est un Traité de la Réformation de l'Eglise, qui n'est que l'abrégé de plusieurs autres sur le même sujet, & qui se trouve imprimé dans les Ouvrages de Gerson.

Anguier (Guillaume), fils de Pierre Anguier, Chevalier-Seigneur du Plessis-Anguier (ancienne famille de Bretagne alliée à la maison de Maure & de Montrelais,) & de Marguerite de Château-Briant, sut reçu Chanoine en 1398, & nommé à l'Evêché de Saint-Brieux en 1403. Il avoit tant d'affection pour la Sainte-Chapelle, qu'il ne quitta sa Chanoinie qu'en 1417, pour se dévouer tout entier à son Diocèse.

M m \*

BLANCHET (Hugues), Chanoine de Paris, & Archidiacre de Sens, fut nommé Tréforier de la Sainte-Chapelle en 1399. Il étoit Aumônier du Roi Charles V & avoit été Chanoine de la Sainte-Chapelle dès l'an 1382. Il fut envoyé à Avignon, par le Roi Charles VI, auprès du Pape Benoît XIII. Son pere étoit Ambassadeur auprès du Roi d'Angleterre, & mourut à Londres en 1400: il avoit un frère nommé Louis, qui étoit Notaire & Secrétaire du Roi en 1388 & dont il est parlé dans le Livre des Mémoriaux de la Chambre des Comptes coté E, ainsi que du Trésorier de la Sainte-Chapelle qui étoit aussi Notaire & Secrétaire du Roi. Il posséda la Trésorerie jusqu'au 24 Avril 1406, qu'il mourut, & sut enterré dans la basse-Sainte-Chapelle.

Bourbon (Jacques de), Seigneur de Thury, Doyen de Saint-Martin de Tours, & Archidiacre de Sens, troisieme fils de Jacques de Bourbon, & de Marguerite de Preaux, âgé de 14 ans, fut nommé par le Roi Charles VI à la Trésorerie de la Sainte-Chapelle. Guillaume Evêque d'Evreux, & Louis Comte de Vermandois, présenterent ses provisions aux Chanoines assemblés aux Archives de la Sainte-Chapelle le 4 Octobre 1408; les Chanoines firent d'abord difficulté de le mettre en possession, parce qu'il n'y avoit point d'exemple qu'on eût reçu un Tréforier, qui ne fût revêtu du Sacerdoce, condition requise à raison de la cure des ames attachée à ce Bénéfice; cependant ils passerent par-dessus cette considération, se flattant que, Jacque de Bourbon étant proche parent du Roi, cet exemple ne tireroit point à conséquence; & le plus ancien Chanoine l'installa, à condition que dans l'acte de sa réception, il seroit arrêté que l'on feroit de très - humbles remontrances, pour supplier S. M. d'empêcher qu'à l'avenir il sût donné atteinte à la fondation de Saint-Louis, par de pareilles provisions; les temontrances des Chanoines furent favorablement écoutées, & trouvées si justes, qu'il fut ordonné par Lettres - patentes du mois d'Octobre 1410, que désormais personne ne seroit

pourvu de la dignité de Trésorier de la Sainte-Chapelle, s'il n'étoit Prêtre, avec désense aux Chanoines de recevoir de provisions qui ne sussemble conformes à cette Ordonnance; & asin que par la suite elle sût religieusement observée, le Roi la sit confirmer en 1415 par le Concile de Constance, qui ordonna aux Chanoines de jurer, lors de leur réception, de la garder. L'original de la Bulle scellée en plomb du sceau du Concile, est conservé dans les Archives de la Sainte Chapelle.

Jacques de Bourbon conserva la Trésorerie jusqu'en 1416, que Louis de Bourbon, son frere, ayant été tué à la Bataille d'Azincourt en 1415, il forma la résolution de quitter l'état Ecclésiastique; ses parens voulurent l'en détourner, mais le voyant décidé à se marier, Pierre de Bourbon, son frere aîné, lui procura l'alliance de Jeanne de Montagu, sœur de sa femme, & le mariage se sit en 1417. Aussi-tôt après Jacques de Bourbon s'attacha aux intérêts de Charles, Dauphin de France, Régent du Royaume pendant l'infirmité du Roi son Pere, & sit si bien qu'ayant gagné ses bonnes graces, il en reçut plusieurs bienfaits. Il le suivoit & l'accompagnoit par-tout. Jeanne de Montagu, sa femme, étant morte l'année suivante, il sut si touché de cet évènement, que se voyant sans enfans, il prit le parti de se retirer dans le Monastere des Célestins d'Ambert, situé dans la forêt d'Orléans, pour y faire pénitence; & faisant réflexion sur l'abus qu'il avoit fait, dans son jeune âge, des Bénéfices qu'il avoit possédés, il donna tous ses biens à ce Monastere, à la charge entr'autres choses de donner à la Sainte-Chapelle, par forme de restitution, huit cens écus d'or; mais les difficultés qui survinrent dans la suite par les procès que les Célestins eurent à soutenir contre ses parens, furent cause que le Collége de la Sainte-Chapelle n'a rien touché de cette somme, & que les Célestins n'ont guère profité de tout ce qu'il leur avoit donné. Dès que Jacques de Bourbon eut disposé de ses biens, il sit profession dans l'Ordre des Célestins sur la fin de l'an 1421, & le Roi

Charles VII, auquel il avoit été dévoué pendant qu'il étoit Dauphin, ne cessa depuis de l'assister dans ses besoins. On trouve dans les Comptes du Receveur-Général des Finances de cè tems-là, que le Roi donna à frere Jacques de Bourbon, de l'Ordre des Célestins, vingt écus d'or pour l'aider pendant le voyage qu'il fit en 1422, de Lyon à Avignon, pour visiter les Prieurés de son Ordre. Le Scholiasse de Gerson prétend qu'il quitta l'habit de Célestin, pour prendre celui de Cordelier, & qu'il fut assassiné quelque-tems après en revenant de Rome; Gerson dit qu'il mourut le 12 de Juillet 1429.

DARSONVAL (Jean), Chanoine de Chartres, fut reçu Chanoine de la Sainte-Chapelle en 1408; il ne posséda sa Chanoinie qu'une année, & le Roi le nomma Evêque de Mâcon en 1413. Il étoit Confesseur de Louis, Duc de Guyenne, Dauphin, fils de Charles VI, & mourut le 27 Août 1416. Il sut enterré aux Chartreux de Paris dans la Chapelle de la Madeleine. Pendant sa maladie, il sut soigné par Pierre Bechebien, Médecin du Roi, qui a été Trésorier de la Sainte-Chapelle, & Evêque de Chartres. Dans les Antiquités de Paris, il est qualissé Evêque de Châlons; & dans les Annotations de Godestroy sur l'Histoire de Charles VI, il est dit Confesseur & Précepteur du Duc de Guyenne en 1408.

CAUCHON (Pierre), reçu Chanoine le 14 Décembre 1419, fut Evêque de Beauvais, ensuite de Lizieux, & Aumônier du Roi. Il étoit de la famille de Pierre Cauchon, Seigneur de Trelon, Maître des Requêtes, qui avoit épousé Anne Brulart de la famille du Chancelier Brulart.

Rully (Philippe de), Seigneur du Plessis-Gassot, Chanoine de l'Eglise de Paris, Conseiller, & frere d'un Président à Mortier au Parlement de Paris, sur nommé Commissaire dans l'assaire de Jeanne de Charennes, accusée de plusieurs forcelleries, & de saux témoignages en saveur de Robert d'Artois, Comte de Beaumont-le-Roger; il sur reçu Trésorier le 30 Novembre de l'an 1420. En 1429, il sut Député par le Conseil du Roi,

avec Marc Foras, Archidiacre de Laon, pour faire prêter ferment, à tous les Bénéficiers dépendants de l'Eglise de Paris, de garder & entretenir le Traité fait par le défunt Roi avec le Roi d'Angleterre, & d'entretenir de tout leur pouvoir la Ville de Paris en paix. Cette Anecdote est consignée dans les Registres du Chapitre de Notre-Dame de Paris, en date du 26 Août 1429. Philippe de Rully mourut Trésorier de la Sainte-Chapelle, le 3 Septembre de l'an 1440, & est enterré dans la basse Sainte-Chapelle.

LUXEMBOURG (Simon de), fut reçu Chanoine le 15 Novembre 1432; il étoit de la famille de Jean de Luxembourg, Comte de Ligny, & de Rouffy; fon oncle Louis de Luxembourg étoit Chancelier de France en 1424, du tems d'Henri IV Roi d'Angleterre, qui prenoit la qualité de Roi de France.

Mortis (Jean), reçu Chanoine de la Sainte - Chapelle le 18 Janvier 1438, fut Chantre de ladite Eglise l'année d'après, ensuite Conseiller au Parlement; c'étoit un homme de mérite & de capacité, fort affectionné à la discipline & aux affaires de la Sainte-Chapelle; il a laissé un état de la Sainte-Chapelle, sous le titre de Répertoire abrégé jusqu'en 1457. Par son Testament olographe, reconnu pardevant Notaires le 9 Mai 1482, il donna tous ses biens à la Sainte-Chapelle, pour être employés à l'entretien du Service Divin; pourquoi les Trésorier & Chanoines ordonnerent que l'on célébreroit tous les ans le 15 Novembre un Obit pour le repos de son ame. Mortis mourut le 6 Mai 1481, & est enterré à l'entrée de la bassé Sainte-Chapelle, où l'on voit une Inscription bordant une longue pierre, sur laquelle est gravé de droite à gauche un bâton Cantoral surmonté d'une sleur de lys couronnée.

A l'article des Sépultures remarquables qui sont au Monastere des Célestins, Dubreul dit que ce Mortis mourut en 1404, & qu'il est enterré dans la Nef de l'Eglise des Célestins, vers la Chapelle de Sainte-Marguerite; mais c'est une erreur qui vient de cè que l'Auteur des Antiquités de Paris a confondu le Chantre

de la Sainte-Chapelle avec un Jean Mortis, frere de Louis Mortis Comte d'Etampes, qui y ont leur Sépulture.

CHATEL (du), il y a eu trois personnes de ce nom à la Sainte-Chapelle; Olivier, Pierre & Bernard; le premier fut Evêque d'Uzès & Trésorier de la Sainte - Chapelle en 1445. Pierre, natif d'Archi en Bourgogue, étoit un homme de mérite, & de capacité; il étoit Professeur d'humanités, lorsqu'il fut pourvu, le 21 Mai 1536, d'un Canonicat de la Sainte-Chapelle, qu'il garda jusqu'au mois de Septembre de la même année. Jacques de Thou dans le troisieme livre de l'Histoire de fon tems, l'appelle virum probitate & morum gravitate & doctrina prastantissimum. François I prenoit plaisir à l'entendre discourir sur toutes sortes de matieres de Doctrine. Il ne contribua pas peu à attirer aux Grands Hommes de son tems l'estime & les faveurs de son Roi, de qui il obtint le rétablissement du Collége Royal, & l'augmentation du nombre des Professeurs. François I l'honora de la charge de son Bibliothécaire après la mort de Budée, puis lui donna l'Evêché de Tulles en 1595, ensuite celui de Mâcon en 1543, & l'Abbaye d'Hautvilliers, au Diocèse de Reims. Pierre du Chatel fit l'Oraison Funèbre de François I, & à Saint-Denis, & dans l'Eglise de Paris, avec l'applaudissement de tous ses Auditeurs. En 1548, Henri II lui donna la charge de Grand-Aumônier; en 1551, il quitta l'Evêché de Mâcon pour celui d'Orléans, & en 1552 il mourut d'apoplexie, prêchant dans l'Eglise de Saint-Laurent-des-Orgevils, avant de faire son entrée dans Orléans. Scévole de Sainte-Marthe ne l'a point oublié parmi les Hommes illustres, dont il a fait les éloges. Il étoit fort aimé de Michel de l'Hospital, Chancelier de France qui le regretta beaucoup & a fait son Epitaphe. Sa vie a été écrite par Pierre Galland. Bernard du Chatel, neveu de Pierre, & Evêque d'Orléans, fut reçu Chanoine, le 9 Juilllet 1544, par la promotion de François Faucon à l'Evêché de Mâcon que possédoit Pierre du Chatel, & qu'il lui permuta avec l'Evêché d'Orléans. C'étoit un jeune Ecolier que

la faveur de son oncle sit Aumônier du Roi Henri II. Il eut aussi l'Abbaye d'Hautvilliers, au Diocèse de Reims, que son oncle avoit eu.

CREPIN (Antoine), Chanoine de l'Eglise de Paris, sut pourvu de la Trésorerie de la Sainte-Chapelle en 1447, & ne la posséda que deux ans. Il sut successivement depuis Evêque de Paris, de Laon, & Archevêque de Narbonne. Il posséda les Abbayes de Jumiége, au Diocèse de Rouen, & de Saint-Jean de Laon.

DAUXY (Jean), d'une médiocre naissance, avoit été élevé Boursier au Collége des Cholets, où il sit ses études, & devint un célèbre Docteur en Théologie. Son grand mérite le sit parvenir auprès du Roi Charles VII, qui le sit son Confesseur & son Grand-Aumônier, ensuite Trésorier de la Sainte-Chapelle en 1449, jusquen 1452 qu'il sut nommé à l'Evêché de Langres.

VIENNE (Herman de) fut reçu Chanoine le 17 Octobre 1463. Il étoit issu de la Maison de Pierre de Vienne, Amiral de France sous le règne de Charles VI en 1388, dont le pere s'appelloit Joü, qui avoit aussi été Amiral de France en 1374. Voyez l'Histoire de Charles VI, imprimée au Louvre, par Godefroy. On y trouve le détail de ses exploits en Ecosse contre les Anglois.

FOURNIER (Jean), reçu Chanoine le 15 de Janvier de l'an 1468, avoit un frere Conseiller au Parlement de Paris en 1476. En 1487, Jean Fournier sit un Pélerinage à Jérusalem; douze ans après, il alla à Rome & à Saint-Nicolas. Par son Testament du 10 Juillet 1503, il se qualifie Chanoine de l'Eglise de Paris, & Chapelain de la Chapelle de Sainte-Anne, dans la Paroisse de Saint-Barthelemi. Il donna tous ses biens à la Sainte-Chapelle.

CLUGNY (Guillaume de), Maître des Requêtes de Charles Duc de Bourgogne, Chanoine de Saint-Martin & Saint-Gatien de Tours, fut reçu Chanoine de la Sainte-Chapelle le 28 Janvier 1469, par la résignation de Jean Fournier. Il résigna la même Chanoinie, quatorze jours après sa réception, audit Jean Fournier, & sur depuis Chanoine, Archidiacre & Official d'Autun, Prévôt de Béthune, & de Saint-Léonard, Abbé de Bourgueil, de Cormery & de Saint-Florent, & Evêque de Poitiers.

Pont-Brian, il y a eu consécutivement deux Trésoriers de ce nom à la Sainte-Chapelle, Olivier, & Gilles: Olivier sut nommé Trésorier en 1476: on sit dissiculté de le recevoir, quoiqu'il eût des Lettres de Jussion du Roi, parce qu'il n'étoit que Soudiacre, & l'avis des Docteurs qui furent consultés sur les statuts de l'Eglise, l'obligea de se faire promouvoir au Sacerdoce, ce qui sit qu'il ne sut mis en possession que le 28 Février de l'année suivante; il étoit Doyen de l'Eglise de Poitiers & de Clery, Abbé de Preaux en Normandie, Archidiacre d'Evreux, Conseiller & Aumônier du Roi Louis XII. En 1500, il alla en Pélerinage à St-Jacques en Galice, & mourut le 4° jour d'Août de l'an 1505; il est enterré dans la basse Sainte-Chapelle. Il laissa en mourant tous ses biens à la Sainte-Chapelle, par forme de restitution, & Gilles lui succéda la même année, dans la place de Trésorier.

ESPINAY. Cette Maison une des plus illustres & des plus ancienne de Bretagne, alliée à celle d'Estouteville & de la Rocheguion a donné à l'Eglise & à l'Etat nombre de sujets distingués par leur valeur, leur doctrine & leur piété, & quatre Chanoines à la Sainte - Chapelle, savoir en 1484, 1485, 1486 & 1503. Du tems du premier Chanoine de ce nom, on ne conoissoit encore que cette samille qui ait vu en même-tems cinq freres dans les premieres dignités de l'Eglise. Le premier nommé André, étoit Cardinal, Archevêque de Bordeaux & de Lyon; le second nommé Jean, Chanoine de la Sainte-Chapelle en 1486, Conseiller au Parlement & Président des Généraux des Aides, puis Evêque de Mirepoix en 1489, & Evêque de Nantes en 1493, après la

mort

mort de son frere Robert. Le troisieme nommé Guillaume, étoit Evêque de Laon. Le quatrieme nommé Robert, Evêque de Nantes; & le cinquieme nommé Jean, Chanoine de la Sainte-Chapèlle, nommé par le Pape Sixte IV, en 1491, à l'Abbaye d'Aigue-vive, au Diocèse de Tours, su Evêque de Valence & de Die en Dauphiné.

Ces cinq Prélats étoient fils de Richard, Marquis d'Espinay, Chambellan du Duc de Bretagne, & de Beatrix de Montauban, héritiere de la Maison des Ducs de Milan. Leur frere aîné appellé Gui premier de ce nom, Seigneur de la Rivière, des Cures, de la Marche de Sevigné, de Villiers-le-Bocage, Baron de Montsiquet & Chambellan de François II Duc de Bretagne, étoit un personnage d'un grand mérite, estimé pour sa vaillance & sa capacité. Il su nommé le grand Guion, & épousa Isabeau Gouyon de la Maison de Matignon.

Nous avons vu depuis, sous le règne de Louis XV, deux Ministres & trois Prélats contemporains, dont un Cardinal, du même nom, & de la même famille. Cette époque qui consacrera à jamais les graces dont ce Monarque a comblé la Maison de Choiseul, n'aura peut-être jamais d'exemple.

Gouffier, il y a eu deux Chanoines de ce nom; favoir Louis & Adrien; ils étoient fils de Guillaume Gouffier, Seigneur de Bonnivet & de Boisfy, Sénéchal de Saintonge, Chambellan du Roi Charles VII, & Gouverneur de Charles Dauphin, qui fut depuis Charles VIII. Leur mere étoit Philippote de Montmorency, veuve en premiere noces de Charles de Melun, Baron des Landes. Louis fut reçu Chanoine le 21 Mai 1484, & fut pourvu des Abbayes de Saint-Maixant, de Saint-Jean-le-Moustier, & de Cormery. Il mourut en 1505, après s'être démis de sa Chanoinie. Il est qualifié de Conseiller au Parlement, dans le Gallia Christiana, & dans le Catalogue des Présidens & Conseillers du Parlement, fait par Blanchard. Adrien fut reçu le 16 Juin de l'an 1498; en 1510, il fut élu Evêque de Coutances, & en 1515 crée

Cardinal Prêtre du titre de Saint-Pierre & Saint-Marcellin, par le Pape Leon X, à la recommandation du Roi François I; on l'appelloit le Cardinal de Boissy; il eut ensuite le titre de Sainte-Sabine; en 1519, il fut transféré à l'Evêché d'Alby; le Saint Pere le fit son Légat en France, & ce suit en cette qualité qu'il fit les informations nécessaires des miracles faits par l'intercession d'Isabelle de France, sœur de Saint Louis, & Fondatrice du Monastere de Longchamps, qui suit béatissée en 1521. Adrien étoit Grand-Aumônier de France, Abbé de Bourgueil, du Bec, de Saint-Nicolas d'Angers, & de Fécamp. Il mourut en 1523, au Château de Ville-Dieu, & suit enterré à Bourgdieu. Il avoit deux autres freres; savoir Pierre, Abbé de Saint-Demis, & Aymard, Abbé de Cluni.

VILLIERS (Louis de), Seigneur de l'Isle-Adam, sut reçu Chanoine le 28 Avril 1485, après la mort de Robert Cordelle. Il sut nommé Evêque de Beauvais en 1488, au préjudice de la réserve faite de cet Evêché à Antoine du Bois, son neveu, qui étoit Abbé de Saint-Lucien de Beauvais, & auquel il donna sa Chanoinie; il mourut en 1521, & sut enterré à Beauvais. Il étoit issu de l'ancienne Maison de Villiers, dont un qui s'appelloit Pierre, porta l'Orislamme sous Charles VII, & étoit Grand-Maître de France en 1380, & un autre Maréchal de France en 1420, qui s'appelloit Jean. Voyez l'Histoire de Charles VI par Godefroy. Il y eut aussi un Philippe de Villiers, Grand-Maître de Malthe, qui soutint un Siége de six mois devant Rhodes en 1522, action à jamais mémorable par les marques de bravoure que ce vieillard prodigua particuliérement dans cette occasion.

VEST (Jean de), Chanoine le 5 Novembre 1485, étoit fils, ou petit-fils d'Etienne de Vest, Valet-de-Chambre du Roi Charles VIII, & son favori, qui sut Sénéchal de Beaucaire, son pays natal, & de Nismes, Président en la Chambre des Comptes, Duc de Nesle & Baron de Grimaut, dont tous

les biens ont passé dans la Maison de Saulx. Jean de Vest ayant été fait Evêque de Vence en 1487, résigna sa Chanoinie à son frère.

BLANCHEFORT (Charles de) reçu Chanoine le 14 Décembre 1487, fut pourvu de l'Abbaye Saint-Euverte, & prenoit la qualité de Protonotaire. Il fut fait Evêque de Senlis vers l'an 1502, & conferva fa Chanoinie jusqu'à fa mort qui arriva en 1515. Il étoit fils de Souveraine d'Aubusson & de Gui de Blanchefort, Chevalier, Chambellan du Roi Charles VII, Sénéchal de Lyon, & Bailli de Mâcon.

HALLUIN (François du), reçu Chanoine le 10 Novembre 1501, posséda sa Chanoinie jusqu'en 1522. Il sut Evêque d'Amiens en 1502, & Abbé du Gard dans le même Diocèse. Il étoit de la famille du Marquis du Halluin, sils de Louis, Chevalier, Marquis de Piennes, Gouverneur de Picardie; & de Jeanne de Guistelle, dame d'Esclebecq. Il mourut en 1537, & sut enterré à son Abbaye.

Montmorency (Philippe de), fut reçu Chanoine le 13 Juillet 1510, & posséda sa Chanoinie jusqu'en 1519. Il étoit petit-fils de Guillaume de Montmorency d'Escouen, de Chantilly, & de Damville; & d'Anne Pot, fille de Gui Pot, Comte de Saint-Paul, Seigneur de Damville, & de Marie de Villiers de la Maison de l'Isse-Adam. Anne de Montmorency son frere étoit Connétable de France, premier Duc & Pair de Montmorency; en 1514, il eut l'Archidiaconé de Blois, en l'Eglise de Chartres, & sut nommé Evêque de Limoges en 1517; il mourut en 1579.

ROBERTET. Il y a eu successivement deux Chanoines de ce nom; savoir Jean & Louis. Jean sut reçu le 21 Juillet 1512, & a possédé sa Chanoinie jusqu'en 1515. Il étoit fils de Claude Robertet, & frere de Florimond, & de Charles Robertet; le premier, Baron d'Alluye & de Brou, Secrétaire du Cabinet & des Commandemens du Roi; le second, Evêque

d'Alby en 1511, mort & remplacé en 1515 par son frere le Chanoine qui mourut en 1518.

Pot (Philippe), Président en la premiere Chambre des Enquêtes, reçu Chanoine, le premier de Juillet 1515, sut Trésorier en 1517. Il étoit Abbé de Ferrieres en Gâtinois, Diocèse de Sens; il mourut le premier jour d'Avril 1524, & sut enterré dans le Cimetière de la Sainte-Chapelle. Son frere sut Evêque de Tournai, ensuite de Lectoure, Abbé de Saint-Lomer de Blois, & de Marmoutier.

SANGUIN. Il y a eu à la Sainte-Chapelle quatre Chanoines de ce nom, savoir en 1518, 1525, 1638 & 1652. Antoine Sanguin, fils d'Antoine, Seigneur de Meudon, proche Paris, & de Marie Simon, fut reçu le 16 Février 1518. Il avoit un frère qui étoit Seigneur d'Angervilliers, & un autre, Conseiller au Parlement, auquel il résigna sa Chanoinie en 1525. Il posséda l'Evêché d'Orléans en 1527, qu'il quitta pour l'Archevêché de Toulouse en 1529. En 1539, au mois de Décembre, il fut créé Cardinal par le Pape Paul III, qui lui envoya la barrette, avec ordre au Cardinal Farnèse, Légat en France, de la lui donner en cérémonie : on l'appelloit le Cardinal de Meudon. Il eut grande part au Traité de Paix, qui fut conclu à Crespi en Valois, entre Charles V & François I, puisqu'il fut un de ceux qui furent envoyés en otage par l'Empereur aux Pays - Bas avec le Duc d'Orléans, le Cardinal de Lorraine & le Comte de Laval. François I l'avoit fait Maître de son Oratoire en 1544. C'est lui qui a pris le premier la qualité de Grand-Aumônier de France. Il avoit eu l'Abbaye d'Hautvilliers, au Diocèse de Reims dès l'an 1527, celle de Saint-Benoît-sur-Loire en 1533, l'Evêché de Limoges en 1543, l'Abbaye de Vaux de Cernay en 1546, de la Vieuville au Diocèse de Dol, de la Trinité de Vendôme, & de Saint-Benigne de Dijon. Il mourut en 1559, & fut enterré à Paris dans l'Eglise du Val-des-Ecoliers, que Saint Louis avoit fait bâtir, rue Culture-Sainte-Catherine, & que

Louis XV, pour établir un Marché, a fait démolir, en donnant aux Religieux de cette Maison, l'Eglise & tout le terrein
qui composoit ci-devant la Maison prosesse des Jésuites, rue StAntoine. Denis Sanguin étoit fils de Marie Dolé, & de Charles
Sanguin, Secrétaire ordinaire de la Chambre, & depuis Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi; petit-fils de Jacques Sanguin,
Seigneur de Livry, & de Marie Dumesnil; neveu de Nicolas
Sanguin, Conseiller au Parlement, Chanoine de Chartres, &
depuis Evêque de Senlis; neveu d'Augustin Sanguin, Seigneur
de Villeneuve, & de Denis Sanguin, sieur de Saint-Pavin, &
de Christophe Sanguin, Seigneur de Livry, Président aux
Enquêtes, & Prévôt des Marchands. il sut reçu Chanoine le
9 Juin 1638, & a possééé sa Chanoinie jusqu'en 1652, qu'il la
résigna à Nicolas Sanguin, son cousin, ayant été nommé à
l'Evêché de Senlis, au lieu de Nicolas, son oncle.

ROULLIER ( Richard le ), Abbé d'Herivaux, fut reçu Chanoine, le 26 Novembre 1519, au lieu de Philippe de Montmorency. Il fut depuis nommé par le Roi à l'Evêché de Sarlat. Il étoit frere de Philippe le Roullier, Seigneur en partie de Bucy-Saint-George, près Lagni-sur-Marne, qui avoit épousé Perrine Pot, sœur de Philippe Pot, Trésorier de la Sainte-Chapelle. Il avoit été Archidiacre de Blois, & mourut avant d'avoir reçu ses Bulles. Pierre le Roullier, neveu de Richard, fut reçu Chanoine en 1559, après la mort de René son frere, qui étoit Evêque de Senlis, & avoit aussi été Chanoine en 1532 jusqu'en 1537. Il eut l'Abbaye de Lagni, & celle d'Herivaux, & mourut Conseiller au Parlement, & Chanoine de la Sainte-Chapelle, au mois de Juin 1578. Il est enterré avec son oncle dans l'Abbaye d'Herivaux. Les deux freres étoient fils de Sebastien le Roullier, Conseiller du Roi & Trésorier des Chartes.

, PAULMIER (Pierre), reçu Chanoine le 19 Septembre 1523, étoit fils de Jean Paulmier, premier Président du Parlement de Grenoble. En 1547, il fut Maître de l'Oratoire du Roi Henri II,

& posséda sa Chanoinie jusqu'en 1554 qu'il la résigna. Il avoit un frere qui étoit Conseiller au Parlement de Paris en 1538, & une sœur nommée Catherine Paulmier qui épousa Jean Chaponay, premier Président en la Chambre des Comptes du Dauphiné.

FAUCON (François), natif de Montpellier, Aumônier du Roi François I, & Archidiacre de Chartres, fut reçu Chanoine le 17 Octobre 1524, & conserva sa Chanoinie jusqu'en 1544. Il posséda l'Abbaye de Sauve au Diocèse de Nismes en 1533, & celle d'Hautvilliers au Diocèse de Reims en 1542. Il eut aussi l'Abbaye de Saint-Jean de Sens, l'Evêché de Tulle, & celui d'Orléans; ensuite il permuta ce dernier avec celui de Mâcon que possédoit Pierre du Chatel. En 1547, il eut l'Evêché de Carcassonne & mourut en 1565. Il étoit fils d'Alexandre Faucon dont est issue la famille de celui qui a été premier Président au Parlement de Rouen, & qui étoit Seigneur de Ris.

CENAL (Robert), Docteur de Sorbonne, & d'un trèsgrand mérite, fut Trésorier de la Sainte-Chapelle, le 3 Juin 1525, & successivement Evêque de Vence, de Riez, & d'Avranches; il mourut à Paris sa patrie, le 27 Avril 1560, & sur enterré à Saint-Paul sous une tombe de marbre noir, sur laquelle étoit une sigure de cuivre qui le représentoit en Evêque, avec cette inscription:

Ci gît Révérend Pere en Dieu,
Maître Robert Cenal,
De son vivant Evêque d'Avranches,
Doyen de la Faculté de Théologie,
Natif de Paris, qui trépassa expugnant les hérésies,
le 27º jour d'Avril de l'an 1560.

Nous avons de Robert Cenal, plusieurs Ouvrages; entr'autres, une Histoire de France en deux vol., imprimée à Paris en 1557, & dédiée à Henri II; l'Histoire Ecclésiastique de la Neustrie,

qui n'a point été imprimée; un Traité intitulé, Antidote contre l'Intérim de Charles V, imprimé à Lyon en 1558 & à Cologne en 1561, dans lequel il soutient qu'en matiere de Religion, on ne peut suspendre son jugement, ni prendre aucun milieu; un Traité des deux Glaives, le Spirituel & le Temporel, imprimé à Paris en 1545 & à Lyon en 1558, dans lequel il attaque l'Ouvrage d'un Anglois qui prétendoit ôter à l'Eglise toute Jurisdiction: il prouve dans la premiere partie la primauté de Saint Pierre, & la Jurisdiction de l'Eglise: dans la seconde il parle de l'excommunication, & de plusieurs autres questions de pratique, touchant les loix Ecclésiastiques & Civiles; il soutient qu'il n'est pas même permis d'avoir intention de tuer en défendant sa vie, loin qu'on puisse tuer pour des biens temporels. Un Traité intitulé, Axiome Catholique, pour montrer qu'il ne faut point avoir de conférences avec les Hérétiques, touchant les dogmes, s'ils ne se soumettent préalablement à l'Eglise, imprimé à Cologne en 1560, & divisé en trois parties. Un Axiome Catholique, pour la défense du Célibat, imprimé à Paris en 1545. Un autre Axiome, pour montrer que le divorce de la loi Mosaïque a été rejetté par la loi Evangélique, imprimé à Paris en 1549. Un Ouvrage intitulé, La Découverte du Masque Siccophantique de l'impiété de Calvin, imprimé à Paris en 1556, & censuré la même année par la Faculté de Théologie, dont l'Auteur embrassa la censure. Une Lettre adressée à M. Chandelier, premier Président de Rouen, intitulée, Méthode pour réprimer la férocité des Hérétiques. Un Traité fort favant des Poids & Mesures, imprimé à Paris en 1542 & 1547. Enfin un Ouvrage intitulé, Anditote contre les Sacramentaires, imprimé à Paris en 1542. On voit par tout ces Ouvrages, que l'Auteur étoit un des plus habiles & des plus zélés controversistes de son tems, & qu'il écrivoit facilement, mais d'une maniere diffuse & qui sentoit la déclamation.

Coligni de Chatillon (Odon ou Odet de), sut reçu Chanoine de la Sainte-Chapelle le dixieme jour d'Octobre de

l'an 1530. Il naquit le dixieme de Juillet 1515, de Gaspard de Coligni, premier du nom, Seigneur de Chatillon, Maréchal de France, & de Louise de Montmorency; il avoit pour freres l'Amiral de Coligni, & François de Coligni d'Andelot. Il fe distingua d'abord par son esprit & ses talens pour les Sciences. Le 4 de Novembre de l'an 1523, le Pape Clément VII le fit Cardinal du titre de Saint-Serge & Saint-Bacche. On le nommoit le Cardinal de Chatillon. Le 13 d'Avril 1524, le Saint Pere lui accorda les Bulles de l'Abbaye de Vauluisant, de l'ordre de Cîteaux, Diocèse de Sens, avec dispense de la posséder conjointement avec l'Eglise de Saint-Serge & Saint-Bacche, ainsi que son Canonicat de la Sainte-Chapelle, l'Abbaye de S. Euverte d'Orléans, & tous autres Bénéfices à charge, ou fans charge d'ames, séculiers & réguliers, dont il pourroit dans la suite être pourvu. En 1534, il sut fait Diacre & Archevêque de Toulouse; & la même année il assista en qualité de Cardinal à l'élection du Pape Paul III. En 1535, il fut fait Evêque Comte de Beauvais, & assista en cette qualité au Sacre du Roi Henri II. Le 25 de Février de l'an 1548, le Pape Paul III lui donna le titre de Saint-Adrien, au lieu de celui de Saint-Serge & Saint-Bacche, & le 1 de Mai les Bulles de l'Abbaye de Fontainejean. En 1550, il assista à l'élection du Pape Jules III, qui lui accorda par la suite les Bulles des Abbayes de Saint-Germer au Diocèse de Beauvais, de Saint-Jean de Sens, & de Sainte-Croix de Quimperlai, au Diocèse de Quimper - Corentin. Enfin il obtint du Pape Paul IV, les Bulles de l'Abbaye de Ferrieres, au Diocèse de Sens. En 1562, il réfigna l'Archevêché de Toulouse au Cardinal d'Armagnac, qui lui donna les Abbayes de Conches, au Diocèfe d'Evreux, & de Belle-Perche, au Diocèse de Montauban. En 1563, sa complaisance pour ses freres & pour ses parens, lui ayant fait embrasser le Calvinisme, le Pape Pie IV, après l'avoirexaminé dans un Consistoire, le priva par une Bulle du 31 Mars de la dignité de Cardinal, & de l'Evêché de Beauvais, déclarant

déclarant tous ses Bénéfices vacans. Cela ne l'empêcha pas de rendie ses devoirs à Charles IX, en assistant en habits de Cardinal, au Lit de Justice qui fut tenu à Rouen pour la majorité de ce Prince, habits qu'il affecta de porter dans toutes les cérémonies, même en se mariant l'année suivante avec Isabelle de Hauteville de Loré, Héritiere de Péquigny, qui s'asseyoit chez la Roi & la Reine, en qualité de femme d'un Pair du Royaume, & que l'on nommoit indifféremment Madame la Comtesse de Beauvais, & Madame la Cardinale. Peu de tems après il fortit de France travesti, & alla en Angleterre, pour entretenir la Reine favorable au parti des Calvinistes dont il fut un protecteur zélé; il fut ensuite déclaré criminel de lèze-majesté par Arrêt du Parlement de Paris en 1569, & comme tel privé de tous honneurs & priviléges, ensemble de la dignité de Pairie, fruits & possessions de tous ses Bénésices. En 1571 après la paix des Calvinistes faite en France, il partit de la Cour d'Angleterre pour aller s'embarquer à Hampton, où il mourut, le 14 de Février de la même année, empoisonné par fon Valet-de-chambre. Il est enterré à Cantorbery. Voyez les Preuves de la Maison de Coligni, par du Bouchet.

Hamelin (Jacques), Notaire & Secrétaire du Roi, & premier Aumônier de François I en 1523, fut le premier qui ait eu cette qualité; ceux qui en ont été pourvus avant lui étoient appellés Clercs de l'Aumône. Il fut reçu Chanoine le 1 Juillet 1531. Il étoit petit-fils de Barthelemi Hamelin, Confeiller au Parlement en 1414. Il eut l'Evêché de Tulle en 1535, & conferva sa Chanoinie jusqu'en 1539.

BABOU DE LA BOURDESIERE (Philibert). Il y a eu à la Sainte-Chapelle deux Trésoriers de ce nom; François & Philibert. Ce dernier, fils de Philibert Babou, & de Marie Gaudin, petit-fils de Philibert Babou, Seigneur de la Bourdesiere, Surintendant des Finances, acquit en peu de tems une singuliere & parfaite connoissance des langues Grecque & Latine; en 1531 il fut pourvu de la Trésorerie de la Sainte-Chapelle

Ľ

à l'âge de 18 ans, après François Babou son frere, avec des Lettres du Pape Clément VII, lui accordant dispense d'âge, & aux Chanoines dispense du serment qu'ils font de ne point recevoir de Trésorier qui ne soit Prêtre. A l'âge de 20 ans, il fut nommé à l'Evêché d'Angoulême, vacant par la mort de son frere Jacques Babou. En 1541, il fut sait Doyen de Saint-Martin de Tours, & Abbé du Jard au Diocèse de Sens. En 1543, il se démit de la Trésorerie; le Roi Henri II le sit Conseiller d'Etat, & en 1549 l'envoya à Rome en qualité de son Ambassadeur: il continua la même Ambassade sous les règnes de François II & de Charles IX; pendant son Ambassade, il négocia la continuation du Concile de Trente. En 1561, au mois de Février, il fut créé Cardinal, à la recommandation de Charles IX, puis fut Evêque d'Auxerre; depuis sa promotion au Cardinalat, il demeura à Rome, où il mourut subitement le 27 de Janvier de l'an 1570, âgé de 57 ans, & fut enterré dans l'Eglise de Saint-Louis. Il avoit une sœur nommée Françoise Babou, qui fut mariée à Antoine d'Estrées, Grand-Maître de l'Artillerie de France, dont sont issus Gabrielle d'Estrées, Duchesse de Beaufort, & les Ducs d'Estrées.

Rossi (Jean), fut reçu Chanoine le 14 Août 1532; il étoit Florentin, d'une illustre famille alliée à la Maison des Médicis par une sœur naturelle de Laurent de Médicis, qui épousa Léonette Rossi. Il étoit aussi neveu de Louis Rossi, Cardinal, neveu de Jean de Médicis qui sut Pape sous le nom de Léon X. Il posséda sa Chanoinie jusqu'en 1540 qu'il mourut.

MAISIERES (Jacques de), reçu Chanoine le 26 Mars 1540, posséda l'Archevêché de Vienne, & quitta sa Chanoinie en 1546. Il étoit petit-fils de Philippe de Maisieres, Chancelier du Roi de Chypre, & Conseiller du Roi Charles V, le même qui obtint de Charles VI en 1395, d'accorder le Sacrement de Pénitence aux Criminels condamnés à mort. Il est enterré aux Célestins de Paris, où il s'étoit retiré en 1380.

GAIGNY (Jean de), Docteur en Théologie & Abbé de Bo-

cherville au Diocèse de Rouen, sut Chanoine de la Sainte-Chapelle le 4 de Décembre de l'an 1540, jusqu'en 1548. C'étoit un des savans hommes de son siècle. Il composa, par ordre de François I, la traduction du Commentaire de Primasius, Disciple de St Augustin, sur les Epîtres de St Paul aux Romains, & aux Hébreux; il a fait aussi un Commentaire François sur les Epîtres Canoniques, & sur l'Apocalipse de Saint Jean. Le Roi l'avoit honoré de la Charge de son premier Aumônier, en considération de ses rares talents pour la prédication; Sixtus Senensis dans son IVe liv. de la Bibliothèque sainte en parle en ces termes: Joannes Gagnaus Parisiensis Theologus, Christianissimi Francorum Regis Francisci Ecclesiastes & primus Elemosinarius, vir in singularibus litteris doctus & in divinis scripturis, & prasertim in declamandis homiliis absolutissimus.

Brezé. Il y a eu deux personnes de ce nom à la Sainte-Chapelle, Etienne & Louis. Etienne de Brezé reçu Chanoine le 13 Février 1549, étoit Maître des Requêtes & Abbé de Coulombs au Diocèse de Chartres, où il sut enterré en 1561. Il posséda sa Chanoinie jusqu'à sa mort. Louis, parent d'Etienne, Evêque de Meaux, & Abbé de Saint-Faron de la même Ville, sut reçu Trésorier le 8 Décembre 1570. Il étoit déja Grand-Aumônier de France sous Henri II, dès l'an 1558. Il avoit résigné son Evêché en 1565 à Jean du Tillet, & y rentra vià regressés en 1570. Il assista au Concile de Trente, & mourut le 15 Septembre 1589, & sut porté à Meaux où il est enterré.

GONDI (Pierre de), fils d'Antoine de Gondi, d'une noble famille de Florence, & de Catherine de Pierre-Vive, naquit à Lyon en 1532. Etant Evêque de Langres, il fut reçu Tréforier de la Sainte-Chapelle le 10 de Janvier de l'an 1566. Le Roi Charles IX le fit Maître de son Oratoire en 1568, & le nomma à l'Evêché de Paris en 1570. Le Collége de la Sainte-Chapelle, suivant la priere qui lui en sut faite par le Prélat le 8 de Mars de la même année, l'accompagna procession-nellement à Sainte-Geneviève-des-Ardens, le jour qu'il sit

son entrée solemnelle en cette qualité, & tint le côté droit dans l'Eglise de Sainte-Geneviève sur les Religieux de l'Abbaye, & la gauche en allant à Sainte-Geneviève-des-Ardens, ainsi que cela se pratique aux Processions de la Châsse de Sainte-Genevèive, avec le Chapitre de Notre-Dame, parce que les Corps ne se croisent point; le tout sans préjudice de l'exemption de la Sainte-Chapelle, & fans que cet exemple pût tirer à conséquence, comme il est constaté par acte signé de la main du Prélat, & confervé dans les Archives de la Sainte-Chapelle. Les Registres de la Ville marquent expressément que lorsque Nicolas le Gendre, Seigneur de Villeroi, qui étoit alors Prévôt des Marchands, alla complimenter le nouvel Evêque de Paris, il le qualifia de Monseigneur, ce qui n'étoit pas apparemment encore d'usage. En 1587 Pierre de Gondi après s'être démis de la Trésorerie, sut fait Cardinal par le Pape Sixte V, à la recommandation du Roi Henri III, & après avoir rendu de grands services aux Rois Charles IX, Henri III, Henri IV, Louis XIII, & à la France, il mourut en 1616 le 17 de Février, âgé de 84 ans, & est enterré à Notre-Dame, dans la Chapelle des Gondi.

Son neveu le Cardinal Henri de Gondi qui lui succéda, mourut à Beziers le 3 Août 1622, & eut pour successeur Jean-François de Gondi son frere, qui sut premier Archevêque de Paris, & déclara, à ce sujet, par acte passé devant Notaires le 22 Février 1623, qu'il n'entendoit porter aucun préjudice aux Priviléges de la Sainte-Chapelle, ni prétendre sur elle aucune Cour ni Jurisdiction en cette qualité, non plus que faisoient & avoient fait ses prédécesseurs Evêques de Paris. Voyez l'Histoire de la Maison de Gondi; les Mémoires du Cardinal de Retz; Bayle & Moreri.

PORTES (Philippe des), célèbre Poëte François, né à Chartres en 1545, étoit oncle de Regnier le satyrique, &

de Joachim des Portes, Auteur d'un Abrégé de la Vie du Roi Charles IX. Il y a eu deux Conseillers au Parlement de Paris de ce nom, Etienne en 1411, & Charles en 1479. Philippe des Portes, Chanoine de la Sainte-Chapelle le 14 Mai de l'an 1583, fut en grande faveur à la Cour des Rois Henri III & Henri IV; le premier le fit son Lecteur, & l'admit dans son Conseil-privé, où se traitoient les plus importantes affaires de son Royaume. Il obtint ensuite l'Abbaye de Tiron, celles de Josaphat, de Vaux de Cernay, d'Aurillac & de Bonport, & usa de ses biens en ayant soin des pauvres. Il étoit né avec beaucoup de jugement & de goût; il avoit un génie excellent pour la Poésse, & qui lui avoit acquis le titre de Prince des Poëtes François. La langue lui est redevable d'une partie de sa beauté, & c'est lui qui la purgea de ce mélange ridicule de Grec & de Latin, dont elle étoit hérissée de son tems. Après la mort d'Henri III, & d'Anne de Joyeuse, beau-frere du Roi, son protecteur & son ami, il se retira en Normandie auprès de l'Amiral de Villars, cousin germain du feu Duc de Joyeuse, & quatre ans après sa retraite, Henri le Grand étant parvenu à la Couronne, il travailla si utilement pour son Roi, qu'il fut le principal Auteur de la réduction de cette Province sous l'obéissance du Roi. Il mourut au mois d'Octobre de l'an 1603, laissant entr'autres Ouvrages une excellente Version des Pseaumes en vers françois; le Docteur Rapin prit soin d'honorer sa pompe funèbre d'un Poëme latin. Il est enterré dans son Abbaye de Bonport, au Diocèse d'Evreux. Philippe des Portes, sur la fin de ses jours, ordonna, dit-on, qu'après sa mort on chantât seulement les deux Pseaumes, Quam dilecta tabernacula, & Latatus sum, &c., mais il paroit qu'il desiroit que ce ne fut pas si-tôt; j'ai 30000 l. de rentes, disoit-il, & cependant je meurs; cela s'accordoit peu avec Letatus sum. Voyez la nouvelle édition de Moreri, & le pere Liron, dans sa Bibliothèque Chartraine.

Touchart (Jean), Abbé de Bellozane, précepteur du

Cardinal de Bourbon, nommé à l'Evêché de Meaux, fut reçu Tréforier le 21 Décembre 1594, sur la résignation de Bernard Prevost qui fut admise par le Roi Henri IV. Il mourut le 8 Juillet 1597 sans avoir pris possession de son Evêché, & sut enterré dans la basse-Sainte-Chapelle. Il avoit résigné, pendant sa maladie, la Trésorerie à Abel de Montliard, à la recommandation du premier Président de Harlay. Jean Touchart étoit de la famille de Jean Touchart, sieur du Rosser, & de Philippe Touchart, Seigneur du Larry, dont la famille étoit alliée à celle du Président de Thou. Voyez Généalogie de Thou, par Blanchart, fol. 352.

GILLOT (Jacques), Conseiller au Parlement de Paris l'an 1577, ensuite Conseiller de Grand'Chambre, & Doyen de l'Eglise de Langres, fut reçu Chanoine de la Sainte-Chapelle le 20 Juillet 1603; c'étoit un homme de lettres très-docte, & d'une famille noble de Bourgogne. Le Président Savatron, en dédiant à Jacques Gillot son Commentaire sur le huitieme Livre de Sidonius, fait un portrait achevé de ce Magistrat; il est parlé de lui dans les éloges des Hommes illustres de Sainte-Marthe, comme étant ami particulier de Jacques Faye d'Espeisses, Avocat-Général, puis Président à Mortier, dont il nous a donné les doctes Harangues. Sa Bibliothèque étoit très-belle & très-curieuse en manuscrits. Il possédoit entr'autres le Traité de Bertramne ou Ratramne, de l'Eucharistie, dont Jacques Esprinchard, Sieur du Plomb, parle dans une lettre à Scaliger écrite de Paris le 12 Janvier 1601, & dont Jacques Boileau, Chanoine de la Sainte-Chapelle, s'est servi pour la traduction qu'il en a donnée avec des notes très-savantes. Usserius dans son Livre de la succession des Eglises Chrétiennes, page 49 de l'édition d'Allemagne, dit que Casaubon avoit vu ce Livre chez Gillot: Bertramni de corpore & sanguine Domini unum exemplar manuscriptum optima nota in Bibliotheca D. Jacobi Giloti Parisiensis Senatoris se vidisse testatus est mihi vir sincerus, & de Republica Litteraria benè meritus; & Gillot lui-même confirme le fait en écrivant à Scaliger

le 9 Janvier 1602, quand à ce Bertramne, c'est la vérité que cette seconde partie, étant si contraire à la premiere, fait preuve que ce n'est pas du même Auteur, & ce qui est à noter, c'est qu'il y a des contes & sur-tout des visions qui sont réprouvées par les bons Auteurs; M. Lefebure me sit l'honneur après l'avoir vu, & gardé long-tems de m'en dire son avis, ce qui éclaircit ce que dit le Cardinal du Perron dans son Traité de l'Eucharistie, page 66, qu'il avoit vu chez M. Lefebure un Bertramne manuscrit, qui étoit sans doute celui que Gillot lui avoit prêté. On n'a imprimé de Gillot que quelques Lettres en 1619. C'est à lui que l'on doit les Missives concernant le Concile de Trente, imprimées en 1607 & 1608, & dont la meilleure édition est de Cramoisy, in-4. 1654. Gillot travailla au Catholicon d'Espagne avec Rapin le Roi, & Passerat, & ce fut lui qui fit faire le Tableau de la Ligue. C'étoit un homme qui outre son rare savoir, avoit l'ame si bienfaisante qu'il ne se plaisoit qu'à obliger. Il étoit d'ailleurs si franc & si ingénu qu'il ravissoit en admiration ceux qui l'approchoient; aussi sa maison étoit-elle comme le rendez-vous de tous les savans. Juret, ce fin critique de Dijon, lui dédia son Simmaque, & Baudius & Rapin lui adresserent quelques vers. Il mourut en 1619 au grand regret de tous ceux qui l'avoient connu, & fut remplacé à la Sainte-Chapelle par Jacques Tardieu, son neveu. Il est enterré dans le Chœur de la basse-Sainte-Chapelle, où l'on a vu son épitaphe pendant long-tems. Voyez le Menagiana, & la Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne, par M. l'Abbé Papillon.

BARRIN. C'est le nom d'une famille de Bretagne, qui a donné plusieurs Conseillers au Parlement de cette Province, & cinq Chanoines à la Sainte-Chapelle; savoir en 1555, 1581, 1614, 1683 & 1738. Jacques, le seul dont je parlerai, & qui a été célébré, de son vivant, par le Poëme du Lutrin, étoit aussi distingué par son mérite que par sa naissance; il étoit fils de M. de la Galissoniere Maître des Requêtes, & sur reçu Chanoine

le 28 Décembre 1614. Il posséda le Prieuré du Lay, au Diocèse de Beauvais, que son oncle lui avoit résigné; il eut aussi le Doyenné de Saint-Marcel avec son Canonicat de la Sainte-Chapelle. En 1651 il sut Chantre de cette Eglise, & pendant les guerres de Paris en 1652, il sut élu Lieutenant de la Colonelle du Palais, ensorte qu'on l'a vu plusieurs sois monter la garde, & porter le bâton Cantoral le même jour. En 1683, il résigna son Canonicat à Louis Barrin son neveu, & mourut âgé de 73 ans en 1689 au Prieuré du Lay, où il est enterré. Son cœur sut porté à la Sainte-Chapelle, & déposé auprès de la tombe de son oncle Jacques Barrin qui étoit mort en 1614.

Souvré (Gilles de), Evêque de Comminges, ensuite Evêque d'Auxerre, fut reçu Trésorier de la Sainte-Chapelle le 7 Décembre de l'an 1625: il étoit fils de Gilles de Souvré, Marquis de Courtenvaut, Gouverneur & Lieutenant-Général du Roi Louis XIII pendant sa minorité, & de Françoise de Bailleul, Dame de Renouart; frere de Jean de Souvré, Marquis de Courtenvaut, Chevalier des Ordres du Roi, premier Gentilhomme de sa Chambre, qui épousa Catherine de Neuville de Villeroy. Il a composé des paraphrases sur l'Epître de Saint Paul aux Hébreux, & plusieurs autres ouvrages; il mourut Trésorier le 20 de Septembre de l'an 1631, & est enterré à Auxerre.

Formé (Nicolas), Parissen, de Chantre chez le Roi Louis XIII, devint Sous-Maître & Compositeur de la Chapelle; il sut Chanoine le 11 Novembre de l'an 1626 jusqu'en 1638, Abbé de Reclus, & ajouta à tout cela les bonnes graces de son Maître. Tant qu'il sut Chantre, il chanta la Hautecontre avec une justesse admirable, & lorsqu'il sut Compositeur, il inventa les Motets à deux Chœurs que les Maîtres de Musique ont imités & copiés depuis. Il alla si loin pour le Contrepoint, & les belles inventions dans la Musique, qu'il passa tous ceux

qui

qui avoient été avant lui : il étoit tellement ému par l'harmonie de ses Ouvrages, que quelquefois il se pâmoit en les faisant exécuter. Un jour entr'autres, à Saint-Germain-en-Laye, il tomba à la renverse, & se blessa si fort, qu'il le fallut porter à Paris, & parce que le Roi l'aimoit, la Reine lui donna sa litiere, pour l'y faire conduire plus doucement. Quelques personnes cherchant l'Anagramme de son nom, trouverent dans Nicolas Formé, six notes de musique. Le Roi faisoit tant de cas des Œuvres de Formé, qu'après sa mort, qui arriva en 1638, il les fit enlever par un Exempt de ses Gardes, & les faisoit souvent chanter. Ils furent depuis renfermés dans une armoire que le Roi fit faire exprès; lui seul en avoit la clef, & en prenoit soin; à la mort du Roi, ils passerent avec tous les meubles de son appartement à Jean de Souvré, en sa qualité de Gentilhomme de la Chambre, & peu de jours après ils tomberent entre les mains de Jean Villet, Sous-Maître de la Chapelle, qui en sit son prosit. Formé étoit naturellement de mauvaise humeur, & querellant tout le monde, d'ailleurs fort riche, & fort avare; il est enterré dans l'Eglise des Cordeliers de Paris. Voyez le Dictionnaire de Musique de Brochard, Grand - Chantre de Meaux.

Longueuil (Pierre de), reçu Chanoine de la Sainte-Chapelle le 14 Février de l'an 1629, étoit Conseiller au Parlement, fils de Jean de Longueuil, Conseiller d'Etat, & Doyen de la Chambre des Comptes; sa mere étoit Madeleine l'Huillier; son frere René de Longueuil, sut premier Président de la Cour des Aides, puis Président à Mortier, & Surintendant des Finances. Pierre de Longueuil posséda les Abbayes de Beaulieu en Touraine, de Val-Dieu en Champagne, & de Fontainejean en Gâtinois, avec les Prieurés de Ragny, de Ste-Mesme, & de Saint-Martin-sous-Bellencombre. En 1633, il résigna son Canonicat, à la charge d'une pension de 600 liv., & sur Chancelier de la

Reine Anne d'Autriche. Il mourut en 1656, âgé de 57 ans: il y a eu dans la famille des Longueuils un Cardinal, & deux grands Magistrats; leur sépulture est aux Cordeliers de Paris.

BARJOT (Christophe). On compte à la Sainte-Chapelle trois Chanoines de ce nom; Christophe, Alexandre & François. Christophe fut reçu le 6 Août de l'an 1642. Il avoit été Chantre de l'Eglise Primatiale de Nanci dès l'an 1636; il étoit fils de Jean Barjot, Seigneur d'Auneuil & de Marché-Froid, Maître des Requêtes, & de Marguerite Forget, sœur du Président Forget; petit-fils de Philibert Barjot, Maître des Requêtes, Président au Grand-Conseil, & de Marie Fernel, fille de Jean Fernel, premier Médecin du Roi Henri II, dont la sœur avoit épousé le Président de Villeray. Christophe Barjot a rendu de grands fervices à la Sainte-Chapelle. Il étoit Prieur d'Auneuil au Diocèse de Beauvais. Se voyant fort âgé en 1675, il partagea ses Bénéfices entre deux de ses neveux; à l'un il donna fon Prieuré, & à l'autre fon Canonicat, se réservant seulement de quoi subsister; il mourut le 11 Juillet de l'an 1682, & est enterré à Sainte-Opportune, lieu de la sépulture de ses ancêtres : fon cœur est dans la basse-Sainte-Chapelle, près de la porte du chœur ou Gilles Dongois, son Confrere & son ami, lui a fait dresser une épitaphe.

LEVI DE VANTADOUR (Anne de), Abbé de Maymac & simple Sous-Diacre, présenta le 17 Avril de l'an 1649, des Provisions du Roi qui le nommoient à la Trésorerie de la Sainte-Chapelle. Sur le resus des Chanoines de le mettre en possession, il se sit installer par deux Notaires. Les Chanoines formerent leur opposition & obtinrent un Arrêt du Parlement en leur faveur; l'Abbé de Vantadour s'étant pourvu au Grand-Conseil, il s'éleva un Conssist de Jurisdiction; pendant la durée duquel il présenta des Lettres de prêtrise, & sur mis en possession le 5

Mai de l'année 1650. Dix jours après il remit au Roi cette dignité, & fut depuis Archevêque de Bourges. Il étoit fils d'Anne de Levi, Duc de Vantadour, Pair de France, Confeiller du Roi en ses Conseils, Chevalier des Ordres de Sa Majesté, & Lieutenant - Général en ses Armées & de la Province de Languedoc; sa mere étoit Marguerite de Montmorency, fille d'Henri, Duc de Montmorency, Pair & Connétable de France; son frere aîné étoit Chanoine de l'Eglise de Paris.

Molé. Il y a eu à la Sainte-Chapelle deux Trésoriers de ce nom. Edouard & Pierre; le premier fut reçu le 15 Mai de l'an 1649; il étoit fils de Matthieu Molé, Seigneur de Lassy & de Champlâtreux, qui avoit été premier Président en 1640, après avoir été quatre ans Président des Requêtes du Palais, & 27 ans Procureur-Général. Ce grand homme soutint avec courage les intérêts de son Roi, pendant les guerres de Paris; intrépide vis - à - vis des factieux, il conserva la Monarchie par sa fermeté, & mourut Garde des Sceaux en 1651. La mere d'Edouard se nommoit Nicolai, sœur du premier Président de la Chambre des Comptes. Edouard fut pourvu en 1642 de l'Abbaye d'Herivaux qu'il posséda avec l'Evêché de Bayeux, & la Trésorerie jusqu'à sa mort arrivée le 7 Avril 1652. Il est enterré à l'Ave Maria avec Edouard fon grand-pere, Président à Mortier. Son pere aimoit tellement la Sainte-Chapelle & la Musique, que pendant tout le tems qu'il fut premier Président, il assissoit régulierement au Service Divin les Dimanches & Fêtes, & que tous les Vendredis, sur les cinq heures du soir, il y faisoit chanter une priere en Musique, à laquelle il assistoit fort exactement. Pierre fut pourvu de la Trésorerie le 14 Août de l'an 1652, après la mort de son frere; mais n'étant point Prêtre, & n'ayant point l'intention d'entrer dans les ordres, il remit cette dignité entre les mains du Roi en 1653.

AUVRY (Claude), étoit fils d'un Marchand Drapier de Paris, de la paroisse de Saint-Barthelemi: il passa une partie de sa jeunesse à Rome où il se rendit habile dans les affaires de la Daterie, & trouva moyen de s'insinuer dans les bonnes graces du Cardinal de Mazarin, dont il devint Camérier, & aux intérêts duquel il est demeuré attaché jusqu'à la mort, aprè s'être rendu nécessaire par la connoissance qu'il avoit acquise des matieres Bénéficiales suivant l'usage de la Cour de Rome. De retour en France Auvry fut nommé à l'Evêché de Saint-Flour, puis à celui de Coutances. En 1653, pendant la Régence de la Reine Anne d'Autriche & le miniftere du Cardinal de Mazarin, il quitta son Evêché pour être Trésorier de la Sainte - Chapelle, où il fut reçu en cette qualité le 3 Avril de la même année. Il mourut le 9 Juillet de l'an 1687, & est enterré dans le chœur de la basse-Sainte-Chapelle. Voyez le Poëme du Lutrin.

SA'VEUSES (Charles de), natif d'Amiens, Prêtre & Bachèlier en Théologie; fut reçu Chanoine le 13 Avril de l'an 1658. Il étoit d'une famille des plus illustres & des plus anciennes de Picardie, qui a donné à l'Etat des sujets qui se font distingués dans la robe & dans l'épée. Voyez Mezerai & Moreri. Son pere Louis de Saveuses étoit Seigneur de Bougainville, du Cordonnoy, du Fay, & autres lieux, Gentilhomme d'Armes fous les Rois Henri III & Henri IV. Charles de Saveuses avant d'être Chanoine, s'adonna quelque-tems aux' missions. Il fut ensuite Conseiller de Grand'Chambre au Parlement de Paris, & choisi pour être un des Arbitres des contestations qui existoient entre les Trésorier & Chanoines. Il fit toute sa vie profession d'une grande humilité, & d'une grande modestie, & mourut le premier Juillet de l'an 1670. Son corps est déposé dans l'Eglise des Religieuses de l'Ave Maria, & son cœur à Magny, dans l'Eglise des Ursulines fondée par sa sœur; & dont il sut biensaicteur le reste de

ses jours, après en avoir été Supérieur pendant plusieurs années.

AUBERY (Jacques), après avoir été Chanoine de Saint-Jacques, & du Saint-Sépulchre de Paris, fut reçu Chanoine de la Sainte - Chapelle le 8 Mars de l'an 1662; ce fut Guillaume de Lamoignon, pour lors premier Président, dont il étoit Confesseur, qui luis procura ce Bénésice, pour l'avoir toujours auprès de luis Ce Magistrat l'honoroit de son amitié particuliere, & avoit une grande consiance en luis Il mourut le 3 Août de l'an 1684, âgé de 83 ans, & est enterré à Saint-Leu, auprès de la Chapelle où est inhumée la mere de Guillaume de Lamoignon premier Président; son frere Antoine, savant Historien de son siècle, a pris soin de lui faire dresser une épitaphe. Boileau, dans son Poème du Lutrin, nous peint Jacques Aubery sous le nom d'Allain, comme un homme qui étoit fort opposé aux sentimens des Jansénistes.

Dongois (Gilles), Licentié en Théologie de la Faculté de Paris, naquit le 9 Mars de l'an 1636 sur la paroisse de Saint - Séverin; il étoit fils de Jean Dongois, Greffier de la Chambre de l'Edit, & d'Anne Boileau, fille de Gilles Boileau, Greffier de la Grand'Chambre du Parlement de Paris; il sit ses humanités au Collége de Beauvais, lavec son frere aîné Nicolas Dongois, qui fut Secrétaire du Roi & du Parlement, & Greffier de la Grand'Chambre & des Décrets. Il fut Chanoine de la Sainte-Chapelle le 3 Mai de l'an 1663, Aumônier du Roi en 1665, & mourut le 7 Novembre 1708. Il est enterré dans la Chapelle du Cimetiere, dont il étoit titulaire, & qu'il fit orner de son vivant & enclaver dans la basse-Sainte-Chapelle, fous la Chapelle de Saint-Louis; Nicolas Dongois son frere lui a fait poser une épitaphe. Gilles Dongois étoit fort versé dans les Antiquités & particulierement au fait de celles de la Sainte - Chapelle, dont il au laissé des notes précédées d'un avertissement, dans lequel il témoigne qu'il souhaitoit que

quelqu'un de MM. de la Sainte-Chapelle voulût bien recueillir ses mémoires, les enrichir de remarques, & suppléer à ce qu'il a pu omettre, pour en faire un corps d'Histoire.

OUVRARD (René), natif de Chinon au Diocèse de Tours, étoit Maître de Musique de la Sainte-Chapelle en 1670. Il sur depuis Chanoine de Tours & mourut en 1674. Il a écrit divers Ouvrages qui sont indiqués dans les deux Bibliothèques du pere Lelong, & de plus un Ouvrage de controverse, in-12. Voyez le Dictionnaire de Richelet.

TOURNEUX (Nicolas le), fameux Ecrivain de son siècle, naquit à Rouen le 30 Avril de l'an 1640, de parens pauvres & obscurs. L'inclination qu'il fit paroître dès son enfance pour la vertu & pour l'étude, engagerent M. du Fossé, Maître des Comptes à Rouen, à le faire étudier & à l'envoyer pour cet effet à Paris au Collége des Jésuites. Le Tourneux fit des progrès si rapides qu'on le donna pour émule à M. le Tellier, depuis Archevêque de Reims, afin de lui inspirer de l'émulation. Il fit sa Philosophie au Collége des Grassins, & devint ensuite Vicaire de la Paroisse de Saint-Etienne-des-Tonneliers à Rouen, où il se distingua par ses instructions. De retour à Paris, il remporta le Prix de l'Académie Françoise en 1675, & fut Chanoine de la Sainte - Chapelle. Il passa les dernieres années de sa vie dans son Prieuré de Villersfur-Fere en Tardenois, dans le Diocèfe de Soissons. Il eut pour amis M. le Maître de Sacy, & M. de Santeuil, qui tous deux avoient une grande confiance en lui, & le consultoient souvent. Son attachement à MM. de Port-Royal lui suscita quelques tracasseries. Il mourut subitement à Paris le 28 Novembre de l'an 1686 âgé de 47 ans, & est enterré dans la Paroisse de Saint-Landri. On a de lui un grand nombre d'Ouvrages, entr'autres, la Vie de Jésus-Christ; la meilleure manière d'entendre la Messe; l'Année Chrétienne; une Explication littérale & morale sur l'Epître de Saint Paul aux Romains; un Traité

de la Providence, sur le Miracle des sept Pains; des Principes & Règles de la Vie Chrétienne, avec des Avis salutaires, & très-importans pour un Pécheur converti à Dieu; Instructions & Exercices de Piété durant la Sainte-Messe; l'Office de la Vierge en latin & en françois, avec une Présace, des Remarques & des Réslexions; le Cathéchisme de la Pénitence, &c. Ensin une Traduction du Bréviaire Romain en françois, qui fut censurée par une Sentence de M. Cheron, Official de Paris, en 1688, & désendue par M. Arnaud. On attribue aussi à M. le Tourneux, un Abrégé des principaux Traités de Théologie. Voyez les Historiens de Port-Royal, & la Bibliothèque des Auteurs Ecclésiastiques du XVIIe siècle.

BLACFORT (Armand Auguste-Langlois de), fils de Paul-Armand-Langlois de Blacfort, Chevalier, Maître d'Hôtel ordinaire du Roi, & de Catherine le Tellier, fut à 10 ans Abbé Commendataire de Saint-André de Maymac, au Diocèse de Limoges, à 14 Chanoine de la Sainte-Chapelle le 2 Octobre 1676, & à 17 choisi par Sa Majesté pour l'un des Aumôniers de Madame la Dauphine. Il sur Député aux Assemblées du Clergé de 1685 & 1690, où il s'acquit l'estime & la considération universelle. Des commencens si heureux sembloient donner de lui de grandes espérances, lorsqu'il mourut le 2 Mai de l'an 1693, âgé seulement de 31 ans & un mois: il est enterré dans la basse-Sainte-Chapelle, où la tendresse de se pere & mere lui ont fait poser une épitaphe, que l'on voit dans le chœur, à gauche, au bas du marche-pied de l'Autel.

FLEURIAU (Louis-Gaston) Licentié en Théologie, étoit fils de Charles Fleuriau, & de Françoise-Guillémin; frere de Jean-Baptiste Fleuriau, Marquis d'Armenonville, nommé Garde des Sceaux de France le 28 Février de l'an 1722, le même qui fit les fonctions de Chancelier au Sacre de Louis XV à Reims; Beau frere de Claude le Pelletier, Contrôleur-Général des Finances, & Ministre d'Etat, qui, par principes d'une vertu Chré-

tienne & fort rare, quitta le fardeau de ces grands emplois, pour songer à son salut; oncle du premier Président le Pelletier & du Marquis de Châteauneuf, Secrétaire d'Etat. Il sut d'abord Chanoine de Chartres, ensuite Evêque d'Orléans, & Trésorier de la Sainte Chapelle le 15 Août 1687, jusqu'en 1699 qu'il se retira à l'Evêché d'Aire en Gascogne, auquel il avoit été nommé au mois de Mars 1698. En 1688, d'après l'avis des Chanoines, il travailla avec quelques uns d'eux à corriger le Propre des Fêtes particulieres de la Sainte-Chapelle, qui sut imprimé en 1689 & auroit bien besoin de l'être de nouveau.

GEDOYN (Nicolas), du Diocèse d'Orléans, fils de Philippe Gedoyn, Lieutenant Général des Armées du Roi, & Gouverneur du Prince de Vermandois, naquit le 17 Juin 1667. Il entra d'abord dans la Société des Jésuites, qu'il quitta en 1694, & fut Chanoine de la Sainte-Chapelle le 23 Avril 1701. Il posséda l'Abbaye de Notre-Dame de Beaugency, & fut de l'Académie des Belles - Lettres en 1719. Nous avons de lui une excellente Traduction de Quintilien & de Pausanias, des Œuvres diverses imprimées à Paris en 1745, in-12, & plusieurs Dissertations insérées dans les Mémoires de l'Académie. Il étoit si passionné pour les bons Auteurs de l'Antiquité, qu'il auroit voulu qu'on eût pardonné à leur Religion, en faveur des beautés de leurs Ouvrages, & de leur Mythologie; il trouvoit dans les Fables une philosophie naturelle admirable, & des emblêmes frappans de toutes les opérations de la Divinité; il croyoit que l'esprit de toutes les nations s'étoit rétreci, & que la grande poésie & la grande éloquence avoient disparu du monde avec la Mythologie des Grecs; le Poëme de Milton lui paroissoit un Poëme barbare, & d'un fanatisme sombre & dégoûtant, dans lequel le diable hurle sans cesse contre le Messie, & il écrivit sur ce sujet quatres issertations très-curieuses. Il avoit lié connoissance de bonne heure avec Mademoiselle de Lenclos, & il ne tarda pas à s'attacher à elle; on a même prétendu qu'étonné de son mérite, il avoit éprouvé pour elle plus que des sentimens d'estime, mais cette historiette a perdu toute sa vogue, depuis qu'elle a été démentie par un Auteur célèbre que l'on sait qui avoit beaucoup vu, dans son enfance, l'Abbé Gedoyn & Mademoiselle Lenclos. L'Abbé Gedoyn mourut au Château de Fontpertuis près de Baugenci, le 10 Août 1744, âgé de 77 ans. Voyez les Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres.

Tourne Ly (Honoré), célèbre Docteur de la Maison & Société de Sorbonne, naquit à Antibes le 28 Août de l'an 1658, de parens pauvres & obscurs. Ayant trouvé le moyen de venir à Paris, il y sut élevé par son oncle, & se distingua par ses talens & par son esprit. Il sut reçu Docteur de Sorbonne en 1686, & devint Professeur de Théologie à Douai en 1688, puis Professeur de Sorbonne en 1692, & occupa cet emploi pendant vingt-quatre ans avec applaudissement. Le 9 de Février 1715, il sut reçu Chanoine de la Sainte-Chapelle, & se signala par son zèle & par ses écrits en saveur de la Bulle Unigenitus. Il mourut le 26 Décembre de l'an 1729, âgé de 71 ans, & légua en mourant une somme de 200 liv. à chacun de ses Confreres. On a de lui un Cours de Théologie en latin, & d'autres écrits.

Monnier (Guillaume-Antoine le), né à Saint-Sauveur-le-Vicomte, après avoir été Chapelain des Trésorier & Chanoines de la Sainte-Chapelle, fut nommé en 1766 Chapelain de la Chapelle perpétuelle de Saint-Jean-l'Evangéliste fondée dans la même Eglise, & est maintenant Curé de Montmartin en Graigne, dans le Diocèse de Coutances, depuis 1778. Il a donné une des bonnes traductions des Comédies de Terence, avec le latin à côté, & enrichie de notes; une Traduction nouvelle des Satyres de Perse, avec des notes; un Recueil de Fables, Contes & Epîtres; un Ouvrage intitulé, Fêtes des Bonnes Gens de Canon, des Rosieres de Briquebec & de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

## LISTE CHRONOLOGIQUE

## DES TRÉSORIERS DE LA SAINTE-CHAPELLE.

MATTHIEU, en 1248. Grégoire de Meulan, en 1279. Pierre de Micourt, en 1297. Gui de Laon, en 1301. Eudes Boileau, en 1328. Jean de Meulan, en 1335. Pierre Houdant, en 1348. Hugues de Neausle, en 1352. Arnoult de Grandpont, en 1363. Hugues Boileau, en 1373. Pierre d'Ailly, en 1394. Clément Petit, en 1396. Hugues Blanchet, en 1399. Isambert Martel, en 1406. Jacques de Bourbon, en 1408. Arnoult de Chareton, en 1417. Jean Manchon, en 1419. Philippe de Rully, en 1420. Pierre Bechebien, en 1440. Olivier du Chatel, en 1445. Antoine Crepin, en 1447. Jean Dauxy, en 1449. Gui le Bel, en 1452. Jacques Mareau, en 1468. Olivier de Pontbrian, en 1476.

Gilles de Pontbrian, en 1505. Nicolas de Coquebourne, en 1510. Robert de Coquebourne, en 1517. Philippe Pot, en 1517. Robert Cenal, en 1525. François Babou, en 1530. Philibert Babou, en 1531. Jean du Drac, en 1543. Antoine d'Estrées, en 1555. François de Butor, en 1559. Pierre de Gondi, en 1566. Louis de Brezé, en 1570. Nicolas de Villars, en 1589. Bernard Prevost, en 1594. Jean Touchart, en 1594. Abel de Montliard, en 1597. Charles de Balzac, en 1598. Gilles de Souvré, en 1625. Gabriel de Marand, en 1631. Anne de Levi de Vantadour, en 1649. Edouard Molé, en 1649. Claude Auvry, en 1653. Louis-Gaston Fleuriau, en 1687. Antoine Bochard de Champigny, en 1699. Nicolas Vichy de Chamron, en 1739. Louis-Joseph de Moy, en 1783.

Fin du quatrième & dernier Livre.

1 1 1.0 10 10,10 Lago matter in a cont property and the opinion of their



# PIECES JUSTIFICATIVES.

## FUNDATIO

#### CAPELLÆ BEATÆ MARIÆ.

IN nomine sanctæ & individuæ Trinitatis, amen. Ego Ludovicus Dei gratia Francorum rex. Sciant universi præsentes & futuri, quòd in honore beatæ Mariæ matris Domini, Parisius in domo nostrâ oratorium quoddam construximus, in cujus dedicatione pro victualibus facerdotis in capellà eadem fervientis, dotem assignavimus & annualem redditum, apud Gonessam duos modios frumenti in festivitate sancti Remigii, sex modios vini de Haubanno, triginta folidos Parisienses de censu apud Bantels ad luminare & fervitium capellæ. Prætereà quotiens & quamdiù rex, five regina, five etiam proles regia in palatio fuerint Parisius, capellanus qui in capella beatæ Mariæ fervierit, quatuor panes, & dimidium vini fextarium, & tesam candelæ, & duos denarios quotidiè habebit pro coquina; omnes verò oblationes ejusdem capellæ habebit capellanus. Sed cum missam audierimus ibidem, capellani qui curiam sequuntur, medietatem oblationum habebunt; & si regina affuerit, suus capellanus tertiam partem offerendæ habebit; & cùm regina fine nobis missam audierit, capellanus suus unam habebit medietatem de offerenda, & alteram, qui assiduus est in capella. Quod ut ratum sit & indubitabile, sigillo nostro muniri, & nominis nostri charactere infigniri præcepimus. Actum publicè Parisius anno Dominicæ Incarnationis millesimo centesimo quinquagesimo quarto, astantibus in palatio nostro, quorum subtitulata sunt nomina & signa. S. Theobaldi Blesensis comitis, dapiferi nostri. S. Guidonis, buticularii. S. Matthæi, camerarii. S. Matthæi, constabularii. Data per manum Hugonis cancellarii. Un chiffre contenant Ludovicus. Scellé sur queue double de cuir blanc en cire jaune.

AN. 1154.

#### Fundatio Cappella Beati Nicolai.

AN. 1160.

In nomine fanctæ & individuæ Trinitatis, amen. Ego Ludovicus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis præsentibus, quòd pater meus bonæ memoriæ rex Ludovicus animæ suæ consulens, in honore beati confessoris Nicolai Parisius in palatio capellam constituit, & de facerdotis ibidem servituri sustentatione magnificè providit. Nos etiam obtentu remissionis peccatorum nostrorum ipsum beneficium capellano sancti Nicolai attributum conscribi feceramus, sed eandem negligentia corruptam renovantes cartulam, constituimus capellano duos modios frumenti apud Villam-novam annuatim habendos in festo sancti Remigii; Parisius in trelià nostra retro palatium sex modios vini, ubi si vinum defuerit, de Haubanno nostro præcipimus reddi; de redditu commensariorum in Natali decem folidos, in Paschâ decem, ad Pentecosten similiter decem. Quamdiù autem morabimur Parifius, five nos, five regina, five mater nostra, five proles regia; quotidiè de domo nostra quatuor panes, & vini dimidium sextarium. pro coquinâ duos denarios, & pro luminari unam tesam candelæ ei perpetuò statuimus. Oblationes verò omnes, sicut justum est, capellani erunt : sed cùm erimus præsentes, cum capellanis qui nobiscum equitant, ex æquo dividet eas; similiter etiam cum capellano reginæ, cum regina nobiscum affuerit, cappellanus fancti Nicolai offerendæ tertiam habebit. Quod ut perpetuò stabilitatis obtineat munimentum, scripto commendavimus, & sigilli nostri authoritate, & nominis nostri charactere subterfirmavimus. Actum publicè Parisius anno Incarnationis Dominicæ millesimo centesimo sexagesimo, regni nostri vigesimo quarto, astantibus in palatio nostro, quorum nomina subtitulata sunt & signa. S. Theobaldi Blesensis comitis, dapiferi nostri. S. Guidonis, buticularii. S. Matthæi, camerarii. S. Matthæi, constabularii. Data per manum Hugonis cancellarii. Avec un chiffre contenant Ludovicus.

Privilegium quo persona in Sanctà Capella instituta & instituenda non possunt excommunicari, suspendi, vel interdici.

AN. 1243.

INNOCENTIUS, episcopus, servus servorum Dei, charissimo in Christo Filio regi Francorum illustri, salutem & apostolicam benedictionem. Inter alia quæ tuæ celsitudini & divina gratia tuis sustragantibus meritis sunt concessa, illud præ sua celsitudine singulare ac præcipuum, nec immeritò reputamus, quod te Dominus in sua corona spinea, cujus custodiam inestabili dispositione tuæ commisti excellentiæ, coronavit. Cùm

igitur sicut ex parte tuâ fuit propositum coram nobis, capellam Parisius infrà fepta domûs regiæ opere superante materiam, ut ibidem prædicta corona fanctissima ac aliæ pretiosæ reliquiæ quas de ligno crucis, & aliis facris habere dignosceris, sub veneranda custodia conserventur, tuis fumptibus duxeris construendam, ipsamque deputandis ibi ministris idoneis de bonis propriis dotare proponas; nos volentes ut eadem capella speciali gaudeat privilegio libertatis, devotionis tuæ precibus inclinati, ut nullus in capellam ipfam vel perfonas inibi constitutas aut constituendas excommunicationis, suspensionis vel interdicti sententias absque speciali mandato sedis apostolicæ faciente plenam de hac indulgentia mentionem promulgare valeat authoritate præfentium indulgemus; quas si per præsumptionem cujusquam promulgari forsan contigerit, eâdem authoritate decernimus irritas & inanes. Nulli ergò omninò hominum liceat hanc paginam nostræ concessionis infringere, vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præfumpserit, indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Laterani nono calendas Junii anno 1243. pontificatus nostri anno primo.

#### Prima Fundatio Sancta Capella.

In nomine fanctæ & individuæ Trinitatis, amen. Ludovicus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis tâm præsentibus quâm futuris præsentem paginam inspecturis, quòd nos pro salute animæ nostræ, & pro remedio animarum inclytæ recordationis regis Ludovici, genitoris nostri, charissimæ Dominæ & genitricis nostræ Blanchæ reginæ, & omnium antecessorum nostrorum, in honorem Dei omnipotentis, & sacrosanctæ coronæ spineæ Domini nostri Jesu-Christi, fundavimus & ædisicavimus infra septa domûs nostræ Parisiensis, Domino concedente, capellam, in quâ eadem facrofancta corona Domini, crux fancta, & aliæ quamplures pretiofæ reliquiæ repositæ continentur, quæ ut divinæ laudis obseguio jugiter honorentur, & idem locus in perpetuum debito & devoto divini cultûs servitio frequentetur, volumus, statuimus & ordinamus, ut in eâdem capellâ fint quinque presbyteri principales, five magistri capellani, computato illo qui capellæ veteris beneficium obtinebat, & duo matricularii in diaconatûs vel subdiaconatûs ordine constituti. Quilibet autem illorum quinque principalium capellanorum tenebitur fecum habere unum presbyterum subcapellanum, & unum clericum diaconum vel subdiaconum existentem. In beneficium autem & sustentationem eorundem quinque principalium capellanorum, damus eisdem & concedimus centum libras Parisienses annui redditus, unicuique videlicet viginti libras pro corpore capellaniæ; quas

AN. 1245.

centum libras volumus eos percipere Parifiis in castelleto de præpositura nostra Parisiensi singulis annis, duobus terminis, videlicet medietatem ad festum Ascensionis Domini, & aliam medietatem ad festum omnium Sanctorum, quousque easdem centum libras annui redditus eisdem assideamus alibi competenter. Prædictis etiam matriculariis damus pro beneficio triginta libras Parifienses annui redditûs, unicuique videlicet quindecim libras annui redditûs, quas similiter ipsi percipient in castelleto de præpositurâ nostrâ Parisiensi, medietatem videlicet ad festum Ascensionis Domini, & aliam medietatem ad festum omnium Sanctorum, quousque eis eundem redditum alibi competenter fecerimus assideri. De consensu quoque Matthæi presbyteri, qui prædictæ veteris capellæ nostræ beneficium obtinebat, cui fpontaneus cessit & renunciavit expresse, volumus & concedimus quòd totum illud beneficium cum omnibus ejus proventibus, oblationibus ad manus presbyterorum in missis venientibus, & emolumentis, sicut in litteris claræ memoriæ regis Ludovici atavi nostri, & regis Ludovici proavi nostri pleniùs continetur, cedat in augmentum quinque capellaniarum prædictarum, & ut inter prædictos quinque principales capellanos æqualiter dividantur. Ad hæc volumus & statuimus quòd præter redditus supradictos prædicti principales capellani & subcapellani, matricularii, & clerici capellanorum prædicti, divinis officiis infistentes, percipiant distributiones inferius annotatas. Pro festis sive privatis diebus percipiet unusquisque principalium capellanorum duodecim denarios, videlicet ad matutinas fex denarios, ad horam primam, tertiam, majorem missam & sextam tres denarios, ad nonam, vesperas & completorium tres denarios, etiamsi de prædictis horis in die omiferit duas horas : distributiones tamen matutinarum non percipiet, nisi qui matutinis præsens erit, vel qui infirmus fuerit vel minutus: quod idem de missa majori & vesperis statuimus observandum. eisdem quoque diebus privatis quilibet subcapellanus habebit quatuor denarios, videlicet ad matutinas duos, in horis de manè cum missa majori unum, & in horis ferotinis unum, sub conditione prædicta. Similiter & eisdem diebus quilibet de prædictis clericis capellanorum prædictorum habebit tres denarios, videlicet unum ad matutinas, & duos ad omnes horas diei cum majori missa. Diebus dominicis & in festis singulis novem lectionum percipiet quilibet principalium capellanorum prædictorum fexdecim denarios, videlicet ad matutinas octo denarios, ad supradictas horas de manè cum missa majori quatuor denarios, & ad horas de serò quatuor denarios, omissione duarum horarum non obstante, sicut superius est expresfum. Singuli fubcapellanorum habebunt fex denarios, videlicet in matutinis quatuor denarios, & ad horas de manè cum missa majori unum, & ad horas de serò unum. Singuli quoque de prædictis clericis capellanorum

habebunt quatuor denarios, videlicet ad matutinas duos denarios, ad horas de manè cum missa majori unum, & ad horas de serò unum. In festis quæ cum femiduplo celebrantur, habebit quilibet principalis capellanus decem & octo denarios, videlicet ad matutinas octo denarios, & ad horas de manè cum missa majori quinque, & ad horas de serò quinque. Subcapellanus habebit octo denarios, videlicet ad matutinas quatuor denarios, ad horas de manè cum missa majori duos denarios, & ad horas de serò duos denarios. Clericus habebit sex denarios, videlicet ad matutinas quatuor denarios, ad horas de manè cum missa majori unum denarium, & ad horas de serò unum denarium. In festis duplicibus habebit quilibet principalis capellanus duos folidos, videlicet ad matutinas duodecim denarios, ad horas de manè cum missa majori sex denarios, & ad horas de serò sex denarios. Subcapellanus habebit decem denarios, videlicet ad matutinas fex denarios, ad horas de manè cum missa majori duos denarios, & ad horas de serò duos denarios. Clericus habebit octo denarios, videlicet ad matutinas quatuor denarios, ad horas de manè cum missa majori duos denarios, & ad horas de ferò duos denarios. In festis annualibus percípiet quilibet principalis capellanus tres solidos, videlicet ad matutinas duos folidos, ad horas de manè cum missa majori sex denarios, & ad horas de ferò fex denarios. Subcapellanus habebit quatuordecim denarios, videlicet ad matutinas octo denarios, ad horas de manè cum missa majori tres denarios, & ad horas de ferò tres denarios. Clericus habebit decem denarios, videlicet ad matutinas sex denarios, ad horas de manè cum missa majori duos denarios, & ad horas de sero duos denarios. In iis tamen omnibus intelligimus esse salvum, ut nulli eorum qui distributiones debent percipere supradictas, omissio unius vel duarum horarum omni die non obsit quoad percipiendas distributiones prædictas, dum tamen Missæ & vesperarum officia nullatenus intermittant. Distributiones autem matutinales, ut suprà dictum est, nullus habebit, nisi præsens fuerit in matutinis, vel qui minutus fuerit vel infirmus. In distributionibus quoque prædictis omnibus & fingulis matricularios subcapellanis volumus esse pares. Omnes autem distributiones prædictas volumus fieri de obventionibus & oblationibus quæ annuatim fient in capella prædicta, exceptis illis oblationibus quæ fient in miss ad manus facerdotum; quæ oblationes erunt principalium capellanorum, ficut superiùs est expressum. Luminare quoque ipsius capella, videlicet tres cereos continuè nocte & die in bacillis argenteis ante sanctuaria & altare ardentes, quorum quilibet tres libras ponderabit ad minùs; & aliud luminare, sicut à nobis est ordinatum, fieri volumus successive per capellanos principales prædictos, videlicet ab uno quoque inforum vice fuâ, de obventionibus & oblationibus prædictis cum additione sexaginta

加雪

folidorum annui redditûs, qui ad faciendum luminare prædictæ capellæ veteris, prout in supranotatis prædecessorum nostrorum litteris continetur, fuerunt ab antiquo concessi. De ipsis obventionibus & oblationibus verrerias ejusdem capellæ refici & reparari volumus quotiens opus fuerit, & in bono statu servari. Si quid verò de obventionibus & oblationibus completis hujusmodi residuum fuerit, nos illud voluntati & ordinationi nostræ, quoad vixerimus, volumus fideliter refervari. Volumus infuper & ordinamus quòd quilibet prædictorum quinque principalium capellanorum cum deserviet in ordine vicis fuz, qualibet nocte dormiat cum matriculariis in capellà prædicta, ut circa fanctarum reliquiarum custodiam juges excubiæ perfeverent. Ut autem eis ex hoc aliquod temporale emolumentum accrefcat, volumus ut ille capellanus qui vice suâ jacuerit in capellâ, pro singulis noctibus percipiat in matutinis tres denarios plufquam cæteri capellani. Liceat autem cuilibet principali capellano, quòd si legitimum habeat impedimentum, subcapellanus ipsius vices ejus suppleat, quantum ad ecclesiasticum officium faciendum in ordine vicis suæ, & jacendum in capellà de nocte, & percipiat in distributionibus quantum perciperet, principalis capellanus dominus suus, si in officio illo personaliter deserviret. Super liberatione verò quam Matthæus quondam capellanus capellæ nostræ veteris, nobis sive regina vel prole regia præsentibus in palatio nostro Parisiensi, percipere consuevit, ita duximus ordinandum. Quòd idem Matthæus, qui est unus de principalibus capellanis, percipiet liberationem quamdiù vixerit, in officio capellaniæ prædiæ; qui cùm decesserit, vel capellanus capellæ ipfius esse desierit, capellanus hebdomadarius liberationem percipiet antedictam. De capella autem inferiori duximus providendum, ut omni die, falvo capellæ fuperioris fervitio, per aliquem de capellanis principalibus, sive de subcapellanis eorum, uno sibi de clericis assistente, divina ibidem officia celebrentur. Jurabunt autem prædicti principales capellani, necnon & matricularii tam præsentes quam suturi, quòd in prædictà capellà continuam facient residentiam bonà side. Jurabunt etiam ipsi principales capellani, & omnes eisdem pro tempore successuri, necnon & omnes subcapellani & clerici eorum, & matricularii supradicti, quòd nobis & hæredibus nostris regibus fanctas Reliquias universas & singulas & totum thesaurum capellæ prædictæ, tam in auro quam in argento & lapidibus pretiofis, ornamentis, libris etiam, & quibuscunque aliis rebus, benè & fideliter conservabunt. Quotiens verò principales capellani novos fecum fubcapellanos aut clericos evocabunt, illi fubcapellani novi & clerici tenebuntur præstare simile juramentum. Vacantibus autem capellaniis principalibus & matriculariis supradictis, nos & hæredes nostri reges conferemus easdem, & hoc jus nobis & hæredibus nostris

regibus in perpetuum refervamus. Perfonæ autem quibus eas contulerimus, juramentum ejusdem formæ facere tenebuntur. In iis etiam omnibus quæ superiùs sunt expressa, retinemus & reservamus nobis salvam & liberam protestatem, ut in iis & aliis quæ circa statum prædictæ capellæ viderimus ordinanda, possimus addere, minuere vel mutare dùm vixerimus. Quæ omnia ut perpetuæ stabilitatis robur obtineant, præsentem paginam sigilli nostri auctoritate, & regii charactere inferiùs annotato secimus communiri, actum Parissis anno Incarnationis Dominicæ millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, mense Januarii, regni verò nostri anno vicesimo, astantibus in palatio nostro, quorum nomina supposita sunt & signa, dapisero nullo. S. Stephani buticularii. S. Johannis camerarii. Constabulario nullo. Datum vacante cancellaria.

Littera Balduini Imperatoris de SS. Reliquiarum concessione.

BALDUINUS Dei gratia fidelissimus in Christo imperator à deo coronatus, Romaniæ moderator & femper Augustus, universis Christi sidelibus tàm præsentibus quam futuris, ad quos litteræ præsentes pervenerunt, æternam in Domino falutem. Notum fieri volumus universis, quòd nos carissimo amico, & confanguineo nostro Ludovico regi Franciæ illustrissimo, facro-fanctam spineam coronam Domini, & magnam portionem vivificæ crucis Christi, unà cum aliis pretiosis & facris Reliquiis, quæ propriis vocabulis inferius funt expressa, quas olim in Constantinopolitana urbe venerabiliter collocatas, & tandem pro urgenti necessitate Imperií Constantinopolitani diversis creditoribus & diversis temporibus pignori obligatas idem Dominus rex de nostra voluntate redemit magna pecunix quantitate, & eas fecit Parisius de beneplacito nostro transferri, eidem Domino regi, spontaneo & gratuito dono planè dedimus, absolutè concessimus, & ex toto quitavimus, & quitamus, quas utique venerandas Reliquias propriis nominibus duximus exprimendas, videlicet prædictam facro fanctam spineam coronam Domini, & crucem fanctam. Item de fanguine D. N. J. C.; pannos infantiæ Salvatoris, quibus fuit in cunabulis involutus; aliam magnam partem de ligno fanctæ crucis; fanguinem, qui de quâdam imagine Domini ab infideli percufsâ slupendo miraculo distillavit; catenam etiam, five vinculum ferreum, quasi in modum annulli factum, quo creditur idem Dominus fuisse ligatus; fanctam toellam tabulæ insertam: magnam partem de lapide sepulchii D. N. J. C. De lacte beatæ Mariæ Virginis. Item ferrum facræ lanceæ quo perforatum fuit in Cruce latus D. N. J. C. crucem aliam mediocrem, quam crucem triumphalem veteres appellabant, quia ipfam in spem victoriæ consueverant imperatores ad

AN. 1247.

bella deferre; clamidem coccineam quam circumdederunt milites D. N. J. C., in illusionem ipsius; arundinem quam pro sceptro posuerunt in manu ipsus; spongiam quam porrexerunt ei sitienti in cruce aceto plenam; partem sudarii quo involutum fuit corpus ejus in sepulchro; linteum etiam quo præcinxit se quandò lavit pedes discipulorum, & quo eorum pedes extersit; virgam Moysi; superiorem partem capitis B. Joannis Baptistæ, & capita SS. Blasii, Clementis & Simeonis. In cujus rei testimonium, & perpeta m sirmitatem nos signavimus præsentes litteras nostro signo imperiali, & bullavimus postra bulla aurea. Actum apud S. Germanum Laia. Anno Domini 1247, mense Junii, imperi nostri anno octavo.

AU 18

Sig. BALDUINI.

#### Secunda Fundatio Sancta Capella.

AN. 1248.

In nomine sanctæ & individuæ Trinitatis, amen. Ludovicus Dei gratia Francorum rex. Etsi ad omnes ecclesias quæ non solum in regno, sed in toto terrarum orbe consistunt, sinceræ devotionis habeamus assectum. speciali tamen prærogativa sinceritatis amplectimur venerabilem illam & facram capellam, quam pro falute animæ nostræ, & pro remedio animarum inclytæ recordationis regis Ludovici, genitoris nostri, & charissimæ Dominæ & matris nostræ Blanchæ illustris reginæ, & omnium antecessorum nostrorum, in honorem Dei omnipotentis, & sacrosanctæ spineæ coronæ Domini nostri Jesu Christi fundavimus & ædificavimus infrà septa domûs nostræ Parisiensis, in quâ eadem sacrosancta corona Domini, crux fancta, & aliæ quamplures pretiofæ Reliquiæ repofitæ continentur, quæ ut divinæ laudis obsequio jugiter honorentur, & idem locus in perpetuum debito & devoto divini cultus fervitio frequentetur. volumus, statuimus & ordinamus, ut in eâdem capellâ sint quinque presbyteri principales, five magistri capellani, computato illo qui veteris capellæ beneficium obtinebat, & tres matricularii facerdotes. Quilibet autem autem illorum quinque principalium capellanorum tenebitur fecum habere unum presbyterum fubcapellanum, & unum clericum diaconum vel Subdiaconum; & quilibet illorum trium matriculariorum fecum habere tenebitur in eâdem capellâ, unum clericum diaconum vel fubdiaconum existentem. In beneficium autem & sustentationem eorundem quinque principalium capellanorum damus eisdem & concedimus centum viginti quinque libras Parisiensis annui redditûs, unicuique videlicet viginti quinque libras pro corpore capellaniæ; quas centum viginti quinque libras volumus eos percipere. Parissis in castelleto nostro de præpositura nostra Parissensi fingulis annis, duobus terminis, videlicet medietatem ad festum Ascensionis Domini, & aliam medietatem ad festum omnium Sanctorum, quousque easdem centum viginti quinque libras annui redditus eisdem asiderimus alibi competenter. Prædictis etiam matriculariis damus pro beneficio septuaginta quinque libras Parisienses annui redditus, unicuique videlicet viginti quinque libras annui redditus, quas fimiliter ipfi percipient in castelletto de præpositurâ nostra Parissensi, medietatem videlicet ad festum Ascensionis, Domini, & aliam medietatem ad festum omnium Sanctorum, quousque eisdem eundem redditum alibi competenter fecerimus assideri. De consensu quoque Matthæi presbyteri, qui prædictæ veteris capellæ nostræ beneficium obtinebat, cui spontaneus cessit & renunciavit expressè, volumus & concedimus quòd totum illud beneficium cum omnibus ejus proventibus, oblationibus ad manus presbyterorum in missis venientibus, & emolumentis, ficut in litteris claræ memoriæ regis Ludovici atavi nostri, & regis Ludovici proavi nostri plenius continetur, cedat in augmentum quinque capellaniarum, & trium matriculariarum prædictarum, & ut inter prædictos quinque capellanos principales & tres matricularios aqualiter dividantur. Super liberatione verò quam Matthæus quondam capellanus prædictæ capellæ nostræ veteris, nobis sive regina vel prole regia præsentibus in palatio nostro Parisiensi, percipere consuevit, ita duximus ordinandum. Quòd idem Matthæus qui est unus de principalibus capellanus, percipiet liberationem prædictam quamdiù vixerit in officio capellaniæ prædictæ; qui cùm decesserit, vel capellanus capellæ ipsus esse desierit, capellanus hebdomadarius liberationem percipiet ante dictam. Ad hæc volumus quòd præter redditus supradictos prædicti principales capellani, matricularii & subcapellani, & clerici capellanorum & matriculariorum prædicti, divinis officiis infistentes, percipiant distributiones inferius annotatas. Pro festis five privatis diebus percipiet unufquifque principalium capellanorum & matriculariorum duodecim denarios, videlicet ad matutinas fex denarios, ad horas primam, tertiam, & missam majorem & sextam tres denarios, ad nonam, ad vesperas & completorium tres denarios, etiamsi de

prædictis horis in die omiserit duas horas : distributiones tamen matutinarum non percipiet, nisi qui matutinis præsens erit, vel qui præsens in villà infirmus fuerit vel minutus, prima fecunda die minutionis: quod idem de majori missa & vesperis statuimus observandum. Eisdem quoque diebus privatis quilibet subcapellanus habebit quatuor denarios, videlicet ad matutinas duos, in horis de manè cum missa unum, & in horis serotinis unum, sub conditione prædictà. Similiter & eisdem diebus quilibet de prædictis clericis capellanorum & matriculariorum habebit tres denarios, videlicet unum ad matutinas, & duos ad omnes horas diei cum majori missa. Diebus dominicis & in festis singulis novem lectionum percipiet quilibet principalium capellanorum prædictorum & matriculariorum fexdecim denarios, videlicet ad matutinas octo denarios, ad fupradictas horas de manè cum missa majori quatuor denarios, & ad horas de serò quatuor denarios, omissione duarum horarum non obstante, sicut superiùs est expressum. Singuli subcapellanorum habebunt sex denarios, videlicet in matutinis quatuor denarios, & ad horas de manè cum missa majori unum, & ad horas de ferò unum. Singuli quoque de prædictis clericis capellanorum & matriculariorum habebunt quatuor denarios fimili modo, videlicet ad matutinas duos denarios, ad horas de manè cum missa unum, & ad horas de ferò unum. In festis quæ cum semiduplo celebrantur, habebit quilibet principalis capellanus & quilibet matricularius decem & octo. denarios, videlicet ad matutinas octo denarios, & ad horas de mane cum missa majori quinque, & ad horas de serò quinque. Subcapellanus habebit octo denarios, videlicet ad matutinas quatuor denarios, ad horas de manè cum missa inajori duos denarios, & ad horas de serò duos denarios. Clericus habebit fex denarios, videlicet ad matutinas quatuor denarios, ad horas de manè cum missa majori unum denarium, & ad horas de ferò unum. In festis duplicibus habebit quilibet principalis capellanus & quilibet matricularius duos folidos, videlicet ad matutinas duodecim denarios, ad horas de manè cum missa majori sex denarios, & ad horas de serò sex denarios. Subcapellanus habebit decem denarios, videlicet ad matutinas sex denarios, ad horas de manè cum missa majori duos denarios, & ad horas de serò duos denarios. Clericus habebit octo denarios, videlicet ad matutinas quatuor denarios, ad horas de manè cum missa majori duos denarios, & ad horas de serò duos denarios. In festis annualibus percipiet quilibet principalis capellanus & matricularius tres folidos, videlicet ad matutinas duos folidos, ad horas de manè cum missa majori sex denarios, & ad horas de serò sex denarios. Subcapellanus habebit quatuordecim denarios, videlicet ad matutinas octo denarios, & ad horas de manè cum missa majori tres denarios, & ad horas de serò tres denarios.

clericus habebit decem denarios, videlicet ad matutinas sex denarios, ad horas de manè cum missa majori duos denarios, & ad horas de serò duos denarios. In iis tamen omnibus intelligimus esse salvum, ut ulli eorum qui distributiones debent percipere supradictas, omissio unius vel duarum horarum omni die non obsit quoad percipiendas distributiones prædictas, dùm tamen missæ & vesperarum officia nullatenus intermittant. Distributiones autem matutinarum nullus habebit, nisi fuerit præsens in matutinis, vel qui infirmus fuerit vel minutus, ficut superius est dictum. Omnes autem distributiones prædictas volumus fieri de obventionibus & oblationibus quæ annuatim fient in capella prædicta, exceptis illis oblationibus quæ fient in missis ad manus sacerdotum; quæ oblationes erunt principalium capellanorum & matriculariorum, ficut superiùs est expressum. Luminare quoque ipfius capellæ, ficut à nobis est ordinatum, fieri volumus per prædictos matricularios de obventionibus & oblationibus prædictis cum additione sexaginta solidorum annui redditus, qui ad faciendum luminare capellæ veteris, prout in supranotatis prædecessorum nostrorum litteris continetur, fuerunt ab antiquo concessi. De quo luminari sic ordinavimus, ut tres cerei quorum quilibet tres libras ponderabit ad minus, continuè omni die ac nocte ardeant in bacinnis argenteis antè majos altare, privatis diebus ad vesperas, matutinas, & ad majorem missam super majus altare ante sanctuaria ardeant quatuor cerei : in festis novem lectionum & dominicis diebus sex cerei : in festis quæ cum semiduplo siunt, octo: in festis duplicibus duodecim: in festis annualibus viginti quatuor, quorum cereus quilibet ponderabit duas libras. Præter hæc etiam volumus ut in omnibus annualibus feltis, in missa, in matutinis, & vesperis primis & secundis, & omnibus diebus quibus de facrofanctis reliquiis fiet missa solemnis, in missa ardeant duodecim cerei, quorum quilibet ponderabit duas libras, circà capsam sanctarum reliquiarum fex videlicet ab uno latere, & fex ab alio; & similiter quotiens infrà octavas susceptionis sanctæ coronæ, sanctæ crucis, vel sanctarum reliquiarum, de ipsis sacrosancia corona, de sancia cruce, vel prædictis reliquiis celebrabitur missa solemnis. De prædictis etiam obventionibus & oblationibus verrerias ejusdem capellæ refici & reparari volumus quotiens opus fuerit, & in bono statu servari. Si quid verò de obventionibus & oblationibus completis hujufmodi refiduum fuerit, nos illud voluntati & ordinationi nostræ, & successorum nostrorum regum Franciæ, volumus sideliter reservari in defectum luminaris ipsius, vel alios usus ejusdem capellæ convertendum: si quid verò defecerit volumus & præcipimus, ut illud quod deerit de prædictis obventionibus & oblationibus ad prædicta complenda, percipiatur de denariis nostris & successorum nostrorum regum Franciæ, Parisiis apud Templum, quousque super hoc aliter duxerimus ordinandum. Volumus

insuper & ordinamus quod quilibet prædictorum principalium capellanorum, cùm deserviet in ordine vicis sux, qualibet nocte dormiat in capella prædicta cum matriculariis, quos omnes in eâdem capel!â jacere volumus omni nocte, ut circa sanctarum reliquiarum custodiam juges excubiæ perseverent. Volumus etiam ut ille capellanus qui vice fuâ jacuerit in capellâ, pro fingulis noctibus percipiat in matutinis tres denarios plusquam cæteri capellani. Liceat autem cuilibet capellano, quòd fi legitimum habeat impedimentum, subcapellanus ipsius vices ejus suppleat, quantum ad ecclesiasticum officium faciendum in ordine vicis suz, & jacendum in capella de nocte, & percipiat in distributionibus quantum perciperet principalis capellanus Dominus suus, si in officio illo personalitèr deserviret. De capellà autem inferiori duximus providendum ut omni die, salvo capellæ superioris servitio, per aliquem de capellanis principalibus, sivè de sub capellanis eorum, uno sibi ad minus de clericis assistente, divina osficia celebrentur ibidem. Jurabunt autem prædicti principales capellani, nec non & matricularii tàm præsentes quàm futuri, quod in prædictà capellà continuam facient residentiam bonà side. Jurabunt etiam ipsi principales capellani & matricularii, & omnes eisdem pro tempore successuri, nec non & omnes sub capellani & clerici eorum, quod nobis & hæredibus nostris regibus Franciæ fanctas reliquias universas & fingulas, & totum thefaurum capellæ prædictæ tàm in auro quàm in argento & lapidibus pretiofis, ornamentis, libris etiam, & quibuscumque rebus aliis, benè ac fideliter confervabunt. Quoties verò principales capellani aut matricularii novos subcapellanos & clericos evocabunt secum, illi novi subcapellani & clerici tenebuntur præstare simile juramentum. Vacantibus autem capellaniis principalibus & matriculariis suprà dictis, nos & hæredes nostri reges conferemus easdem, & hoc jus nobis & hæredibus nostris regibus in perpetuum reservamus. Personæ autèm quibus eas contulerimus, juramentum ejusdem formæ facere tenebuntur. Veruntamen ne ea quæ super prædictis à nobis ordinata præmisimus, inordinatè procedant, cum inter prædictos capellanos, matricularios & clericos, si pares effent, & personam certam sibi præpositam non haberent, paritas ipsa & superioris defectus, procedente tempore, posset esse jurgiorum somes & materia scandalorum, volumus quod de prædictis capellanis, aut matriculariis qui pro tempore fuerint, per nos & hæredes nostros reges assumatur unus qui præsit aliis capellanis, matriculariis, subcapellanis, & Clericis universis capellæ prædictæ; & ipsi tenebuntur ejusdem parere mandatis. Ipse autem contradictores & rebelles per substractionem beneficiorum & aliàs convenienti poterit districtione punire. Ille autem qui cæteris præerit, habebit quindecim libras præ cæteris in beneficio, percipiendas in Castelleto nostro Parisiensi, eodem modo qui superiùs est expressus, & in festis

duplicibus & annualibus duplicem distributionem. In iis etiam omnibus quæ superiùs sunt expressa, retinemus, & reservamus nobis & hæredibus nostris Regibus falvam & liberam potestatem, ut in iis & aliis quæ circa statum prædictæ capellæ viderimus ordinanda, possimus addere, minuere, vel mutare; retinemus etiam nobis & hæredibus nostris regibus Franciæ plenum jus & perpetuam potestatem, ut de prædictis reliquiis universis & singulis, & ornatu eorum, & de thesauro quod reposuimus, aut reponemus imposterùm in capella prædicta, in auro, argento, lapidibus pretiosis, ornamentis etiam & aliis quibuscumque rebus, ad nostrum beneplacitum ordinare & nostram possimus facere voluntatem. Rogamus tamen hæredes nostros ut prædictas facras reliquias, five ornatum earum, vel aliquid de thefauro quod ibidem reposuimus, in auro, argento, lapidibus pretiosis, seu aliis rebus de capella prædicta non amoveant in futurum, vel amoveri permittant. Quod ut perpetuæ stabilitatis robur obtineat, præsentem paginam sigilli nostri auctoritate, & regii nominis caractere inferiùs annotato fecimus communiri. Actum apud Aquas mortuas, anno 1248, mense Augusto. regni verò nostri vigesimo secundo, astantibus in palatio nostro, quorum nomina supposita sunt & signa; dapifero nullo. S. Stephani buticularii; S. Joannis camerarii; S. Huberti constabularii. Datum vacante cancellariâ.

Littera beati Ludovici, de octo modiis frumenti percipiendis in prapositura Senonensi pro distributione panis.

In nomine sanctæ & individuæ Trinitatis, amen. Ludovicus Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis tam præsentibus quam futuris, quod nos intuitu pietatis, & pro falute anima nostra, nec non inclita recordationis regis Ludovici genitoris nostri, Blanchæ reginæ, genitricis nostræ, & aliorum prædecessorum nostrorum, capellanis & matriculariis deo famulantibus in facrà capellà, quæ infrà fepta domûs nostræ Parisis construximus, sacrosanctarum nostræ redemptionis reliquiarum decoratâ præsentia, ad laudem & gloriam Redemptoris, ut circa divinæ servitutis obsequium propensiùs insistere teneantur, liberalitate regià damus & concedimus in augmentum redditûs, ad quotidianam & perpetuam panum distributionem faciendam inter singulos eorumdem, octo modio; frumenti de redditibus bladi præposituræ nostræ Senonensis, ad mensuram Senonensem. percipiendos in perpetuum annuatim infra octavas omnium Sanctorum, per manum prapoliti, quicumque pro tempore prapolituram tenuerit Senonensem, ita quòd de dictis octo modiis frumenti, nec non & de quatuor modiis quæ apud Gonessam & Villam-novam percipiunt, sicut percipiebat anteà capellanus, qui veteris capellæ beneficium obtinebat, fiat hujufmodi

AN. 1256.

panum distributio diebus singulis tàm solemnibus quam pro sessis secundum ordinationem in litteris consectis sub ipsius capellæ & totius servitii ordinatione contentam. Volumus autem atque præcipimus, ut quicumque pro tempore præposituram Senonensem tenuerit, dictos octo modios frumenti sine dissicultate quâcumque persolvat eisdem ad terminum antedictum, alioquin pænam quinque solidorum Parisiensium pro singulis diebus, quibus cessaverit, elapso termino in solutione bladi prædicti, teneatur solvere capellanis & matriculariis antè dictis. Quod ut perpetuæ stabilitatis robur obtineat præsentem paginam sigilli nostri autoritate, ac regii nominis caractere inserius annotato secimus communiri. Actum Parisis anno 1256, regni verò nostri trigesimo. Astantibus in plalatio nostro, quorum nomina supposita sunt & signa, dapisero nullo. Signum Johannis buticulari; signum Alphonsi camerarii; signum Ægidii constabularii. Data vacante cancellariâ.

Littera beati Ludovici, quibus pracipit quod Magister capellanus, duplum percipiat in distributionibus & grosso.

AN. 1270.

LUDOVICUS, Dei gratia Francorum rex, dilectis fidelibus fuis Abbati fancti Dionifii, Magistro Henrico de Versiliaco Archidiacono in ecclesiâ Bajocensi, & Nicolao de Antolio Thesaurario sancti Frambaldi Sylvanectensis; salutem & dilectionem. Sacram ac venerandam Basilicam à nobis Parissis sumptu magno & sacro sanctæ coronæ, nec non crucis Dominicæ & aliarum pretiofarum reliquiarum ornatam præfentiå, speciali favore & gratia profequentes, ac honore debito cupientes inposterum frequentari, ac in eâ ad Dei gloriam cultum augmentari Divinum olim in eâdem fervitores instituimus cappellanos, matricularios, & clericos, & de reditibus & distributionibus ministrorum ipsorum ordinavimus secundum quod in litteris nostris aliunde plenius continetur; addimus insuper nunc & præcipimus quod Magister capellanus qui pro tempore ipsius capellæ reliquiarum & personarum omnium curam gerit seu geret inposterum. præ cœteris in omnibus ex nunc & deinceps duplum percipiat tàm in distributionibus qu'am in grosso; dignum est enim ut qui in sollicitudine præcedit, & onere, in emolumento cœteris præferatur & honore. Illas etiam quindecim libras quæ præ cœteris in præpolitura nostra Parisiensi consuevit percipere annuatim, volumus ut percipiat in dicta præpositura sicut à nobis aliàs extitit ordinatum; verùm quia variis impediti & distracti negotiis redditus ac distributiones prædictas nondum eis assignaverimus in certis rebus & locis percipiendos, ut expedit, & habendos, vobis & cuilibet vestrûm de quorum fidelitate & discretione confidimus super hujusmodi reddituum & distributionum assignatione faciendà à nobis in certis rebus & locis tàm

in capiendo de redditibus & possessionibus nostris quas ad præsens possidemus quam in acquirendo rationabiliter in feodis nostris seu alienis secundum quod melius videritis faciendum totaliter committemus vices nostras, ita quod assignatio reddituum ac distributionum prædictarum valorem septingentarum librarum annuatim non excedat, & quod secundum quantitatem quæ taliter acquiri vel assignari contigerit, eistem cesset omninò solutio eorum, quæ prius percipiebant in præpositura nostra Parisiensi & in templo. De luminari autem in dicta capella assidue faciendo volumus, ut ordinatio dudum facta à nobis secundum quod continetur in nostris prædictis litteris observetur; cum verò assignationem redituum ac distributionum prædictarum, ut dictum est, seceritis, eam nobis per vestras litteras rescribatis. Actum apud Aquas mortuas anno Domini 1270, mense Junio.

#### Fundatio capellania beati Ludovici.

PHILIPPUS Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis tàm præsentibus quam futuris, quod nos ad Divini cultus augmentationem, pro falute animæ nostræ, ac pro remedio animæ inclitæ recordationis carissimæ uxoris nostræ Isabellis Francorum reginæ, volumus & ordinamus, ut in capellà nostrà Parisiensi ultrà numerum capellanorum & subcapellanorum existentium in eâdem, sit in perpetuum unus subcapellanus, qui continuam ibi tenebitur refidentiam facere, ac in ipfâ capellâ, quemadmodum cœteri sub capellani ejusdem, matutinarum, missarum, & aliarum horarum officio interesse; nec non pro anima memoratæ reginæ, missam quæ pro defunctis, celebrare, diebus annualibus & dublicibus festis duntaxat exceptis, in quorum fingulis missam celebrare tenebitur de festivitatibus antedictis. Cui subcapellano, qui pro tempore fuerit, nomine subcapellaniæ fuæ damus, concedimus, & in perpetuùm assignamus vigenti libras Parissenses annui redditus quas tamen ipfum percepturum & habiturum volumus in hunc modum, videlicet in groffo decem libras Parifienfes in præpofiturå nostrà Parisiensi singulis annis, scilicet centum solidos Parisienses ad festum Ascensionis Domini, & alios centum solidos Parisienses ad festum omnium Sanctorum; alias verò decem libras Parissenses in quotidianis distributionibus. fub formà, portionibus & conditionibus, quibus distributiones easdem percipiunt in eâdem capellà cœteri subcapellani existentes ibidem, officio matutinarum, missarum, & aliarum horarum præsentes, percipiet subcapellanus prædictus, cum ibidem ipfarum matutinarum missarum & horarum officio præfens erit, per manus magistri capellani, qui cœteris prædictæ capellæ pro tempore præerit capellanis. Idemque Magister capellanus prædictas decem libras subcapellano, ut dictum est, distribuendas prædicto

AN. 1271.

percipiet in dictà nostra præpositura, duodus suprà dictis terminis. Undè volumus & præcipimus, ut quicumque pro tempore præpositus Parisiensis fuerit, dictas vigenti libras Parisienses, videlicet decem libras prædicto subcapellano, & alias decem libras prædicto Magistro capellano, dictis duodus terminis, ut dictum est, sine difficultate persolvat. Nos autem jus conferendi subcapellaniam suprà dictam, quoties ipsam vacare contigerit, nobis & hæredibus, seu successoribus nostris Franciæ regibus in perpetuùm reservamus. Quod ut ratum & stabile permaneat in suturum, præsentibus litteris nostrum secimus apponi sigillum. Actum apud castrum novum Ligeri anno 1271, mense Decembri.

Littera regis Philippi, de liberatione panis, vini, &c., faciendâ canonicis S. Capella, prasentibus rege, reginâ & liberis ipsorum.

AN. 1275.

PHILIPPUS Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis tàm præfentibus quàm futuris, quod nos Divini amoris intuitu capellanis capellæ nostræ regiæ Parisiensis concessimus, ut quandò in maneriis nostris Parisiensibus, vel Parisius apud templum cum regina vel sine regina nos morari vel esse ad prandium vel ad cœnam contigit, habeant & percipiant quolibet die unam liberationem integram videlicet octo denarios panis, unum fextarium vini de vino quod militibus tribuitur, quatuor denarios pro coquinâ, & duodecim fruita minoris candelæ, in perpetuùm; & quandò regina, nobis absentibus, in aliquo dictorum maneriorum vel apud templum Parisiense morabitur, vel erit ad prandium vel ad cænam, dimidiam liberationem; & quandò liberi nostri vel alter eorum, quandiù fuerint in maniburnia nostra, ibidem morabuntur, vel erunt ad prandium vel ad cœnam, nobis & regina absentibus, quatuordecim denarios Parisienses per diem pro liberatione tantummodò dicti cape'lani percipient & habebunt. Quod ut ratum & stabile permaneat in futurum, præsentibus litteris nostrum fecimus apponi figillum. Actum apud Villam-novam, anno 1275, mense Septembri.

Littera regis Philippi, de assignatione septingentarum librarum annui redditus.

AN. 1278.

PHILIPPUS Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis tâm præsentibus quâm suturis, quod cûm inclytæ recordationis carissmus Dominus & genitor noster Ludovicus rex Francorum ædisicatam ab ipso in domo sua Parissus structura pretiosa, sanctam ac venerabilem Basilicam sacro sanctæ coronæ ac crucis Dominicæ, aliarumque pretiosarum reliquiarum ornatam

ornatam præfentiå speciali facere proseguens & cupiens veneratione debità imposterum frequentari, ibique ad Dei laudem & gloriam, cultum augmen. tari Divinum, fervitores instituit in eâdem, videlicet quinque principales capellanos & tres matricularios, quorum quilibet tenetur fecum habere ad divinum fervitium capellanum & clericum, assignans ipsis servitoribus ad sustentationem redditus percipiendos tàm in præpositura Parisiensi quam etiam apudtemplum, quousque in certis rebus & locis ipsos redditus assedisset eisdem, & adjiciens quod Magister capellanus qui ipsius Basilicæ reliquiarum & personarum inposterum curam geret duplum in omnibus percipiat annuatim, ac idem Dominus & genitor noster variis impeditus negotiis dictos redditus non assederit in certis rebus vel locis, nos tam pium propositum adimplere & profequi cupientes, concedimus & assidemus super redditibus nostris Archæ magni pontis & Hallarum Parisius ac Teloneo earumdem feptingentas libras Parisienses annui redditus & perpetui percipiendas & habendas, & fibi folvendas in domo templi Parifius per manum thefaurarii ejusdem domûs qui pro tempore fuerit, vel illius quicumquæ thesauri nostri custos erit inposterum, ubicumque thesaurum nostrum esse contingat, ad duos terminos, scilicet medietatem ad compotos Ascensionis Domini, medietatem ad compotos omnium Sanctorum, ita quod ad dictos redditus nostros ac Teloneum, si in dictis solutionibus cessari contingat, tanquam fibi obligatos semper recursum habeant, & omnibus aliis qui deinceps aliquid percipient in ipsis præferentur. Eorum verò quæ ex concessine dicti genitoris nostri percipiebant in dicta præpositura & apud templum solutio cessabit omninò. Quod ut ratum & stabile permaneat in futurum præsentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis, anno 1278, mense Junio.

Privilegium quo clerici sancia capella possint à quibuscunque maluerint Catholicis Episcopis ad omnes ordines promoveri.

NICOLAUS episcopus, servus servorum Dei, charissimo in Christo filio Philippo regi Francorum illustri, salutem & apostolicam benedictionem. Ut eo serventiùs æternæ majestati complaceas, eoque liberiùs gentes ambulent in lumine vultùs tui, quo Christi vicarium tibi & per te aliis magis promptum & benevolum adesse perceperint in exhibitionibus gratiarum, regiis precibus inclinatì, ut clerici capellæ infrà septa domûs regiæ Parisientis consistentis, possint à quibuscunque maluerint catholicis episcopis, seu aliis prælatis conferendi ordines potestatem habentibus, si ab illo qui præest eis in eâdem capellà, vel aliàs canonicè fuerint præsentati, ad omnes ordines promoveri, dummodò, iidem clerici sint exempti

AN. 1278.

& nulli alii fubfint nifi Romano pontifici, & Parifienfi epifcopo, vel aliis nullum præjudicium generetur, autoritate tibi præfentium indulgemus. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostræ concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Viterbii, idibus Septembris, anno Domini 1278, pontificatûs nostri anno primo.

Littera regis Philippi, de sexaginta solidis Parisiensibus, pro robâ capellani sancii Ludovici, in Castelleto Parisiensi assignatis.

AN. 1282.

Philippu s Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis tàm præsentibus quam futuris, quod nos Guerardo Burgundioni capellano capellaniæ quam ob remedium animæ carissimæ consortis nostræ Isabellis, quondam Francorum reginæ, in majori capellâ nostrâ Parissensi, in parte inferiori instituimus, & suis successoribus eidem capellaniæ in suturum deservituris, in augmentum reddituum ipsius capellaniæ damus & concedimus sexaginta solidos Parissenses pro robâ, in præpositura nostra Parissensi, per manum præpositi Parissensis qui pro tempore suerit, in sesso omnium sanctorum annis singulis in perpetuum percipiendos, & habendos. Volumus igitur & præcipimus, ut quicumque pro tempore suerit præpositus Parissensis, dictos sexaginta solidos Parissenses pro robâ dicto Guerardo & suis successoribus in dictâ capellania prænotato termino persolvat in suturum, nullo alio mandato nostro vel hæredum nostrorum super hoc expectato. Quod ut ratum & stabile permaneat in suturum, præsentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parissis, anno Domini 1282, mense Februario.

Fundatio capellania S. Clementis Martyris.

AN. 1289.

PHILIPPUS Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis tàm præfentibus quam futuris, quod cum odo presbyter, quondam capellanus capellæ nostræ de Vicennis, decem libras Parisienses, vel circiter, annui redditus, quas apud villam, quæ dicitur Villa-nova regis, titulo emptionis acquisivisse dicebat, ad fundationem cujusdam capellaniæ in nostra capella Parisiensi in parte inferiori, ob remedium animarum inclytæ recordationis Ludovici avi, & Philippi ejus præclarissimi Domini & progenitoris, nostrorum quondam regum Franciæ, & etiam animæ suæ, in testamento suo legasset & dedisset; nos voluntatem prædicti cappellani prosequi volentes in hac parte, capellaniam unam pro salute animæ nostræ, & remedio animarum prædictarum, in dictæ nostræ capellæ inferiori parte,

videlicet in altari ejusdem beati Clementis Martyris fundamus, in quâ fiquidem deserviet capellanus unus, qui quotidiè, vel ad minûs quater in hebdomada, missam pro fidelibus celebrare tenebitur, vel facere celebrari. Damus autem & assignamus capellano qui pro tempore deserviet in capellaniâ prædicta, duodecim libras Parisienses annui & perpetui redditus, cum prædictis decem libris vel circiter; quas quidem duodecim libras Parisienses percipiet de nostro apud templum Parisiense singulis annis in perpetuum, termino seu terminis, quo vel quibus alii capellani dice capella nostra redditus suos apud locum memoratum consueverunt percipere & habère: ita tamen quod per manum Magistri capellani dictæ capellæ nostræ, qui pro tempore fuerit, distribuentur eidem duodecim libræ prædictæ in horis diurnis & nocturnis, quibus pfallendo & cantando in eâdem capellâ nostrâ tenebitur interesse, secundum quod aliis subcapellanis in eisdem horis existentibus, & ipsis deservientibus consueverunt distributiones sieri : quibus horis si non interfuerit, faciet marrantiam, & eam persolvet sicut dicti fubcapellani dica capella ab ipsis horis absentes: si verò, hujusmodi distributionibus & marrantiis persolutis, ad finem anni de dictis duodecim libris sit aliquod residuum, eidem capellano deliberabitur & tradetur. Præter hoc volumus quod idem capellanus in omnibus & fingulis anniversariis in ipsa capella nostra Parisiensi statutis, & etiam statuendis, percipiat ficut cæteri fubcapellani ejusdem capellæ; & quod præfato Magistro capellano, ficut alii capellani ipfius capellæ, teneatur obedire; & quod ipfum corrigere possit, & punire, si forsitan commiserit, secundum quantitatem & qualitatem commissi. Item notum esse volumus, quod cum Joannes de Aquiscanitio noster Burgensis Parisinus, & Jacquelina ejus uxor, post fundationem istius capellaniæ, & assignationem supradicti redditûs, nomine puræ permutationis vel escambii pro decem prædictis libris apud memoratam Villam-novam regis, ut prædicitur, acquisitis, perpetuò dederit & concesserit Guillelmo de Fraxinis capellano supradictæ capellaniæ, & suis fuccessoribus in perpetuum qui eandem capellaniam tenebunt, decem libras Parisienses annui & perpetui redditûs, pro eo quod idem Guillelmus ratione feu occasione dictæ capellaniæ habebat, tenebat & posidebat in prædictå Villà-novà regis in territorio & in pertinentiis ejusdem, in terris, reddibus, decimis, & aliis quibufque: quas quidem decem libras annui redditûs prædicti Joannes & Jacquelina ejus uxor, & quilibet eorum in folidum ex promissione sua tenentur reddere & solvere dicto Guillelmo & prædictis fuis fuccessoribus annuatim ad duos terminos, videlicet medietatem ad Ascensionem Domini, & aliam medietatem ad festum omnium Sanctorum. Quas etiam decem libras assignaverunt capiendas & percipiendas à prædicto Guillelmo & suis prædictis successoribus super omne illud quod habent

& expectant fe habituros in villà prædictà, in territorio & pertinentiis ejustdem, sub pænå duorum solidorum Parisiensium commissi reddendorum pro quâlibet die quâ deficient de folvendo post aliquem distorum terminorum, quousque dicti Joannes & Jaquelina ejus uxor fecerint & procuraverint per fuum proprium quod dictarum decem librarum redditus capiant & posint capi perpetuò apud templum Parisiense, prout in litteris nostræ præposituræ Parisiensis idem confectis ista plenius continentur. Nos permutationem & escambium hujusmodi, ac permissionem & conventiones prædictas, nec non omnia & fingula supradicta, prout superiùs & in litteris prædictis sunt expressa, quantum in nobis est rata & grata habentes, ea volumus, laudamus, & tenore præsentium confirmamus. Et insuper contemplatione animarum prædictarum, & devotione præfatæ capellaniæ, volumus & præcipimus quod capellanus qui pro tempore in eâ deservierit, prædictas decem libras annuatim ad supradictos terminos pacificè & quieté absque difficultate quâlibet percipiat apud prædictum templum ex illo tempore inposterum prædicti Joannes & Jacquelina tantum fecerint, quod possint & debeant capi apud idem templum. Quod si forsitan non fecerint, aut facere non potuerint, volumus quod hujusmodi decem libras Parisienses annui redditus capiat & posit capere & percipere ipse capellanus supra omne illud quod habent Joannes & Jacquelina ejus uxor prædicti apud memoratam villam, & prout superiùs concessum est & expressum; & quod idem capellanus ipsum redditum pro se & capellania prædicta perpetuo tenere possit & possidere pacificè & quietè absque coactione vendendi vel extra manum suam ponendi, & quod etiam ille redditus venire non possit inposterum in commissum; salvo tamen in omnibus aliis jure nostro, & jure quolibet alieno. Quod ut hæc rata & stabilia permaneant in futurum, præsentes litteras sigilli nostri fecimus impressione muniri. Actum Parisiis anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo nono, mense Decembri.

Littera super pace & concordiá factis inter Magistrum Capellanum & alios Capellanos principales.

AN. 1290.

UNIVERSIS præsentes litteras inspecturis, Gregorius de Melento magister capellanus illustris regis Franciæ, Alermus, Leodegarius, Joannes de Verberiâ, Petrus de Samesio, Galterus, G. de Lissiaco, Joannes Alondy, capellani principales capellæ Parisiensis illustris regis prædicti, salutem in Domino sempiternam. Noverint universi quod cum inter nos Gregorium magistrum capellanum prædictum ex una parte, & nos alios capellanos principales prædictos ex altera, dissensionis seu discordiæ materia

mota effet super eo quod nos magister prædictus dicebamus nos & prægeeffor es nostros in officio suprà dicto tàm ex ordinatione inclytæ recordationis Domini Ludovici quondam regis Francia, quam ex compositionibus factis inter prædecessores nostros in ossicio supradicto & dictos capellanos supradictos temporibus retroactis esse & fuisse in possessione vel quali jure percipiendi duplum in omnibus grossis fructibus, distributionibus & deinceps capellæ feu nobis magistro & capellanis prædictis undecumquè venientibuss: nobis capellanis prædictis contrarium afferentibus, & dicentibus dictum magistrum percipere debere duplum in his folummodo redditibus qui à dicto rege illustri nobis seu piædecessoribus nostris in fundatione ejusdem capellæ collati fuerunt, nec non & ipsum magistrum cessare debere à perceptione duodecim denariorum, quos pro duplo fuo panis, & fex librarum quas pro duplo oblationum & obventionum ipfe & fui prædeceffores annis aliquibus perceperunt. Tandem bonorum ducti consilio, pacis concordiam amplectentes, unanimiter consensimus & voluimus, quod dictus magister capellanus & successores sui in officio supradicto ex nunc percipiant in futurum duplum in omnibus grossis fructibus, oblationibus & obventionibus, quotidianis distributionibus pecuniæ sive panis, & in omnibus aliis redditibus, possessionibus seu obventionibus ab illustri rege prædicto vel eius fuccessoribus, & à quibuscunque aliis extraneis vel privatis personis nobis aut prædictæ capellæ datis seu dandis, seu à nobis vel predecessoribus nostris quocumque modo hactenus acquisitis, & à nobis & fuccessoribus nostris undecumquè inposterum nomine dicta capella acquirendis. Et nos magister prædictus & successores nostri in officio supradicto cetenti erimus de cætero dicto duplo in omnibus & singulis prædictis: renuntiantes ex nunc pro bono pacis duodecim denariis pro duplo panis, & fex libris pro duplo oblationum & obventionum perceptionibus antedictis. Quod ut ratum & firmum permaneat in futurum, nos Gregorius magister capellanus prædictus, Alermus, Leodegarius, Joannes, Petrus, Galterus, Guillelmus & Joannes, capellani principales antedicti figillum nostrum commune unà cùm sigillis propriis ad rei gestæ perpetuam memoriam præsentibus litteris & unanimiter duximus apponendum. Datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo, die veneris post festum beati Clementis papæ.

#### Fundatio Capellania sancti Blasii.

PHILIPPUS Dei gratia Francorum rex. Notum facinus universis tàm prasemibus quam suturis, quod cum Gregorius magister capellanus capellæ nostræ Parisiensis, ex piå devotione quam habet ad candem capellam,

ad fundationem cujusdam capellaniæ in ipså, ducentas libras Parisienses donaverit; nos ipfus devotionem in parte istà volentes profequi; pro falute animæ nostræ, & remedio inclytæ recordationis regis Philippi & reginæ Isabellis carissimorum progenitorum nostrorum, ac aliorum prædecessorum nostrorum, nec non pro anima ipsius Gregorii, unam capellaniam in parte inferiori dicta capella, videlicet in altari beati Blasii martyris, instituimus ac fundamus: in quâ siquidem deserviet capellanus unus, ibidem continuam residentiam facturus; qui singulis diebus, nisi legitimum impedimentum habuerit, vel quater in hebdomadâ ad minus, missam pro sidelibus defunctis in altari prædicto tenebitur celebrare, exceptis tamen diebus dominicis & festivis, in quibus missam de ipsis diebus, si voluerit, celebrabit ibidem: & si absque impedimento hoc modo celebrare desierit, magister capellanus dictæ capellæ nostræ per alium capellanum ad sumptus reddituum hujusmodi capellaniæ, ut dictum est, faciet celebrari. Si verò longum seu continuum impedimentum habere contigerit, de alio idoneo capellano providere tenebitur, aut per prædictum magistrum capellanum providebitur de ipso, qui ad dictos sumptus, & ut præmissum est, celebrabit, quousquè cessaverit impedimentum illud; ita quod secundum istam ordinationem & voluntatem nostram in dicto altari non pereat obsequium dictæ missæ. Damus autem & assignamus prædicto capellano pro dictis ducentis libris viginti libras Parisienses annui & perpetui redditus percipiendas ab ipso apud domum templi Parisiis, vel ubi redditus regni nostri recepti fuerint, si contingat quod alibi recipiantur, per manum magistri capellani dictæ capellæ qui pro tempore fuerit, ad terminos ad quos cæteri capellani ipsius capellæ redditus suos quolibet anno consueverunt percipere apud memoratam domum; ita videlicet quod de iis viginti libris Parisiensibus sibi tradentur quolibet anno decem libræ Parisienses pro grossis fructibus, & residuæ decem libræ eidem distribuentur ad horas diurnas & nocturnas, quibus in distà capella psallendo & canendo tenebitur interesse, quemadmodum aliis capellanis in ipsa capella deservientibus consueverunt distributiones fieri: quibus horis si non interfuerit, marrantiam persolvet : & si hujusmodi distributionibus & marrantiis solutis fuerit aliquod residuum ad finem anni de dictis decem libris, sibi integrè deliberabitur & tradetur. Istam autem capellaniam volumus esse ejusdem conditionis cujus sunt capellaniæ fundatæ in prædicta capella pro regina Isabelli charistima gentrice nostra, & illa quam in altari beati Clementis martyris fundavimus ibidem: & percipiet capellanus qui pro tempore in istà capellania deserviet, in distributionibus quæ fient pro anniversariis in memoratâ capellâ, sicut alii subcapellani percipiunt in eis, E itque idem capellanus sub obedientia & correctione prædicti magistri capellani, sicut cateri capellani supradicta capella. Quod

ut rata & stabilia permaneant in saturum, præsentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum apud Britolium anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo, mense Septembri.

Fundatio Capellania SS. Nicolai & Ludovici.

tàm præsentibus quàm suturis, quod nos piæ devotionis assectum, quem dilectus noster frater Petrus de Condeto ordinis prædicatorum, dum

ipse tunc sæcularis nostris obsequiis insistebat circa fundationem cujusdam capellanix in honorem beatorum Nicolai & Ludovici quondam avi nostri, videlicet in stagio inferiori capellæ nostræ Parisiensis noscitur habuisse, profequi gratiose volentes, ob nostræ charilimæ consortis nostræ, ac progenitorum nostrorum animarum remedium & salutem, capellaniam ipsam ad cujus fundationem ducentæ libræ Parisienses ex parte dicti fratris fuerant reservatæ in loco prædicto, fundamus, instituimus, & capellano qui dictæ capellaniæ deferviet, damus pro prædictis ducentis libris Parissensibus ac tenore præsentium assignamus viginti libras Parisienses annui & perpetui redditûs percipendas ab ipfo apud Lupparam, sive domum templi, aut alibi ubi redditus regni nostri recipi contigerit, in futurum, per manum magistri dictæ capellæ qui pro tempore fuerit, ad terminos quibus cæteri capellani prædictæ capellæ redditus suos anno quolibet consueverunt habere; ita videlicet quod capellanus dictæ capellaniæ qui pro tempore fuerit, continuam residentiam in eâdem facturus, singulis diebus, nisi legitimum impedimentum habuerit, vel quater ad minus in hebdomada, pro defunctis fidelibus in altari prædictorum Sanctorum tenebitur celebrare, exceptis tamen diebus dominicis & festivis; in quibus missam quam dies ipsi requifierint, si voluerit, celebrabit ibidem; & si absque impedimento hoc

modo celebrare desierit, magister capellanus dictæ capellæ nostræ per alium capellanum ad sumptus reddituum ipsius capellaniæ, ut dictum est, faciet celebrari: si verò longum seu continuum impedimentum ipsium habere contigerit, de alio providere idoneo capellano tenebitur, aut per dictum magistrum capellanum providebitur de ipso, qui ad sumptus hujusmodi, ut prædicitur, donec illud impedimentum cessaverit, celebrabit, ita quod secundum præsentem ordinationem nostram in dicto altari non pereat obsequium dictæ missæ. Prætereà volunus quod de dictis viginti libris Parisiensibus capellano prædicto tradentur anno quolibet decem libræ Parisienses pro grossis fructibus, & residuæ decem libræ distribuentur eidem ad horas diurnas & nocturnas, quibus in dictà capellà psallendo tenebitur interesse quemadmodum aliis capellanis in ipsa capellà deservientibus

PHILIPPUS Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis An. 1301.

consueverunt distributiones sieri; quibus horis si non intersuerit, marrantiam persolvet, & si hujusmodi distributionibus & marrantiis solutis, aliquod residuum de distis decem libris ad sinem anni fuerit, illud sibi integrè deliberabitur & tradetur. Istam autem capellaniam volumus esse conditionis illius cujus sunt capellania fundata in prædicta capella pro inclytæ memoriæ Isabelli regina, nostra quondam charissima genitrice, & illa capellania quam in altari beati Clementis martyris fundavimus in præfata capella. Insuper ordinamus quod capellanus prædictæ capellaniæ qui pro tempore suerit & eidem deserviet, percipiat in distributionibus quæ sient pro anniversariis in supradicta capella, sicut alii subcapellani percipient in eistem. Eritque capellanus prædictus sub obedientia & correctione prædicti magistri capellani sicut cæteri capellani prædictæ capellæ. Quod ut ratum & stabile permaneat in suturum, secimus nostrum præsentibus apponi sigillum. Actum Sylvanecti anno Domini millesimo trecentesimo primo, mense Octobri.

Privilegium quo Canonici, Capellani, & Clerici chori, degentes in S. Capellá, à quâcumque jurifdictione ordinaria funt exempti, & quo Thefaurarius habet curam & Jurifdictionem eorumdem; item quo residendo in dictà Capella percipiunt fructus omnium aliorum beneficiorum suorum.

AN. 1304.

BENEDICTUS episcopus, servus servorum Dei, charissimo in Christo filio Philippo regi Francorum illustri, salutem & apostolicam benedictionem. Licet omnes ecclesiæ per universum orbem diffusæ, sedi apostolicæ, quæ super illas obtinet principatum, disponente Domino sint fubjectæ, sedes tamen eadem nonnullas ex ipsis aliquandò specialiter sibi fubdit, eas ab aliorum quorumlibet eximens potestate, ac statuens ipsas quâdam honoris prærogativa fore liberas & exemptas, unde nos ad capellam tuam, quam in civitate tuâ Parissensi obtines, apostolicæ considerationis intuitum convertentes, illamque volentes, tui contemplatione, præsidiis apostolicis communire, ac gratiis honorare condignis, ut personæ degentes in eâdem eò majori devotionis promptitudine studeant venerari, quo ipsi & eadem capella fuerint majori libertate donati, capellam prædictam cum personis in eâ degentibus præsentibus & futuris à venerabilium fratrûm nostrorum episcopi Parisiensis loci diocesani, & archiepiscopi Senonensis loci metropolitani, & fuccessorum suorum, qui pro tempore suerint, necnon quorumlibet aliorum ordinariorum, potestate & jurisdictione apostolica autoritate prorsus eximimus & totaliter liberamus, districtius inhibentes ne episcopus, archiepiscopus, successores, & alii ordinarii supradicti in capellam

capellam, & personas easdem, jurisdictionem aliquam exercere præsumant, decernendo auctoritate prædictà capellam & personas easdem nobis & dictæ sedi immediate subesse, ac irritum & inane si secus super hoc à quoquam contingeret attentari. Volumus insuper & eâdem auctoritate statuimus ut thefaurarius, qui pro tempore fuerit dictæ capellæ, omnium canoricorum, capellanorum & clericorum chori ejusdem capellæ sollicitè curam gerat & jurisdictionem obtineat in eosdem; ut autem canonici, capellani & clerici supradicti tantò libentiùs divinis insistant ministeris exequendis, quantò proindè apostolicis gratiis per eandem sedem se prospexerint confoveri, ipsis omnibus canonicis, capellanis & clericis diax capella præfentibus & futuris tenore præsentium indulgemus, quòd dùm in capella residerint personaliter supradictà, fructus, redditus, & proventus aliorum beneficiorum suorum cum curâ, aut sine curâ, etiam si dignitates vel personatus existant, cum eâ possint integritate percipere, quotidianis distributionibus duntaxat exceptis, cum quâ illos perciperent, si in ecclesiis, in quibus illa obtinent, personaliter residerent, & ad residendum in eis interim minimè teneantur, neque ad idà quoquam valeant coarctari, nonobstantibus quibuscunque statutis & confuetudinibus illarum ecclesiarum in quibus eadem beneficia fuerint, juramento, confirmatione sedis prædictæ vel quâcunque firmitate alià roboratis, seu quibuscunque litteris & indulgentiis apostolicis, de quibus specialem in nostris litteris fieri opporteat mentionem, provifo quòd eadem beneficia debitis obseguiis non fraudentur & animarum cura in eis quibus illa imminet, nullatenùs negligatur. Nulli ergo omninò hominûm liceat hanc paginam nostræ exemptionis, liberationis, inhibitionis, constitutionis, statuti & indulgentiæ infringere, vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Viterbii decimo quarto calendas Maii, anno Domini 1303, pontificatus nostri anno primo.

Littera regis Philippi, quibus pracipit quòd in translatione beati Ludovici, per fratres Heremitas S. Augustini solemne servitium S. Capella possit, & debeat solemniter celebrari.

PHILIPPUS Dei gratia rex Francorum, dilectis nostris priori & conventui fratrum heremitarum fancti Augustini Parisius falutem. Religionis honestas, vitæ puritas, morum decor & litterarum scientia, aliaque probitatis merita quæ vos gratos reddunt, laudabiles & acceptos, merito nos inducunt ut vos savore specialis benevolentiæ prosequamur. Ut igitur assectum nostrum evidentius cognoscatis, & nostram vobis sentiatis benevolentiam fructuosam, vos & successores vestros in ordine qui pro tempore

AN. 1306.

fuerint Parishus residentes, in capellanos speciales & servitores perpetuos capellæ nostræ Parisius in translatione sancti regis Ludovici avi nostri gratiosè recipimus, vobis favorabiliter concedentes, ut ex nunc inposterum quolibet anno die lunæ post Ascensionem Domini, primas vesperas, die verò Martis sequente, tam prædicationis, qu'am horarum & missa, ac in omnibus aliis folemne fervitium per vos folos possit & debeat solemniter celebrari: mandantes thefaurario, canonicis & aliis fervitoribus nostræ capellæ prædicæ qui nunc sunt, & qui pro tempore fuerint, ut ad præmissa servitia vos folos recipiant loco, diebus & horis prædictis, ut præmittitur, facienda, pro quibus quidem faciendis servitiis, cuilibet fratrum prædictorum tunc Parisius existentium viginti septem denarios Parisienses pro pitantia, videlicet pro primis vesperis novem denarios, & pro missa & horis decem & octo denarios, pietatis intuitu concedimus & donamus. Dantes fidelibus & dilectis thesaurariis nostris Parisius, & qui pro tempore fuerint, tenore præsentium in mandatis ut ipsi dictis fratribus prædictam pitantiam modo præscripto, annis singulis sinè difficultate qualibet & alterius expectatione mandati persolvant : in testimonium verò præmissorum præsentes litteras concedimus vobis figilli nostri robore communitas. Datum Parisius, anno 1306, die Martis post festum Pentecostes.

Littera regis Philippi, quibus pracipit qu'od in die beati Ludovici, per fratres minores & pradicatores, in S. Capella officium solemnitatis debeat celebrari.

AN. 1309.

PHILIPPUS, &c. Notum facimus, &c., quòd nos annis singulis in perpetuum in crassino beati Bartholomæi apostoli solemnitatem & officium solemnitatis sessi beati Ludovici confessoris avi nostri in capella nostra Parisius per fratres minores & prædicatores conventuum Parisius, sexaginta videlicet de conventu quolibet in vesperis vigiliæ, & in officio diei beati Ludovici celebrari, & ipså die ac in vigilià conventibus ipsorum fratrum minorum & prædicatorum pitantiam eisdem aliàs in talibus consuetam à nobis sieri volumus anno quolibet in perpetuum & præstari: dantes gentibus compotorum nostrorum Parisius præsentibus & suturis tenore præsentium in mandatis, ut annis singulis in perpetuum die quâlibet dicti sesti dictam pitantiam dictis conventibus de nostro præstari faciant nullo alio mandatonostro super hoc expectato. Quod ut sirmum, &c. Actum apud beatum Dionysium in Francià, mense Octobri, anno 1309, per regem.

### Fundatio Capella SS. Michaëlis & Ludovici.

PHILIPPUS Dei gratia Francorum rex. Notnan facimus universis præsentibus & futuris, quòd cùm nos olim ad supplicationem dilecti Galerani scancionis nostri conciergiique domûs regalis Parisiensis voluerimus & concesserimus de gratia speciali quòd capellani cujusdam capellaniæ ab codem Galerano, & Petronillà ejus uxore in écclesia Parisiensi fundatæ, qui pro tempore fuerunt, viginti libras Turonenses renduales, quas ipsi conjuges in nostro thesauro Parisiensi percipiebant annuatim, de quibus decunus & capitulum ejusdem ecclesiæ Parisiensis, & capellanus ejusdem capellaniæ nos perpetuò quittaverunt, percipiant-& habeant annuatim in perpetuum fuper quadraginta libras Parisienses annui redditûs, quas ipsi conjuges ex nostrà concessione certis terminis habebant & percipiebant annuatim ad vitam suam duntaxat super pressorium sancti Stephani de Greslibus & pertinentias ejusdem; quod pressorium regis vulgariter nuncupatur, super fexdecim quoque arpenta vineæ sita in clauso vocato Drapelet, & in quodam alio vocato en Leschel, nec non super tredecim modios vini annuatim debitos, de quibusdam masuris sitis in villà beatæ Mariæ de Campis in censiva pradicti conciergii, & super res alias à nobis Guillelmo de Ebroïcis ad annuum censum seu redditum dictarum quadraginta librarum Parisiensium perpetuò traditas & concessas, aliis viginti quatuor libris de dictis quadraginta libris refiduis ipsis conjugibus ad vitam suam salvis remanentibus, percipiendis ab eis juxta dictæ concessionis nostræ tenorem. Præfati conjuges ad capellam nostram regalem Parisiensem devotionem habentes non modicam, cupientesque in ea quandam capellaniam in honorem Domini nostri Jesu-Christi, beatissimæ Virginis Mariæ genitricis ejustem, beatorumque Michaëlis archangeli, Petri & Pauli apostolorum, & Ludovici confessoris, avi nostri, instituere & fundare nobis humiliter supplicarunt, ut dictas viginti quatuor libras Parisienses renduales quas in locis, & super rebus prædictis annuatim ad vitam suam percipiunt, sicut præmittitur, quasque in fundationem & dotationem ejustem capellaniæ concessernut ipsi capellaniæ & capellanis qui pro tempore in eâ deserviunt concedere dignaremur percipendas, levandas & habendas perpetuò per ejuidem capellaniæ capellanos, terminis consuetis; nos autem dictorum conjugum devotionem eximiam, & laudabile propositum approbantes, inforumque supplicationibus inclinati prædictas viginti quatuor libras Parifienses renduales, & quidquid juris proprietatis, & possessionis nobis competebat, & competere poterat in eisdem quarum usum, fructum, & quidquid juris ex dictà nostra concessione sibi competebat in eis, & competere poterat, ipsi ad opus ejusdem

AN. 1313.

capellaniæ ex nunc perpetuò dimiserunt prædictis conjugibus obtentu sui grati servitii nobis impensi, nec non ob nostræ, progenitorum nostrorum, recolendæque memoriæ Joannæ Dei gratiâ Franciæ & Navarræ reginæ, confortis nostræ quondam carissimæ, animarum remedium, & ob divini cultus augmentum in dictæ capellaniæ fundationem & dotationem merâ nostrâ liberalitate perpetuò concedimus & donamus, volentes & concedentes expresse quòd capellani qui pro tempore dictam obtinebunt capellaniam. feu instituentur in eâ dictas viginti quatuor libras Parisienses renduales in locis, & super rebus suprascriptis habeant, levantque auctoritate proprià, & per manus suas percipiant perpetuò terminis consuetis absque coactione vendendi, vel extra manum suam ponendi easdem, seu prestandi propter hoc nobis, vel quibuscunque nostris successoribus financiam qualemcunque; ad supplicationem quoque conjugum eorumdem quibus & corum cuilibet. quoad vixerint duntaxat, ius patronatûs capellaniæ prædictæ præfentium tenore statuimus, ac etiam ordinamus quòd capellani qui dictam capellaniam obtinebunt pro tempore, celebrare missam in ipsa capella, legitimo impedimento cessante, ter ad minus in hebdomada teneantur, & ad hoc in fuâ institutione juramentis propriis se astringant. Tenebuntur insuper singulis matutinis, magnæ missæ & vesperis quæ in dicta nostra regali capella celebrabuntur, cum commodè poterunt, bonâ fide personaliter interesse. Ouod ut ratum & stabile perseveret, præsentes litteras sigilli nostri fecimus impressione muniri, nostro tamen in aliis, & alieno in omnibus jure salvo. Actum Pissiaci anno 1313, mense Maij. Ainsi signé, per Dominum regem, Maillardus.

Littere de viginti novem libris Capellano SS. Nicolai & Ludovici noviter assignatis.

AN. 1316.

L u d o v i c u s Dei gratia Francorum & Navarrærex. Notum facimus universis præsentibus & suturis nos infra scriptas vidisse litteras in hæc verba. Philippus Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tam præsentibus quam futuris, quod cum nos Joanni Philippo dicto parvo, oppidano Gaudensi propter suæ puræ sidei constantiam in sacto guerræ Flandrensis adhibitam, nobis sideliter adhærendo, promisssemus damna, jacturas & expensas, quas occasione hujusmodi incurreret, eidem de bonis inimicorum & rebellium nostrorum illarum partium resarciri memorato Joanni, sacta super hæc irquesta & diligenter inspecta, quadringentas triginta octo libras decem & septem solidos & octo denarios Parissenses taxavimus & adjudicavimus pro præmiss. Et quia de bonis inimicorum & rebellium ipsorum eidem Joanni non poterat satisfactio sieri de summa

prædicta, eidem concessimus gratiosè viginti novem libras, quinque solidos & duos denarios Parisienses annui & perpetui reddirûs assidendas eidem, & ejus hæredibus, in forefacturis seu incursibus Flandriæ, domanio comitatûs dumtaxat excepto, extimato & appretiato quolibet denario annui redditûs pro quindecim denariis, concedentes eidem Joanni & ejus hæredibus, ut dictum redditum in thefauro nostro Parisiensi annuatim ad festum Candelosæ perciperint & haberent, donec dictum redditum in forefacturis feu incursibus prædictis assideri fecissemus eidem, prout hæc in aliis nostris litteris plenius continentur. Verum cum Guillelmus de Valle frater ipsius Joannis, clericus tunc scholaris Parisiensis, nomine dicti fratris, & pro ipso & suis hæredibus & fuccessoribus, dictas viginti novem libras quinque solidos & duos denarios Parisienses annui redditûs percipiendas, modo & formâ quibus ad dictum Joannem anteà pertinebant, dilecto & fideli magistro Michaëli de Bardaneto clerico nostro, hæredibus suis & successoribus pretio quatuor centum sexaginta octo librarum & triginta duorum denariorum vendiderit in perpetuum, & transtulerit in eundem magistrum Michaëlem, hæredes & successores suos quidquid juris dictus frater suus habebat in ipsis, dictusque Joannes venditionem hujufmodi ratam & gratam habuerit, prout in instrumentis publicis indè confectis pleniùs dicitur contineri; & nos insuper omnia & singula contenta in prædictis instrumentis & litteris ac eorum singulis dudùm voluerimus, laudaverimus, approbaverimus, & confirmaverimus habenda per eum & successores suos modo & forma quibus dictus Joannes ea anteà habere poterat & debebat, dantes nostris Parisiensibus thesaurariis, qui tunc erant & qui pro tempore essent, in mandatis quòd ipsi præfato magistro Michaëli, hæredibus suis & causam ab eo quomodolibet habituris prædictum redditum extunc inanteà fingulis annis solitis terminis perpetuò & hæreditariè persolverent absque alterius expectatione mandati, prout hæc etiam in aliis nostris litteris plenius continentur. Nos volentes eundem magistrum Michaëlem uberiori gratia profequi & favore propter grata fervitia quæ nobis diù impendit, eidem concedimus gratiofè quòd ipfe dictas viginti novem libras quinque folidos & duos denarios Parisienses annui redditús fimul vel per partes, prout ad eum anteà pertinebant, una die vel pluribus, in quascunque personas ecclesiasticas, religiosas vel sæculares, exemptas vel non exemptas, aut alias quascunque sæculares cujuscunque conditionis aut status existant, venditionis, permutationis seu donationis sacta inter vivos, five caufâ mortis aut quocunque alio justo titulo, in perpetuum, vel prout sibi videbitur, possit transferre; quodque persona pradicta omnes & singulæ in quas ipsum redditum conjunctim vel divisim, simul vel per partes tenere, possidere, & habere ubi, modo & formâ quibus dictus magister Michael illum habet & percipit, valeant in perpetuum

pacifice & quiete absque coactione ipsum vel per partem aliquam ejusdem vendendi, alienandi, extra manum fuam ponendi aliquam financiam pro præmiss, falvo in aliis jure nostro, & in omnibus quolibet alieno. Quod ut robur obtineat perpetuæ firmitatis, præsentibus litteris nostrum secimus apponi sigillum. Actum apud Fontem-Bleaudi, anno Domini millesimo trecentesimo octavo, mense Decembris. Cum igitur præfatus Michael in testamento suo, seu ultima voluntate sua, prædictas viginti novem libras quinque solidos & duos denarios Parisienses capellæ quam defunctus frater Petrus de Condeto quondam ordinis prædicatorum in capella inferiori regali Parisiensi fundasse dignoscitur, in augmentationem reddituum capellæ ipfius fub certâ formâ erogandas & legandas duxerit, prout in ipfo testamento feu voluntate ultima pleniùs inter cætera continentur, nos ad supplicationem executorum testamenti prædicti, ob nostræ, parentumque nostrorum & antecessorum animarum salutem, volumus atque concedimus gratiosè quòd capellanus qui pro tempore dictam capellaniam obtinebit, redditum prædictum in thesauro nostro in perpetuum habeat, percipiat & possideat pacificè & quietè, & absque coactione vendendi vel extra manum suam ponendi eundem, seu præstandi propter hoc nobis vel quibuscunque nostris fuccessoribus financiam qualemcunque, nostro in aliis, & alieno in omnibus jure falvo, Quod ut perpetuæ stabilitatis robur obtineat, præsentes litteras figilli nostri fecimus impressione muniri. Actum apud Vicennas propè Parifics anno 1316, mense Aprili.

Littera regis Philippi, quibus Capellano SS. Michaëlis & Ludovici fubtus coquinam oris regii domús conceditur.

AN. 1317.

PHILIPPUS Dei gratiâ Francorum rex. Notum facimus universis tam præsentibus quam suturis, quod cum dilectus noster Galeranus Brito, scancio quondam carislimorum dominorum genitoris & germani nostrorum, & conciergius palatii nostri regii Parisiensis, specialitate devotionis inductus, capellaniam quamdam in regali capella nostra Pariensi in augmentum divini cultus obsequium construendam duxit, & sussicientibus redditibus dotandam, nos ad devotam ipsius capellani supplicationem, domum quæ subtus coquinam oris regii infra clausuram disti palatii sita existit, quæ se comportat in longum & latum ad usum & habitationem capellani, qui pro tempore dictam capellaniam deservierit, præsentium tenore concedimus, donamus, ac etiam assignamus tenendam perpetuò & habendam à capellano prædictæ capellaniæ qui pro tempore suerit, ejusque successoribus pacisicè & quietè absque coactione vendendi, aut extra manum suam ponendi, seu nobis & successoribus nostris saciendi sinanciam aliquam

de eadem; quod ut ratum & stabile permaneat in futurum, præsentibus litteris nostris fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis, anno 1317, mense Januarii. Ainsi signées, per Dominum regem, & scellées en lacs de soie.

Littera regis Philippi, quibus ad luminar. cera, telarum &c. S. Capella provisionem, thefaurario quadringentas libras Paristenses annui redditûs tradi pracipit.

PHILIPPUS Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis præsentibus & futuris, quod cum ad auditum nostrum pervenerit quod dilectus noster thesaurarius capellæ nostræ domûs regalis Parissis qui prædictæ capellæ habet in iis quæ ad luminare & cætera ad cultum divinum spectantia pertinent, ceram videlicet, telas, & alia providere, & præmissa perquirere in obtinendam pecuniam à nostris thesaurariis pro pramissis habendis & perquirendis, plerumquè laboravit retroactis temporibus, & dilationes fustinuit tediosas, propter quod ob desfectum præmissorum in ipså capellà cultus divinus interdùm sustinuisse dicitur, quod non mediocriter nobis displicet, antiqua detrimenta. Nos volentes eidem capellæ de cætero in quibuscunque suis necessitatibus præcipuè ad divinum cultum pertinentibus congruè & absque dilatione quâlibet provideri, ita quod in hâc parte nullus defectus habeatur ibidem. Ordinamus & statuimus per presentes quod idem thesaurarius modernus, & qui pro tempore fuerit in perpetuum in scacariis nostris Rothomagensibus quadringentas libras Parifienses, medietatem in quolibet, pro prædictis necessariis perquirendis, fuper & de redditibus, proventibus & emolumentis quibuslibet regiis ad dicta scacaria provenientibus, habeat & percipiat annuatim donec hujus fummam alibi fufficienter duxerimus assignandam, de quibus tamen denariis prefatus the saurarius qui pro tempore fuerit dilectis & fidelibus nostris gentibus compotorum nostrorum Parisiensibus, annis singulis compotum reddere tenebitur & legitimam rationem. Damus itaque dilectis & fidelibus thefaurariis nostris Parisiensibus modernis & qui pro tempore fuerint presentibus in mandatis ut eidem thesaurario dicta capella moderno & cateris futuris, vel mandato suo dictas quadringentas libras medietatem in quolibet scacario de cætero annis singulis super & de redditibus & emolumentis prædictis tradant & deliberent absque difficultate qualibet, & alterius expestatione mandati; primâ folutione in instanti Paschæ scacario incepturâ, donec alibi fic ut præmittitur, fuerint assgnatæ, & hanc ordinationem & statutum per quofcumque fuccessores nostros Francorum reges ob divinæ Majestatis reverentiam firmiter præcipimus observari. Quod ut ratuni & stabile per-

AN. 1317.

feveret, præsentes litteras sigilli nostri secimus impressione muniri. Actum Parissis anno Domini 1317, mense Aprilis, per Dominum regem, J. de Templo Maillard.

## Fundatio Capellania S. Joannis Evangelista.

An. 1318.

PHILIPPUS Dei gratia Francorum & Navarræ rex. Notum facimus universis tam præsentibus quam futuris, quòd cum recolendæ memoriæ Dominus Philippus quondam Franciæ rex, Dominus & genitor noster charidimus, in capellà nostrà regali palatii Parisiensis quandam capellaniam ultra cæteras fundatas ibidem ad altare beati Joannis evangelistæ sub valore viginti quatuor librarum Parisiensium annui & perpetui redditûs in suo testamento institui præceperit & fundari. Nos cum pro ipsius ac Joannæ Francorum & Navarræ confortis ejusdem & genitricis nostræ carissima animarum salute deputaverimus decem libras Parissenses pro omnibus distributionibus ad opus fervitorum dictæ capellaniæ pro tempore dictis diebus & temporibus in dicta capella perpetuis capellanis ejusclem nunc & inposterum faciendis, & sic in universo triginta quatuor libræ Parisienses annui redditis ad eandem spectabunt capellaniam tam in distributionibus quam in grosso. Nos, ut servitores ipsi qui ad deserviendum dictam capellaniam pro tempore fuerint instituti, ad obsequendum divinis, & orandum pro dictorum progenitorum nostrorum & nostræ animarum falute tantò se reddant devotis & ferventibus animis promptiores, quantò fecuriorem de dicto redditu assignationem & satisfactionem exindè congruam fe senserint percepturos, thesaurario & canonicis dictæ capellæ nomine dictorum fervitorum præfatæ capellaniæ, terram & redditus dudum dictorum thefaurarii & canonicorum nomine emptos de denariis nostris apud Souppes in Vastinesso Balliviæ Senonensis ab Isabelli domina de Blanchesouace relicta eidem de Crovis militis in hebergamento, videlicet hortis, censibus, oubleris, pratis, lanis, moledinis, nemoribus, ovis, & medietate grangiæ Bassaqz, justitià, & aliis quæ dicta Isabellis in dictà villà dictæ venditionis tempore ipso possidebat; item terram quamcunque & redditus qui ad nos ex forefactură Philippi de Alneto militis apud Savigniacum juxta Alnetum Parisiensis diœcesis devenisse noscuntur; de quorum terræ & reddituum valore informationem, quam de ipsis in aliis nostris litteris super assignatione & assidentia ipsarum terrarum & reddituum una cum pluribus aliis redditibus eisdem assignatis sieri non feceramus, mandamus sieri diligenter pro quadraginta libris Parisiensibus annui & perpetui redditûs, videlicet dictam terram de Souppes pro viginti quatuor, & aliam de Savigniaco pro fexdecim libris Parisiensibus tradidimus per præsentes, ac perpetuò hæreditariè assidemus

ab eisdem thesaurario & canonicis quietè & pacificè hereditariè & perpetuò possidendum, percipiendum & habendum absque vendendi vel extra manum suam ponendi aut præstandi pro eis, nobis vel nostris fuccessoribus, aut aliis finantiam qualemcunque, retentis tamen nobis & successoribus nostris regibus Franciæ ressorto omnimoda alta & bassa justitià in præmiss, excepto quòd disti thesaurarius & canonici pro suis frustibus juribusque conservandis & redditibus ibidem habendis & levandis habebunt & exercebunt justitiam in talibus consuetam, de quibus quadraginta libris disti thesaurarius & canonici præstatis capellaniæ ipsius servitorum pro tempore distas triginta quatuor libras solvent liberè annuatim, nobis residuum in sesso Nativitatis Domini soluturi. Quod ut ratum & stabile permaneat in suturum, nostrum præsentibus secimus apponi sigillum, salvo in aliis jure nostro, & in omnibus quolibet alieno. Astum Parissis anno Domini 1318, mense Aprili.

#### Fundatio regis Philippi.

PHILIPPUS Dei gratia Francorum & Navarræ rex. Deus ipse rex regum, & Dominus dominantium altissimus, ab excelso suæ bonitatis irriguo in aridam regionem habitationis humanæ sic imbrem falutaris devotionis infundit & rorem, quòd concepta divinitus in patrum cordibus opera fanctitatis ad plenum compleri interdum non finit, fed eadem protendit ad filios, ut in successiva propagine nequaquam degeneret intentio filialis, quinimò supra commendabilia gesta patris proficiat & augeat quod incumbit. Sanè fanctæ memoriæ proavus noster beatissimus Ludovicus inter cætera quàm dilecta & quàm pulchra ecclesiarum Dei undique tabernacula, infra septa domûs seu palatii regalis Parisiensis in honore Dei omnipotentis, & facrofanctæ spineæ Coronæ ipsius Domini nostri Jesu-Cristi, quoddam fundavit & ædificavit habitaculum præ infigne, ficut rei evidentia declarat, in quo fulget thefaurus admirabilis falutarium vexillorum facratissimæ dominicæ passionis, ipsa videlicet corona spinea, atque lignum crucis vivificæ, quas pius redemptor omnium pro humani redemptione generis suo cruore roseo consecravit. Ipse quidem almisicus confessor Domini Ludovicus, ob fancta fanctorum in capella prædicta feu in eodem habitaculo mirificè collocata, circa fundationem ac venerationem dictæ capellæ, feferventi devotione totum impendens, ut in eâ cresceret & resonaret uberiùs majestatis altissima laus & decus, ad divini cultus augmentum, octo principales capellanos, quoddamque officium thefaurariæ, quod per alterum dictorum principalium capellanorum exerceri disposuit, & illum magistrum capellanum dictæ capellæ vocavit, instituit in eadem; pro quorum sustentatione septingentas libras Parisienses annui redditus percipendas ab ipsis-

An. 1318.

annis fingulis, affignari eisdem in locis congruis per certos ad hoc deputatos ab ipso commissarios mandavit : sed Christus, processu temporis assissa dictarum septingentarum librarum Parisiensium dictis principalibus capellanis minimè factà, ipsum proavum nostrum de terreno regno trantlulit ad cæleste; inclytæque recordationis Philippus filius ejus primogenitus, avus noster, sibi succedens in regno, volens illius in hâc parte laudabile propositum adimplere, dictas feptingentas libras Parisienses dictis principalibus capellanis assignavit apud templum, vel ubicumque esset thesaurus regius, per manus thefaurarii Parisiensis pro tempore capiendas, prout in dictorum proavi & avi nostrorum super hoc confectis litteris pleniùs continetur. Capiebant insuper dicti principales capellani, prædicto Philippo regis filio dicti beati Ludovici sublato de medio, pro ipsius anniversario, in thesauro Parisiensia annis singulis octo libras Parissenses. Item percipiebant in Castelleto Parissensi pro dono Joannis de Camerâ presbyteri, quatuor libras Parisienses. Item pro escambio facto cum Guidone de Lauduno, magistro capellano seu thefaurario ipfius capellæ, viginti libras Parifienfes; itemque dono dicti Guidonis fexdecim folidos & tres denarios Parisienses. Item percipiebant in & super thesauro prædicto pro antiquis capellaniis summas pecuniæ quæ fequuntur, videlicet pro fundatione capellaniæ fancti Clementis viginti duas libras Parisienses, pro fundatione capellaniæ sancti Blassi viginti libras Parissenses, pro fundatione capellaniæ sancti Nicolai retro altare inferioris capellæ, in Callelleto Parisiensi triginta tres libras Parisienses; pro capellania quam frater Petrus de Condeto in honore beati Ludovici fundavit ibidem, viginti libras Paritienses in dicto thesauro, & pro augmento quod fecit eidem capellanix magister Michaël de Bourdaneto, viginti novem libras quinque folidos & duos denarios Parisienses. Demùm verò recolendæ memoriæ dominus & genitor noster carissimus, dominus Philippus, fortis, verissimus & strenuissimus suo tempore miles Christi, ac fidei catholica defensor pracipuus, cujus fidei puritas, & devotionis finceritas in fornace hujus vallis miferiæ enituit ficut aurum: ad capellam prædictam quâdam prærogativa favoris gerens eximiæ dilectionis & caritatis affectum, cupiens in eâ cultum divini nominis augmentari, quatuor præbendas novellas, ut ita loquamur, præbendis antiquis in emolumentis & redditibus omnibus consimiles statuit & æquales Quarum summa pro quolibet canonico ad dictas novas præbendas instituto & instituendo pro tempore, habito respectu ad portionem quemlibet antiquorum principalium capellanorum in dictis septingentis libris Parisiensibus, pro se & magistro capellano ratione sui osficii thesaurariæ contingentem, est septuaginta septem librarum quindecim solidorum septem denariorum Parisiensium, & sic est summa totalis pro dictis quatuor canonicis trecentæ undecim libræ

duo folidi quinque denarii Parisienses. Volensque eosdem magistrum capellanum capellæ prædicæ, & alios principales capellanos ejusdem honorare quodam modo, dictum magistrum capellanum capellæ prædictæ thesaurarium, & meritò tanquam tanti thesauri sicut dictarum reliquiarum custodem & ministrum, & dictos capellanos principales, canonicos appellavit. Ordinavit in super idem dominus & genitor noster in suo testamento anniversarium fuum annis singulis in capella prædicta de cætero & perpetuò celebrari, legans pro ipfo fundando duodecim libras Parisienses annui redditûs. Ad quarum quatuor præbendarum novarum & anniversarii sui fundationem complendam, hæredes suos Francorum reges in eodem testamento specialiter obligavit. Nos autem etsi cunctas Christi ecclesias earumque ministros, progenitorum nostrorum imitantes vestigia, pià devotione colimus, & ipfarum zelamus honorem; ad capellam tamen ipfam majori nimirum affectione perstringimur, dum veraciter intuemur qualiter dicta capella tantorum feliciter locupletata fanctuariorum præfentiå, non fine prærogativå speciali in terris revereri meretur, jugiterque ab omnibus Christi sidelibus honorari. Hâc igitur consideratione inducti, & pleniùs attendentes quòd inter ea quæ ad conservationem justitiæ pertinere noscuntur, nihil specialius regibus & principibus incumbit, quam donationes seu largitiones factas ecclesiis, libertates & jura ecclesiastica in sua stabilitate tueri, & ea liberaliùs adaugere; & ne fortè per obliviones hominum, rerumque aut temporum mutabilitates, ea quæ pià consideratione gesta sunt, novis inposterum contingat implicari calumniis, necesse est illa autenticorum scriptorum patrocinio communiri. Laudabilis, imò summæ devotionis eorumdem progenitorum nostrorum affectum in prædictis non immeritò commendantes prædictas, & alias ab iplis in dictà capellà faccas institutiones, fundationes & donationes quascunque pro dictarum fundationibus præbendarum & thefaurariæ tam antiguarum guàm novellarum, anniverfariorumque & capellaniarum in dictà capellà, sive sit superius, sive sit inferiùs, à quibuscunque personis quomodolibet fundatarum, & omnia in dictis contenta litteris, volumus, laudamus, concedimus, approbamus, & ex certâ scientià, auctoritate regià confirmamus. Dumque ad divina laudum obseguia, quæ dilecti nostri thesaurarius, canonici, & alii capellæ ipfius fervitores nocte dieque, quibuscunque curis & negotiis temporalibus postpositis & rejectis, impendunt ibidem, ubi etiam quasi incessanter pro nostri incolumitate corporis, nostrique tranquillitate regiminis, & pro nostræ ac progenitorum nostrorum animarum salute pias preces fundunt ad Dominum, nostræ meditationis animum restectimus, ducimur ut unà cum duodecim præbendis & thefauraria prædictis à fæpedictis nostris proavo & domino genitore fundatis, unam novam præbendam in dicta capella,

& sic decimam tertiam instituamus & fundemus de nostro pro nostræ ac Johannæ Dei gratia reginæ Francorum & Navarræ, confortis nostræ cariffimæ, animarum falute; quam quidem præbendam novam cæteris duodecim prabendis in omnibus & figulis emolumentis, redditibus, & fervitii oneribus consimilem & æqualem, de septuaginta septem libris quindecim solidis & septem denariis Parisiensibus annui redditûs exnunc tenore præsentium instituimus & sundamus. Ordinamus etiam de novo duo anniversaria in dictà capellà de cætero facienda, unum videlicet pro inclytæ recordationis Johannæ reginæ Francorum & Navarræ, genitricis, & aliud pro regis Ludovici, germani quondam nostrorum, remedio animarum, & sub redditu duodecim librarum Parisiensium fundamus quodlibet eorumdem. Utque dicti quinque novi canonici per dictum dominum & genitorem nostrum & per nos in capella prædicta creati novissimè & fundati, prædictis antiquis canonicis in perceptione omnium & fingulorum ipsorum proventuum, reddituum, anniversariorum acquestuum, in oblationibusque indulgentiarum & de vino fan&i Stephani in omnibus & singulis emolumentis cæteris quibuscunque quoquomodo provenientibus, exceptâ duntaxat liberatione panis, grani & frumenti, pro quâ dictis thefaurario & canonicis recompensationem aliam per nostras alias sub certa forma litteras duximus faciendam, fiant participes & æquales. In recompenfationem hujusmodi consideratis custibus & expensis, quos dicti thesaurarius. canonici & capellani habuerunt facere, ipsosque subire multipliciter oportuit, in præmiss communitati ipsorum thesaurarii & canonicorum tam antiquorum quam novorum, damus & concedimus centum viginti libras Parisienses annui & perpetui redditûs cum præmissis. Quia autem ex parte dictorum thesaurarii & canonicorum ac capellanorum ejusdem capellæ fuit expositum coràm Nobis, quòd de prædictis redditibus annuis sibi ob suæ vitæ fustentationem pro divinis obsequiis & laudibus ibidem jugiter exolvendis tam pro antiquarum quam quatuor novellarum, quas dictus dominus & genitor noster statuit, præbendarum & thesaurariæ prædictæ, & dictarum antiquarum capellaniarum fundatione, quam etiam pro Philippi genitoris. Johannæ genitricis, Ludovici germani nostrorum prædictorum anniversariis faciendis, quàm etiam de dictis quatuor libris de dono dicti Johannis de Camerâ, viginti libris de escambio Guidonis de Lauduno, sexdecim solidis & tribus denariis Parisiensibus de dono ejusdem, promptam seu competentem habere nequeunt satisfactionem, pro eo quod redditus hujusmodi non funt eisdem thesaurario, canonicis & capellanis in certis locis & providentibus annuis assignati, ex cujus ingruente frequentiùs satisfactionis pimià difficultate, divinum in dictà capellà sæpe tepescit officium, & (quod deus avertat ) posset exinde futuris temporibus deperire : nos hujusmodi

periculis occurrere cupientes, pro assignatione dictarum septingentarum librarum Pariensium, ratione dictarum antiquarum præbendarum & thefauraria, & pro fundatione distarum quatuor novellarum præbendarum, dictarum etiam capellaniarum in dicta capella antiquitus statutarum, anniversariorum quoque dictorum Philippi avi, Philippi genitoris, Joannæ dominæ & genitricis, ac Ludovici germani nostrorum, necnon & pro fundatione præbendæ institutæ à nobis noviter & fundatæ, ac pro dono centum viginti librarum Parisiensium, quod dictis thesaurario & canonicis fecimus, ut dicti novissimi canonici antiquis canonicis in perceptione omnium suorum reddituum, ut præmittitur, sint æquales, liberatione panis, grani & frumenti duntaxat exceptâ, quia eisdem alteram propter hoc recompensationem facimus, prout superiùs est expressum. Quorum omnium reddituum eisdem thesaurario, canonicis & apellanis assidendorum in denariis propè dictis, fumma est mille quadringenta una libra decem & novem folidi quinque denarii Parisienses, valentium mille septingentas quinquaginta duas libras novem folidos & tres denarios Turonenses, dictam fummam dictarum mille feptingentarum quinquaginta duarum librarum novem folidorum & trium denariorum Turonensium annui redditus super firmis feodalibus & redditibus subscriptis nostris Cadomensis & Bajocensis vicecomitatuum. In Baillivià Cadomensi redditus & proventus qui seguuntur, exonerando quoad hanc præposituram & thesaurum nostros Parisienses. diétis thesaurario, canonicis & capellanis perpetuò & hæreditarie assidemus iusque & proprietatem quod & quam habemus in ipsis, in dictos thesaurarium, canonicos & capellanos ex nunc transferimus per præfentes, in vicecomitatu videlicet Cadomensi sirmam de Cursiaco sexaginta librarum Turonensium; firmam de Savenayo quindecim librarum decem novem solidorum duorum denariorum; sirmam sanctæ crucis de Grentonne undecim librarum decem folidorum; Molendinum de Euvrechiaco quinquaginta librarum; firmam de Trachiaco septuaginta sex librarum decem solidorum; Molendinum de Mondevilla viginti octo librarum; Molendinum de Loveigniaco triginta octo librarum; Molendinum de Caronne triginta trium librarum; firmam de Villà Odonis decem octo librarum; firmam de Euvrechiaco tringinta librarum; firmam de Hamaris viginti septem librarum quindecim folidorum; firmam de Colevilla septuaginta librarum; Firmam de Nulliaco sexaginta librarum; forefacturam Rogeri Tyrel triginta octo librarum; terram Henrici de Ponte Audomari ad duo scacaria decem & octo librarum quindecim folidorum; terram quæ fuit cujusdam Judæi inventi Lugduni, pro toto in festo sancti Michaelis quinque solidorum. Summa totalis reddituum prædictorum in vice comitatu Cadomensi quingentæ septuaginta quinque libræ quatuordecim folidi duo denarii Turonenses. In vice-

comitatu Baiocensi; firmam de Vero per hæredes magistri Henri de Rya, ducentarum octoginta librarum contraplegiatam; firmam Descures per magistrum Guillelmum de Masiaco, quinquaginta librarum; firmam de Semilly per Richardum de profundo rivo, septuaginta septem librarum trium solidorum; firman de Quesnay Garnon per Joannem Mariæ, quadraginta octo librarum octo folidorum & octo denariorum; firmam de Digri per Joannem Labey, triginta unius librarum decem & octo denariorum; firmam de Campellis per homines dicæ villæ, quadraginta librarum; firmam de Listeaue per Guillelmum præpositi, viginti unius librarum tredecim folidorum & fex denariorum; firmam de Coifmieres centum decem librarum octo folidorum fex denariorum; firmam de fancto Claro per Gaufridum Hugonis, decem novem librarum decem & feptem denariorum; Vivarium de Fossato de Trevieres quatuordecim librarum trium solidorum & sex denariorum; terram de Boscis de Briquessart per hæredes Matthiæ de la Couardo, viginti unius librarum quatuor folidorum decem denariorum; firmam de Cormerqueron quadraginta sex librarum decem & octo denariorum; terram Alemanni de Albigniaco à Trimgy per hæredes Roberti de Beroliis, decem librarum; firmam feodalem quam abbas de Montebourt tenet apud Treviers, centum duodecim librarum quinque folidorum & fex denariorum; cenfus de Cromy, octo librarum undecim folidorum & sex denariorum; Boscum de Cordeillon, quem tenet abbatissa dicti loci, quatuordecim librarum quinque solidorum, octo denariorum; firmam Haye Aguillon, quæ fuit dominæ Joannæ de Aguillon, pro toto anno in Paschate per abbatem de Montdac, quadraginta librarum; firmam de Semilly per abbatem fancti Laudi, quadraginta quatuor librarum; terram de Bosco de Barrâ de Semilly per eundem abbatem, viginti quinque librarum; duo Molendina de terrà de Torrigniaco per dictum abbatem, viginti quinque librarum; Molendinum de malo respectu per eundem abbatem, triginta librarum; firmam de Longuez per abbatem dicti loci. centum septem librarum sex decim solidorum. Summa totalis reddituum prædictorum vicecomitatûs Bajocensis, mille centum septuaginta sex librarum quindecim folidorum unius denarii Turonensis: & sic in universo reddituum prædictorum dictorum duorum vicecomitatum fumma est mille septingentæ quinquaginta duæ libræ novem solidi & tres denarii Turonenses; tenendos & percipiendos ex nunc inposterum ab eisdem thesaurario, canonicis & capellanis ac ipforum fuccessoribus quittos & liberos ab omnibus fervitiis, redibentiis & oneribus quibuscunque tanquam de nostro patrimonio procedentes, ipsoque & eodem modo, quibus eos anteà tenebamus, levandosque per manus eorum terminis consuetis ad idem pretium cujuscunque monetæ quibus reddebantur dicti redditus nobis vel nostris

gentibus ante præsentem assissam, illoque modo & ad monetam talem. quibus nobis vel gentibus nostris pro nobis aut successoribus nostris vel gentibus eorum pro ipsis de aliis nostris redditibus in Cadomensi Baillivià annis fingulis de cætero satisfiet vel satisfieret de eisdem firmis & redditibus, si eos in nostris manibus teneremus, retentis nobis & successoribus nostris regibus Francorum in locis prædictis omnimoda justitia, alta & bassa, omnique commodo contraplegiamentorum dictarum firmarum, in cafu in quo dicti firmarii firmas dimitterent prædictas; in quo fiquidem casu nos dictum commodum retinentes, pretium firmarum de quibus contraplegiamenti perciperemus commodum in æquipollenti æstimatione quâ per assisam sunt dicta firmæ eisdem tradita, sibi perficere teneremur, & salvis nobis & successoribus nostri emolumentis omnibus occasione altæ & bassæ justitiæ proventuris, exceptis duntaxat emendis, quas ob defectum solvendorum dictorum reddituum & firmarum, firmarii ipfarum juxta patriæ consuetudinem possent incurrere, quas prædictorum thesaurarii & canonicorum usibus & rationibus volumus applicari. Et salvis eisdem emendamentis feu meliorationibus quibuscunque, per eos circa loca firmarum & reddituum hujusmodi inposterum apponendis. His addentes, quòd si prædictos redditus feu firmas minus valere dicta fumma mille feptingentarum quinquaginta duarum librarum novem folidorum & trium denariorum Turonensium appareat in futurum, nos & successores nostri reges Françorum eisdem thesaurario & canonicis, ac pro ipsi ipsorum in dictà capellà successoribus. id quod de dicta fumma deerit, in locis competentibus prædictis propinguioribus tenebimur assidere; hoc insuper adjecto, quod in casu in quo (quod absit) impedimentum seu obstaculum poneretur quominus ipsi diccis redditibus fibi, ut præmittitur, affignatis, gaudere non possent, nos & fuccessores nostri prædicti eisdem alios redditus in æquivalenti valore assidere in locis congruentibus, & donec id fieret, dictam mille septingentarum quinquaginta duarum librarum novem folidorum & trium denariorum Turonensium summam annis singulis reddere Parisiis in thesauro nostro duobus consuetis terminis teneremur. Pro eorum securitate volentes quod ipsi omnia munimenta antiqua & litteras quas habent à nostris prædecesforibus confectas super fundationibus antedictis penes se conservent. Dum tamen quandiù redditus perceperint prædictos, cessent de percipiendo in thefauro nostro & alibi redditus alios, in recompensationem quorum præfcriptos noi duximus assignandos. Volumus etiam ac eisdem thesaurario, canonicis & capellanis pro fe & fuis fuccessoribus duximus concedendum quod ipsi procuratorem œconomum syndicum seu actornatum sub sigillo suo constituere valeant, qui coram quibuscunque judicibus sacularibus regni nostri agendo & defendendo contra quoscunque adversarios suos

in omnibus causis & negotiis suis ac capellæ prædiæ & singularum personarum ejusdem absque renovatione alteriùs gratiæ deinceps admittatur. Damus etiam Baillivo Cadomenti, ejusdemque loci & Bajocensis vicecomitibus modernis, & qui pro tempore fuerint, in mandatis ut quoscunque firmarios & debitores dictorum thesaurarii & canonicorum, firmarum, reddituum & proventuum prædictorum sibi in locis præscriptis à nobis, ut prædicitur, traditorum, & alios quoscunque bonorum suorum quorumlibet detentores ad satisfaciendum sibi plenariè, terminis solitis de prædictis, ac si nobis propriè deberentur, fummariè & de plano, & absque morosa dilatione compellant nostris propriis sumptibus, & per bonorum debitorum ad detentorum ipforum, & corporum captionem. Illos enim quos de dictis Baillivo & vicecomitatibus negligentes repererimus, in præmissis ad restituendum nobis & dictis thefaurario & canonicis expensas quascunque & misias, quæ ob defectum ipsorum propter hæc factæ fuerint, teneri volumus, eosque de eorum negligentia alias graviter puniemus. Quodque ipsi baillivus & vicecomites pro tempore dictos thefaurarium, canonicos & capellanos in fuis justis possessionibus illarum partium manuteneant ac defendant ab omnibus injuriis, oppressionibus & violentiis manifestis unum vel plures de servientibus nostris, de quibus expedire viderint, dictis thesaurario & canonicis deputantes. Prætereà cûm præfatus Philippus rex, dominus & genitor noster carissimus, quandam capellaniam præter prædictas, ad altare fancti Johannis evangelistæ sub valore viginti quatuor librarum Parisiensium annui redditûs in suo testamento institui præceperit & fundari, nosque pro ipsius ac genitricis nostræ, quondam consortis ejusdem, animarum falute, decem libras Parisienses deputavimus pro distributionibus ad opus fervitorum dictæ capellæ, certis diebus & temporibus faciendis eisdem thefaurario, canonicis & capellanis pro servitoribus & capellanis dictæ capellaniæ, qui fuerint pro tempore, ultrà assistam prædictam dictas triginta quatuor libras Parisienses in baillivià. Senonensi supra terram & redditus dudum thefaurarii & canonicorum nomine emptos de denariis nostris apud soupes in Gastinesso, à nobili muliere Isabelli domina de Blanchesouace, relicta Adæ de Cronis militis, in hebergamento, hortis, censibus, oubleiis, pratis, lanis, molendinis, nemoribus, ovis, & medietate granchia, bassaque justitià, & aliis quæ dicta Isabellis in dictà villà dictæ venditionis tempore possidebat, & super terram quamcunque ad nos ex forefactura Philippi de Alneto militis apud Savigny devenisse noscitur, perpetuò & hæreditariè assidemus, retentis nobis & successoribus nostris redditibus dictarum terrarum de foupes & de Savigny excedentibus dictam triginta quatuor librarum Parisiensium summam, quam eisdem in dictis duobus locis pro dictis capellania & distributionibus duximus assidendam, à prædictis thefaurario.

faurario, canonicis & capellanis, ac corum in dictà capellà successoribus, & una cum iis omnes & fingulas firmas ac redditus prædictos quos in dictis baillivià & vicecomitatibus ex causis prædictis sibi duximus assidendos, unà etiam cum redditibus annuis qui seguuntur, dictis thesaurario, canonicis, capellanis, & dictæ capellæ cæteris fervitoribus, fuper certis domibus infrascriptis, Parisiis situatis, à diversis personis legatis, emptis, ac per ipsos etiam acquisitis, pro certis anniversariis faciendis, videlicet supra domum Guillelmi de Suctiaco, sitam in tonnelaria, centum octo solidos Parisienses; supra domum Radulphi Normanni, sitam in vico de Barris defuper mortelariam, feptuaginta folidos Parisienses; supra quandam domum quæ fuit Mosse apothecarii, sitam supra parvum pontem propè domum Dei Parisiensem, quatuor libras quindecim solidos; supra quandam domum vocatam, au Mouton, sitam in vico magno ultra parvum pontem, quatuor libras tres folidos & duos denarios Parisienses; item supra tres domos sitas ab oppositis Forgie juxta sanctum Severinum in cuneo vici, centum decem folidos Parisienses; supra quandam domum sitam in vico de la Huchette, facientem cuneum vici de Sacalie, viginti duos folidos fex denarios; supra quandam domum quæ vocatur domus Richardi Barberji. sitam in magno vico ultra parvum pontem versus sanctum Benedictum, contiguam domui Margaretæ de Aurelianensi ex parte unà, & ex alterâ domui Andreæ Ferperii, prout se comportat, post quatuor denarios fundi terræ quadraginta folidos Parisienses, unà etiam cum vineis quas nunc tenet Reginaldus de Caprosia presbyter, sub æstimatione sex librarum Parisiensium annui redditûs, quas dicti thefaurarius & canonici in censibus, terris & vineis ex eorum acquisitione apud Salices possidere dicuntur, tenentes, percipientes & possidentes perpetuò, hæreditariè, pacificè & quietè, absque coactione vendendi, vel extra manum suam ponendi, aut præstandi pro eis nobis vel nostris successoribus regibus Franciæ sinanciam qualemcunque. Promittimus autem pro nobis & dictis successoribus nostris regibus Francia, nos omnes & singulas sirmas, & terras, & redditus prædictos dictis thefaurario, canonicis & capellanis in præfatis locis ex causis prædictis traditos, & hæreditariè assignatos, eisdem nostris propriis expensis & custibus garantire, ipsosque & successores eorum servare indemnes quantum ad hoc contrà omnes. Ut autem ipfi thefauraius, canonici & capellani, & alii capella ipfius fervitores, & fuccessores eorum, ad obsequendum divinis, & orandum pro nobis, tantò se reddant devotos & ferventibus animis promptiores, quantò defensionis nostræ brachium gratiosiùs se noverint invenisse, ipsos & successores suos in distà cappellà, familiasque eorum & bona sub nostrà protectione suscipimus & gardiâ speciali. Quod ut firmum & stabile perpetuò perseveret, nostrum

præsentibus secimus apponi sigillum, salvo in aliis jure nostro, & in omnibus alieno. Actum Parisiis anno Domini 1318, mense Junio.

Littera regis Philippi, pro assignatione panis quinque novis Prabendis.

AN. 1318.

PHILIPPUS Dei gratia Franciæ & Navarræ rex. Notum facimus quod cum inclytæ recordationis dominus & genitor quondam noster carissimus Philippus rex Franciæ, in capella regalis palatii Parissensis, ad quam ob fancta Sanctorum ibidem mirificè collocata, quâdam speciali prærogativa dilectionis gerebat, dum in humanis ageret, devotionis & caritatis affectum, inter cætera in suo testamento contenta, quatuor novas præbendas fundari disposuerit, antiquis præbendis per beatissimum Ludovicum proavum nostrum fundatis ibidem, in emolumentis & redditibus omnibus confimiles & æquales : nosque ut in ipså capellà cultus augeatur divinus, desiderabiliter affectantes, unam novam præbendam pro nostræ ac Johanna Dei gratia reginæ Franciæ & Navarræ, confortis nostræ carissimæ, animarum falute, de novo ibidem instituerimus, præbendis cateris per dictos proavum & genitorem nostros fundatis in ea, per omnia confimilem & æqualem; ac pro fundatione omnium & fingularum præbendarum ipfarum ejusdem capellæ thesaurario & canonicis pro se & eorum successoribus certos redditus duxerimus assidendos; proviso quòd per assisiam prædictam quinque novi canonici tam per dictum genitorem nostrum quam per nos fundati, cum dictis antiquis canonicis in perceptione omnium & fingulorum proventuum & reddituum, ac questuum & anniversariorum, in oblationibusque indulgentiarum, in vino sancti Stephani, & omnibus ac singulis emolumentis aliis quibuscunque ad dictam capellam pertinentibus & provenientibus quoquomodò debent esse participes & æquales: tunc exceptâ liberatione panis, grani & frumenti, prout hæc in nostris aliis super hoc confectis litteris pleniùs continetur. Ut prædicti quinque novi canonici ac fuccessores eorum, in perceptione liberationis panis, grani & frumenti hujusmodi cum antiquis perciperent, ut est dictum, toti communitati thefaurarii & canonicorum ipforum concedimus per præfentes decem modios octo sextaria & quinque boissellos frumenti ad mensuram Parisiensem. dictamque quantitatem frumenti dictis thefaurario & canonicis, pro fe & fuis fuccessoribus hæreditariè assidemus in nostro granario Senonensia capiendam ab ipsis ultra alios octo modios frumenti quos ipsi thesaurarius & canonici antiqui ibidem de domo beati Ludovici, ad festum omnium Sanctorum, ad mensuram Senonensem, annis singulis percipiunt ab antiquo. Item in prædicto granario dictis thefaurario & canonicis assidemus duos

modios frumenti ad mensuram Parisiensem prædictam, in recompensationem duorum modiorum frumenti, quos canonici ipfi de dono prædicti beati Ludovici in Castelleto Parisiensi solebant percipere, dictum castelletum de dictis duobus frumenti modiis exonerantes, capiendos de cætero in dicto granario Senonensi ad dictum festum omnium Sanctorum ab eisdem thefaurario & canonicis annis fingulis per manum illius qui pro tempore præposituram tenebit Senonensem, ac possidendos ibidem ab ipsis in dicto termino, cum prædictis omnibus frumenti quantitatibus, hæreditariè, pacificè & quietè, absque coactione vendendi vel extra manum suam ponendi, aut præstandi pro eis nobis vel nostris successoribus regibus Franciæ financiam qualemcunque. Statuimus insuper ac etiam ordinamus, quòd quicunque de catero dicta prapositura fuerint prapositi pro tempore, dictas quantitates frumenti dictis thesaurario & canonicis, vel eorum mandato, in dicto termino, fine difficultate quâcunque tradant & liberent; alioquin pænam viginti folidorum Parisiensium, pro singulis diebus quibus elapso dicto termino cessaverint de dicto frumento liberando dictis thesaurario & canonicis folvere teneantur. Quod ut firmum & stabile perpetuò perfeveret, præsentibus nostrum fecimus apponi sigillum, salvo in aliis jure nostro, & in omnibus alieno. Actum Parisius mense Junio, anno Domini 1318.

#### Prima Fundatio Cantoria.

PHILIPPUS Dei gratia Franciæ & Navarræ rex, universis præsentes litteras inspecturis, salutem in Domino sempiternam. Ad divinæ laudis obsequium Basilicæ Sanctorum in titulum eriguntur, ut in eis quæ domus orationum existunt, agminum beatorum implorentur suffragia, quorum muniti præsidis Christi sideles æternæ felicitatis gaudia valeant promereri: terrestris nimirum ecclesia calestis mansionis adificium reprasentat, & in eâ exhiberi debet obsequium, quo ad illam ascensus felicioris aditus præparetur. Cum igitur ad tam magnifice jam constructam Basilicam, videlicet capellam regalem nostri palatii Parisiensis, nostræ mentis aciem reslectimus, inducimur perindè quòd etsi divini cultús mysteria per capellanos & clericos in eâ hactenus institutos devote & solenniter quâdam specialitate & fingularitate ad ecclesias cæteras respectu habito consueverunt celebrari. amodò etiam devotiùs & folenniùs, ac cum majori & uberiori obedientiâ à capellanis & clericis moderno tempore institutis, & inposterum instituendis, in ipfâ divinæ laudis organa ad honorem illius qui capellam ipfam thefauro admirabili falutarium vexillorum fux facratislimæ passionis insignivit, mirabiliter horis debitis impendantur. Hâc itaque consideratione inducti,

AN. 1319.

& ne (quod absit) fervitium divinum ibidem ab olim institutum, ob defectum præficiendi inibi cantoris tepescat, sed augeatur potiùs & accrescat, quoddam in capellâ ipfâ officium novum, quod cantoriam volumus appellari, instituimus ex certà scientià per præsentes, & cantoriam ipsam, ad cujus onus etiam redditus certos deputamus, dilecto nostro Ægidio de Condeto, ipfius capellæ canonico, tanquam ad hoc idoneo duximus conferendam, intuitu pietatis statuentes, quòd ipse cantor & ipsius successores, quoad ea quæ statum & honestatem chori perspiciunt, debitæ correctionis officium, pfallendi & legendi in choro, ac divinum, prout inibi confuevit, minifterium fieri faciendi studeant exercere; quodque omnes & fingulos capellæ ipfius capellanos & clericos in exhibitione debiti fervitii delinquentes, ignorantes, inobedientes, tepidos & remissos arguant, & caritativa monitione præmisså, omnes defectus ipsorum denunciare thesaurario dictæ nostræ capellæ qui pro tempore fuerit, teneantur, per eundem thesaurarium puniendos, in aliis quibuscunque contra ipsos, ac contra ipsum cantorem & eius successores in omnibus auctoritate antiquitùs attributâatque datà, seu etiam consuetà, ipsi thesaurario & ejus successoribus semper falvâ. Mandamus igitur dilectis nostris thefaurario & canonicis capellæ prædictæ, quòd juxta præsentis nostræ institutionis & collationis tenorem dictum Ægidium in cantorem ipfius capelfæ recipiant liberaliter & admittant, eidemque thefaurario, ut fibi stallum in choro, secundum quod decet, delibetur & assignetur, ac eundem in dictæ cantoriæ corporalem possessionem inducat; necnon & omnibus & singulis di & capella capellanis & clericis præsentibus & suturis damus tenore præsentium in mandatis. quòd dicto cantori & ejus successoribus pro tempore in præmissis & ea tangentibus efficaciter pareant & intendant. Volumus autem & præcipimus diffricte dictum Ægidium & fuccessores suos post installationem suam jurare eisdem thesaurario & canonicis se facturos & servaturos bonâ side omnia fuper officio dicae cantoriæ ordinata, prout in litteris assignationis reddituum ejusdem videbitur contineri. Datum apud Longum-Campum juxta sanctum Clodoaldum, octavo die Julii, anno Domini 1319.

#### Secunda Fundatio Cantoria.

AN. 1319.

PHILIPPUS Dei gratia Francorum & Navarræ rex, universis præsentes litteras inspecturis, salutem. Ad divinæ laudis obsequium Basilicæ Sanctorum in titulum eriguntur, ut in eis quæ domus orationum existunt agminum beatorum implorentur suffragia, quorum præsidiis muniti Christisideles æternæ selicitatis gaudia valeant promereri; terrestris nimirum ecclesia cælestis mansionis ædiscium repræsentat, & in ea exhiberi debet

obsequium, quo ad illam ascensus felicioris aditus præparetur. Cum igitur ad tam magnificè jam constructam Basilicam sacrosanctæ capellæ regalis nostri palatii Parisiensis, nostræ mentis aciem reflectentes, providimus quòd etsi divini cultus ministeria per capellanos & clericos in ea hactenus institutos, devotè, feliciter ac folemniter, quâdam specialitate & singularitate ad ecclesias cæteras respectu habito, consueverint celebrari, amodò etiam devotiùs, folemniùs, ac cum majori & uberiori obedientià à capellanis & clericis moderno tempore institutis & inposterum instituendis, in ipsa divinæ laudis organa ad honorem illius qui capellam ipsam thesauro admirabili falutarium vexillorum suæ sacratissimæ passionis insignivit, mirabiliter debitis impendantur. Hâc itaque confideratione inducti, & ne (quod absit) servitium divinum ibidem ab olim institutum, ob defectum cantoris inibi jam præfecti repesceret, sed accresceret & potiùs augeatur, notum facimus nos per alias litteras nostras instituisse nuper ex certa scientia quoddam in capella prædicta novum officium, quod cantoriam apellavimus & volumus appellari, ac ipsam cantoriam, pro quâ sub certâ formâ inferiùs annotatâ per nostras alias patentes litteras certos redditus, videlicet quinquaginta librarum Parisiensium duximus assignandos dilecto nostro Ægidio de Condeto ipsius capellæ cantori, pietatis intuitu contulisse; statuentes quòd ipse cantor, & ipsius in dictà cantorià pro tempore successores, quoad ea quæ statum & honestatem chori perspexerint, debitæ increpationis officium, pfallendique, pfalmodiandi & legendi feriosè & distinctè in ipsa capella superiùs & inferiùs, ac divinum, prout inibi consuevit, ministerium horis diurnis & nocturnis fieri faciendi studeant exercere; quodque omnes & fingulos capellæ ipfius capellanos & clericos in exhibitione debiti fervitii delinquentes, ignorantes, inobedientes, tepidos & remissos debité increpent, & defectus ipsorum prædictos nulli sub debito juramento parcentes. thefaurario dicta nostra capella qui pro tempore fuerit, denunciare teneantur, per eundem thefaurarium puniendos; in aliis quibufcunque contra ipsos, & in omnibus contra ipsum cantorem & ejus successores auctoritate prædicto thefaurario antiquitùs attributâ, datâ, seu etiam consuetâ, eidem femper salva. Disponimus insuper ac volumus, quod dictus cantor & ipsius in dictà Cantoria successores teneantur in ipsa capellà talem facere residentiam personalem, quòd sint & esse possint præsentes die ac noche in omnibus ipsius capellæ horis canonicis continuè à principio usque ad finem, nisi causa legitima ipsos excuset. Tenebuntur etiam personaliter regere & tenere chorum in utrisque vesperis, matutinis & missa in omnibus annualibus festis institutis, & inposterum statuendis in eadem capellà, nisi adeò sint antiqui, debiles vel infirmi, quòd hæc in persona propriâ nequeant adimplere, quod tunc tamen per alium canonicum facere

teneantur: & si per canonicum omnibus canonicis requisitis sieri non valeat, per capellanum ad ejusdem cantoris & suorum successorum requisitionem fiat non coactè & ad fumptus cantoris, ad arbitrium thesaurarii memorati. Tenebuntur prætereà de se ser se audire lectiones, epistolas & evangelia ab illis qui per tabulam vel aliud in capella legere tenebuntur. antequàm legant, ut ipsos in hoc doceant, increpent & emendent; qui legentes si pronunciando vel legendo defecerint, perdent commodum horæ quâ legerint, nisi priùs, ut dictum est, auditi fuerint à cantore. Item dictus cantor & ipsius successores tenebuntur facere tabulam per se vel per alium ad hoc idoneum, ad fumptus fuos proprios, quoties opus erit, & prout est hactenus per alium in ipså capella fieri consuetum. Tenebuntur etiam omnes & fingulas processiones faciendas, institutas & instituendas, in cantu & aliis disponere & ordinare sicut decet. Supradictas verò quinquaginta libras, quas pro ipfà cantorià per nostras litteras duximus assignandas, recipi volumus per thesaurarium dictæ nostræ capellæ qui pro tempore fuerit, & ipsi cantori & ipsius in eâ cantoriâ successoribus per manum disti thefaurarii distribui modo & formâ qui sequitur : videlicet quâlibet die duos folidos cum quatuor denariis Parisiensibus, in matutinis scilicet quinque denarios Parisienses, & in prima, in tertia, in meridie, in nonâ & in completorio tres denarios Parisienses pro quâlibet horâ prædictarum horarum, in missa quatuor denarios Parisienses, & in vesperis quatuor denarios Parisienses: & in viginti duobus festis annualibus hujusmodi distributio pro cantore duplicabitur : in sexaginta sex festis duplicibus matutinæ pro eâdem cantoriâ augmentabuntur de tribus denariis, missa de duobus, & vesperæ de duobus, & de uno denario horarum quolibet aliarum: in decem verò femiduplicibus matutinæ augmentabuntur de duobus denariis, missa de totidem, & vesperæ de totidem sic accrescent; in quâlibet verò die quatuor processionum duodecim denarios percipiet & habebit. Idem verò cantor & successores sui viginti solidos pro tabulà facienda anno quolibet reportabunt. Si verò plura festa annualia, duplicia, femiduplicia, vel plures processiones in dictà capellà inposterum institui contigerit & fieri, distributiones hujusmodi festorum & processionum per dictum thesaurarium & ejus successores defalcabuntur seu minorabuntur, ut in dictis festis annualibus, duplicibus, semiduplicibus, & processionibus post hujusmodi ordinationem instituendis & etiam faciendis ut in antiquis hujufmodi festis per dictum thesaurarium sat congrua distributio & æqualis. ita tamen quod ipfe cantor & ipfius fuccessores omnium & singularum horarum prædictarum, in quibus præsentes non fuerint, & in quibus persectè debitum fuum non impleverint, perdant totum commodum illius horæ in quâ deficient, & ad communem bursam sicut cæterarum personarum

ipsius capellæ defectus quos perdiderint, applicetur, puniendi per dictum thesaurarium, si contempta pœna prædicta pluries se voluerint aut consueverint absentare. Et nihilominus idem cantor & ipsius in eadem cantoria successores in prima sui receptione ac institutione jurare tenebuntur præmissa omnia & singula bona side diligenter adimplere. In cujus rei testimonium præsentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parissis anno Domini 1319, mense Martio.

Littera regis Philippi, de assignatione reddituum Cantoria.

PHILIPPUS Dei gratia Francorum & Navarræ rex, universis præsentes litteras inspecturis, salutem. Ad divinæ laudis obsequium Basilicæ Sanctorum in titulum eriguntur, ut in eis quæ domus orationum existunt agminum beatorum implorentur suffragia, quorum præsidiis muniti Christi fideles æternæ felicitatis gaudia valeant promereri; terrestris nimirum ecclesia cælestis mansionis ædificium repræsentat, & in eå exhiberi debet obsequium, quo ad illam ascensus felicioris aditus præparetur. Cum igitur ad tam magnificè jam constructam Basilicam sacrosanct ex capelle regalis palatii nostri Parisiensis nostræ mentis aciem reslectentes, providentes quòd & si divini cultûs mysteria per capellanos & clericos in eâ hactenùs institutos, devotè, feliciter ac solemniter quâdam specialitate & singularitate, ad ecclesias cateras respectu habito, consueverint celebrari, amodò etiam devotius, folemnius, ac cum majori & uberiori obedientia à capellanis & clericis moderno tempore institutis, & inposterum instituendis, in ipsa divinæ laudis organa ad honorem illius qui capellam ipsam thesauro admirabili falutarium vexillorum fuæ facratissimæ passionis insignivit mirabiliter, horis debitis impendantur. Hâc itaque consideratione inducti, & ne (quod absit) servitium divinum ibidem ab olim institutum, ob defectum cantoris inibijam præfecti tepesceret, sed accresceret & potiùs augeretur, per alias nostras litteras in serico & cerá viridi sigillatas, ex certá scientiá, quoddam in capella prædicta novum officium, quod cantoriam appellamus & volumus appellari, instituerimus, eidem officio cantoris quinquaginta libras Parisienses annui & perpetui redditûs sub certis modo & formâ in prædictis aliis nostris litteris contentis, concedentes, prout in eisdem aliis nostris litteris super hoc confectis plenius continetur. Notum facimus quòd nos redditum hujus assignare competenter affectantes., prædictas quinquaginta libras Parisienses in & super locis ac rebus subsequentibus duximus tenore præsentium assignandas, videlicet in vice comitatu Bajocensi intra domanium feodale super sede vivaris de Arquenceyo, singulis annis ad duo Rothomagensium scacaria æqualiter decem libras Turonenses. Item super

AN. 1320.

nemore seu bosco Claræ-Landæ æqualiter ad duo scacaria prædicta viginti libras Turonenses. Item super molendino de Ribercillo æqualiter ad scacaria prædicta triginta libras Turonenses. Item & super molendino de Buro æqualiter ad scacaria prædicta quinquaginta solidos Turonenses, tenendas, habendas, & in perpetuum possidendas per dilectum nostrum Ægidium de Condeto, cui cantoriam prædictam contulimus istå vice, ac per ipsius in dictà cantorià successores benè & pacisicè, liberè & quietè absque coactione vendendi, vel extra manus suas ponendi, aut præstandi propter hoc sinanciam nobis seu successoribus nostris, vel à nobis aut illorum causa inposterum habituris: ita tamen quòd cantor prædictus, & illi qui in eâdem cantorià pro tempore suerint instituti, ob defectum solutionis, si contigerit, super locis prædictis, pro redditu hujus, justitiam valeant plenariam exercere. Quod ut sirmum & stabile perpetuò perseveret, præsentes litteras sigilli nostri fecimus appensione muniri. Actum Parissis anno Domini 1320, mense Junio.

Privilegium quo Portarius, Conciergius, Giardinarius, duo custodes vigiliarum Palatii, & omnes familiares Canonicorum Jurisdictioni Thesaurarii subduntur.

AN. 1320.

JOHANNES episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio thesaurario capellæ regiæ Parisiensis, salutem & apostolicam benedictionem. Personam tuam speciali benevolentia prosequentes ea tibi libenter concedimus, ex quibus tibi honoris & statûs proveniat incrementum. Igitur ut portarius, conciergius, giardinarius, & duo speculatores seu custodes vigiliarum noctis regalis palatii Parisiensis nec non omnes familiares canonicorum capellæ regiæ Parisiensis tibi tanguam membra capiti sentiant se subesse, nos charissimi in Christo silii nostri Philippi regis Franciæ & Navarræ illustris supplicationibus inclinati, ut pro commissis per eos infra muros palatii supradicti, fic jurifdictionem in eos valeas exercere, & habeas in eosdem, ficut exerces & habes in canonicos, capellanos & clericos dictæ capellæ, quorum animarum curam & jurifdictionem totalem idem afferit te habere. tenore præfentium indulgemus. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostræ concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Avenione nonis Augusti, anno Domini 1320, pontificatus nostri anno quarto.

Littera regis Caroli, quibus in festo inventionis S. Crucis, Fratres ordinis B. Maria de Monte-Carmeli Paristensis, in perpetuos Capellanos S. Capella ordinantur.

CAROLUS Dei gratia Francorum & Navarræ rex. Dilectis nostris Priori, & conventui ordinis beatæ Mariæ de Monte-Carmeli Parisiensis, falutem. Religionis honestas, vitæ puritas, morûm decor ac litterarum scientia, aliaque probitatis merita quæ vos gratos reddunt, laudabiles & acceptos, nos inducunt, ut vos quos ad hoc dignos cognoscimus, quosque confessor Domini gloriosus beatus Ludovicus rex quondam Franciæ proavus noster de partibus transmarinis, dùm ibidem bellum gereret passionis Dominicæ, ad partes gallicanas, ut potè zelo fummæ devotionis accenfus adduxit, favore specialis benevolentiæ prosequamur. Ut igitur affectum nostrum evidentiùs agnoscatis, & nostram vobis sentiatis benevolentiam fructuosam, vos & successores vestros dicti ordinis, qui pro tempore fuerint Parisiis refidentes, in capellanos speciales & servitores perpetuos capellæ nostræ regalis Parisiensis, in festo inventionis sanctæ Crucis gratiosè recipimus, vobis favorabiliter concedentes, ut ex nunc inposterum quolibet anno in vigilià dicti festi, primas vesperas, die verò seguenti tam prædicationis quàm horarum & missæ, ac omnibus aliis solemne servitium per vos solos possit, & debeat solemniter celebrari. Mandantes thesaurario, canonicis & aliis servitoribus nostræ capellæ prædicæ, qui nunc sunt, & qui pro tempore fuerint, ut ad præmissa servitia, vos solos recipiant, loco, diebus & horis prædictis, ut præmititur, facienda; pro quibus quidem faciendis servitiis, cuilibet fratrûm prædictorum tunc Parissis existentium viginti septem denarios Parisienses pro pitantia, videlicet pro primis vesperis novem denarios, & pro missa & horis decem & octo denarios, pietatis intuitu concedimus & donamus. Dantes dilectis & fidelibus thefaurariis nostris Parifiensibus modernis, & qui pro tempore fuerint, tenore præsentium in mandatis. ut prædictis fratribus prædictam pitantiam, modo præscripto annis singulis, fine difficultate qualibet, & alterius expectatione mandati perfolvant. In testimonium verò præmissorum præsentes litteras vobis concedimus. figillo nostro communitas. Datum Parisiis, die ultimâ Septembris anno Domini 1322.

AN. 1322.

Littera regis Caroli, quibus ordinatur quod Magisler, fratres & forores domûs Dei Parissensis, trecentas quadrigatas lignorum in perpetuum habeant & percipiant.

AN. 1324.

CAROLUS Dei gratia Francorum & Navarræ rex. Notum facinus universis tam præsentibus quam futuris quod cum inter nos seu gentes nostras pro nobis ex una parte, & magistrum, fratres ac sorores domus Dei Parifiensis ex altera, dilectorum nostrorum decani & capituli Parifiensis ecclesiæ assensu ad lioc interveniente fuerit concordatum, nostrå dictæque domûs utilitate pensatâ, quòd præsati magister, fratres & sorores ex nunc fingulis annis in perpetuum in quatuor festis annualibus teneantur cum quatuor equis suis & duobus famulis propriis cum sumptibus regiis & expensis reliquias capellæ regiæ Parisiensis ducere seu deferre, vel duci aut deferri facere à civitate Parissensi ad quemcunque locum quò personam regiam in prædictis quatuor festis annualibus personaliter contigerit interesse. intrà tamen triginta quatuor leucarum spatium à civitate prædictà & non ultra, quodque propter hoc & intuitu pietatis habeant & percipiant dicti magister, fratres ac sorores ex largitione nostra ex nunc in perpetuum anno quolibet centum quadrigatas lignorum, quâlibet quadrigatâ modulos quatuor continente, in foresta nostra Cuisia (Gallice Compiegne) vel in aliis forestis nostris ad dictæ domûs majorem aisentiam & cum nostro minori incommodo, unà cum ducentis quadrigatis lignorum quantitatis prædictæ, quas ex largitione prædecessorum nostrorum & nostrå habent & percipiunt ab antiquo. Nos prædicta rara habentes & grata, ex uberioris dono gratiæ, nec non pietatis intuitu, volumus quod dicti magister, fratres & sorores prædictas ducentas quadrigatas lignorum, quas, ut prædicitur, ex largitione prædecessorum nostrorum ac nostrå habent & percipiunt ab antiquo, licet eas nisi ad voluntatem non haberent, ex nunc in anteà fingulis annis in perpetuum unà cum prædictis centum quadrigatis habeant & percipiant in foresta prædicta: dantes præsentibus in mandatis magistris forestarum nostrarum præsentibus & modernis ac eorum cuilibet. quatenus præfatis magistro, fratribus, & sororibus, vel eorum certo mandato ex nunc in anteà singulis annis in perpetuum dictas ducentas quadrigatas lignorum unà cum centum quadrigatis prædictis in dictà forestà nostrà Cuisiæ, vel in aliis nostris forrestis faciant sine dilatione vel difficultate quâlibet liberari; quod ut ratum & stabile permaneat in futurum præsentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum apud Sanctum Germanum in Laiâ, anno Domini 1324, mense Maii.

Littera regis Caroli, pro assignatione centum librarum Parisiensium annui redditus in prapositura Bajocensi, pro quinque novis canonicis.

CAROLUS Dei gratia Francorum & Navarræ rex. Notum facimus universis præsentibus & futuris, quod cum dilecti nostri thesaurarius & canonici capellæ nostræ regiæ Parisius conquererentur & dicerent quod nos tenebamur eisdem ratione defectûs reddituum pro guinque novis canonicis in distà capellà noviter institutis, certos redditus assignare; nos ne de cætero, dicti thefaurarius & canonici super hoc materiam habeant conquerendi, volentes condescendere votis suis, pro complemento reddituum prædictorum, & omnibus in quibus possemus eisdem prædicta ratione teneri, centum libras Parisienses annui & perpetui redditus percipiendas super & in emolumentis præposituræ nostræ Bajocensis, per manum Præpositi dictam præposituram tenentis moderni, & qui pro tempore suerit, eisdem tenore præsentium assignamus, quo redditu contenti dicti thesaurarius & canonici, nihil à nobis ulterius pro tempore præterito, illà ratione, petere poterunt in futurum. Quod ut firmum & stabile permaneat in futurum, præsentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis anno Domini millesimo 1327, mense Julio.

Littera regis Philippi , de trecentarum quadrigatarum lignorum confirmatione factà Magistro, fratribus & sororibus domûs Dei

Parisiensis.

PHILIPPUS Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis tam præsentibus quâm futuris, nos carissimi Domini & consanguinei, prædecessorisque nostri quondam regis Caroli vidisse litteras, de anno 1324; nos autem præmissa rata habentes, dictis magistro, fratribus & fororibus ad requisitionem ipsorum concedimus per præsentes, quòd ipsi dictas centum quadrigatas lignorum unà cum aliis ducentis quadrigatis quantitatis supradictæ, quas in foresta Cuissæ percipiebant annis singulis in perpetuum, prout superius continetur, de cætero percipiant & habeant in perpetuum, in forestå nostrå Bierriæ, propter eorum dictæque domûs Dei majorem aifantiam, modo & forma quibus eas habebant & percipiebant in forestà Cuisiæ supradictà. Dantes præsentibus in mandatis magistris forestarum nostrarum modernis, & qui fuerint pro tempore, & eorum cuilibet, quatenus præfatis magistro, fratribus & sororibus, vel eorum mandato, de nunc in antea singulis annis in perpetuum dictas ducentas quadrigatas lignorum, unà cum centum quadrigatis prædictis in dicta foresta nostra Bierriæ faciant sine dilatione & disficultate qualibet

AN. 1327.

AN. 1328.

liberari. Quod ut ratum & stabile permaneat in futurum, præsentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum apud Vicennas anno Domini 1328, mense Januarii.

Littera regis Philippi, pro assignatione quadraginta octo librarum annui redditùs.

An. 1331.

PHILIPPUS Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis tam præsentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras formam quæ sequitur continentes. A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront, Robert Bretel bailli de Caën, salut. Nous faisons asçavoir nous avoir veu les lettres du roi nostre sire, contenant la forme qui s'ensuit. Philippes par la grace de Dieu roi de France, au bailli de Caën, falut. Comme entre les rentes assignées perpétuellement en ta baillie à nos amez chapelains les tréforier & chanoines de nostre chapelle royale de Paris, pour le douaire de leurs prébendes, iceux tréforier & chanoines eussent assignation perpétuelle de trente-huit livres tournois de rente par an, à prendre perpétuellement aux deux eschiquiers sus & en la fiesserme des moulins de Louvigny, lesquels moulins sont pieça devenus à non valoir, & réunis en nostre main à tout le contreplege, ainsi que lesdits trésorier & chanoines ne peuvent jouir desdites trente-huit livres de rente. Derechef comme nostre cher seigneur & cousin le roy Philippes, que Dieu absolve, eust laissé en son testament ou derniere volonté, à iceux trésorier & chanoines, dix livres tournois de rente par an pour faire & célébrer son anniversaire chacun an perpétuellement en ladite chapelle: nous te mandons & commettons que tu assignes ou assées esdits trésorier & chanoines lesdites quarante-huit livres tournois de rente perpétuelle en fieffermes, une ou plusieurs, au plus près qu'il pourra estre fait profitablement des lieux où ils prennent leurs autres rentes en ta baillie. à prendre perpétuellement aux termes de deux eschiquiers, comme dessus est dit, & de ce leur donne tes lettres à confirmer, après les nostres. Donné à Paris le douzième jour de Décembre, l'an de grace mil trois cent trente & un. Par vertu desquelles lettres nous avons assigné & assis aufdits trésorier & chanoines lesdites quarante huit livres tournois de rente perpétuelle, à prendre perpétuellement en la maniere qui en suit : c'est ascavoir, sus les fieffermes, fait à Guillaume de Villers, en la paroisse de Maisons, en la vicomté de Bayeux, lequel il tient du roy par cent & dix-sept livres trois sols & huit deniers tournois de rente, trente-huit livres tournois, à payer également à deux eschiquiers & sus la terre acheptée de Guillaume Marie en ladite vicomté de Bayeux, de laquelle

l'on rend chacun an au roy vingt & cinq livres tournois, dix-livres tournois à payer & prendre chacun an également par moitié à deux eschiquiers, à tenir & à avoir, posséder perpétuellement ausdits trésorier & chanoines, lesdites quarante-huit livres tournois de rente sur les fieffermes & terre dessussible de la forme & en la maniere que ès-lettres du roy nostre sire est contenu. Et nous en témoing de ce avons ces lettres scellées du scel de ladite baillie de Caën. Ce fut fait le Mercredy avant la Saint-Vincent, l'an de grace mil trois cent trente & un. Nos autem omnia & fingula in suprascriptis contenta litteris rata habentes & grata, ea volumus. laudamus, approbamus, ac tenore præfentium, nostrå authoritate regià confirmamus, ac volumus quod dicti thefaurarius & canonici, & eorum fuccessores, prædicta omnia & singula ad manum suam tenere valeant perpetuò absque coactione vendendi, seu extra manum suam ponendi. aut nobis feu nostris successoribus aliquam financiam faciendi, nostro in aliis, & alieno in omnibus jure falvo. Quod ut firmum & stabile perpetuò perseveret, nostrum præsentibus litteris fecimus apponi sigillum. Datum Parisiis, anno Domini 1331, mense Februario.

## Fondation de la Chapelle de S. Venant.

PHILIPPES par la grace de Dieu roy de France. Sçavoir faisons à tous présens & à venir, que nous, pour accroissement du service Divin, lequel nous desirons en ensuivant le louable propos de nos prédécesseurs, & pour la grande dévotion que nostre très chere compagne Jeanne reine de France a de fonder une chapellenie en l'honneur de Dieu, de la Vierge Marie, sa chere mere, de monsieur saint Venant, le glorieux confesseur, & de toute la fainte compagnie de paradis : voulons & ordonnons pour le falut des ames de nous & de nostredite compagne, & de nos enfans nez & à naistre, & pour le remede des ames de noble recordation les peres & meres de nous & de notre compagne, que outre le nombre des chapelains estant en nostre chapelle royale à Paris, soit un chapelain perpétuel en nostredite chapelle, qui foit tenu à y faire continuelle & perpétuelle résidence, & qu'en icelle chapelle il soit tenu d'estre personnellement à l'office des matines, des messes & autres heures qui y seront dites, chantées & célébrées jour & nuit, tout aussi comme les autres chapelains, bénéficiers de ladite chapelle & du college d'icelle font tenus d'y estre & de le faire; lequel chapelain sera tenu de célébrer messes en sa personne à l'autel, derriere le grand autel de nostredite chapelle de la partie en haut, chacune semaine sept fois, se il n'a juste & loyal empeschement; c'est assavoir, le Dimanche du temps, ou de

AN. 1339.

feste de neuf leçons, se elle y échet; le Lundy des Anges; le Mardy de Requiem; le Mercredy de faint Venant; le Jeudy du Saint-Eiprit, durant la vie de nous & de nostredite chere compagne, & après le decez de nous & de nostredite chere compagne, de requiem; le Vendredy des faintes reliques qui sont enchassées au-dessus dudit autel derrière. & le Samedy de nostre Dame; & sera tenu ledit chapelain de faire certaine oraison ou mémoire en chacune messe qu'il célébrera dudit glorieux confesseur en l'honneur de luy, excepté le jour qu'il célébrera de requiem; & toutefois que messe d'obit à notte, ou autre messe en commun sera à dire audit autel derriere, ledit chapelain & ses successeurs se ordonneront en telle manière de dire leur messe à celuy autel, que ladire messe d'obit. ou autre à célébrer en commun, n'en soit empeschée ne desordonnée; & fe ledit chapelain delailloit à célébrer aux jours dessus nommez & en la maniere que dit est, sans qu'il eust juste & loyal empeschement, nous voulons que le trésorier de nostredite chapelle qui est à présent & qui pour le temps sera, fasse recouvrer le d'faut, en faisant célébrer par un chapelain sutfisant en la maniere que dessus est dit, aux dépens dudit chapelain, & fur la rente cy-dessous déclarée, & que en ce soit pourvey par ledit tréforier en telle maniere que tant comme l'empefchement durera, l'office desdites messes ne périsse ou anneantisse, ou puisse périr ou anneantir qu'il ne soit fait ci comme dessus est dit : De laquelle chapellenie nous avons réfervée à nous & à nos successeurs rois de France, la collation & le droit de la donner toutefois qu'elle vaquera. Et voulons que le chapelain qui en icelle sera institué par nous ou nosdits successeurs, soit & remaigne en l'obéissance du trésorier de nostredite chapelle, qui est à présent, & qui pour le temps sera. Et nous donnons & affignons au chapelain perpétuel qui par nous ou nos fuccesseurs rois de France sera institué en ladite chapellenie, quarante livres parisis de rente annuelle & perpétuelle, à prendre & percevoir chacun an sur les issues & émolumens de nostre boiste au bled de Paris, desquelles quarante livres parisis ledit chapelain en prendra & recevra par sa main pour luy, & en lieu du gros de ladite chapellenie, vingt & six livres parisis chacun an à trois termes accoûtumez en l'an égaument, c'est asavoir, la Tousfaints, la Chandeleur & l'Ascension; & le trésorier de nostredite chapelle qui est à présent & qui pour le temps sera, en prendra & recevra quatorze livres au terme de la Toussaints, pour toutes les distributions quotidiennes faire toute l'année audit chapelain, quand il fera aux matines, messes & autres heures qui seront dites & chantées en nostredite chapelle, comme les autres chapelains d'icelle y ont, prennent & recoivent, auront, prendront & recevront; & sera tenu le fermier de nosfredite

boiste, qui est à présent & qui pour le temps sera, ou celui qui cueillera & recevra les émolumens & issues d'icelles, de rendre & payer audit chapelain les vingt & fix livres parisis, & ausdit trésorier lesdites quatorze livres parisis aux termes dessus nommez & en la maniere que dit est; & se défaillant en estoit, il sera tenu audit chapelain pour chacun jour qu'il défaudra de payer lesdites quarante livres ausdits termes, si comme dessus est dit, en cinq sols parisis, en lieu d'amende. Et dès maintenant nous donnons en mandement à nostre receveur de Paris, qui est à présent & qui pour le temps sera, que esdites quarante livres parisis, payer aux termes & par la maniere que dit est, ne mette aucun empeschement, & que aucune chose n'en reçoive : & à nos amez & féaux gens de nos comptes à Paris, que s'il vient à leur connoissance qu'aucun empeschement y soit mis par ledit receveur ou par autre, qu'ils le fassent oster sans aucun delay, & contraignent l'empeschant à nous faire pour ce amande convenable, & que ledit fermier ou celui qui cueillera ou recevra les émolumens & issues de ladite boiste, contraignent à les payer si comme dessus est dit, & les cinq sols d'amande se désaillans en estoit, sans autre mandement attendre. Et pour ce que ce soit ferme chose, & stable à toûjours, nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes lettres. Donné à Conflans de lez Paris, l'an de grace 1339, au mois de Juillet.

Statutum de Officio faciendo annuatim in festo exaltationis
Sancia Crucis.

UNIVERSIS præsentes litteras inspecturis, frater Droco, prior humilis domûs beatæ Catherinæ Parisiers, ordinis vallis scholarium, totusque ejusdem loci conventus, salutem domino sempiternam. Cûm ad nos Priorem & conventum prædictos, & viros religiosos ministrum & fratres domûs seu monasterii sancti Mathurini Parisiensis ordinis sanctæ Trinitatis spectet ex ordinatione devotâ gloriossimi consessoris beati Ludovici Francorum regis, quod annis singulis in sesto exaltationis sanctæ Crucis, simul & conjunctim in capella regali Parisiensi divinum ossicium, scilicet vesperas in vigilia dicti sesti, & missam in die, solemniter celebremus; nos cupientes quòd dictum ossicium divinum per nos & ministrum ac fratres prædictos devotiùs & quietiùs absque ulla contentione vel inordinata concertatione, ad Dei laudem & prædicti sesti solemnitatem, annis singulis celebretur ad requestam & consilium dominorum & amicorum nostrorum, deliberatione super hoc adhibitia diligenti, de consensu supradictis competitione superadictis competitione

AN. 1344.

posuimus in hunc modum; quòd videlicet ad dictum officium celebrandum de fratribus nostris erunt triginta duo, computato in dicto numero subdiacono in missa, qui de fratribus nostris esse debet, & non plures; & de fratribus supradictis erunt triginta quatuor, computatis in numero sacerdote & diacono de ordine ipsorum, qui missam & evangelium decantabunt, & non plures; addentes insuper quòd si contingeret prxdictos fratres ordinis fanctæ Trinitatis numerum supradictum triginta quatuor aliquandò non posse perficere, vel etiam nos de valle scholarium numerum triginta duorum antedictum, nec nos plures quàm ipsi, nec ipsi quàm nos ad celebrationem officii supradicti veniamus, sed simus concordes in numero, ita tamen quòd ipsi de duobus fratribus propter sacerdotem & diaconum, fupradictum numerum nostrum vel fratrum nostrorum excedant. ordinavimus etiam & concorditer statuimus, quòd in celebratione prædicti officii divini octo de fratribus supradictis ordinis sanctæ Trinitatis una cum fratribus nostris in choro ex parte nostrâ, & octo de nostris una cum ipsis ministro & fratribus ordinis sanctæ Trinitatis in choro ex parte suâ fimul cantabunt, ut sic concordius & devotius divinum officium valeat celebrari. Et hæc omnia & fingula nos Prior & conventus domûs fancæ Catherinæ ordinis vallis scholarium prædicti, promittimus per nos & per fuccessores nostros, bonâ fide, perpetuis temporibus tenere, & inviolabiliter observare, nec contra ea venire inposterum vel facere quoquo modo. In quorum oninium robur & testimonium sigilla nostra præsentibus duximus apponenda. Acta fuerunt hæc in capitulo nostro, anno Domini 1344, prima die mensis Septembris, impressis duobus sigillis in cera viridi.

Ordinatio regis Caroli de almutiis à canonicis deferendis.

AN. 1371.

CAROLUS Dei gratiâ Francorum rex, ad perpetuam rei memoriam. Etfi cunctos ecclesiæ Christi ministros per fructuosa suæ devotionis opera ac sidelitatis merita serenitatem regiam deceat congruis savoribus prævenire, multò magis dilectos & sideles capellanos nostros thesaurarium & canonicos sacrosancex capellæ regalis nostri Parissus, qui votis & orationibus continuis pro nostri corporis incolumitate, & regiminis atque regni tranquillitate majestatem altissimi exorare non desinunt, dextera nostræ liberalitatis astringitur gratiarum titulis & honoribus benigniter extollere, & notabilibus insigniis largiùs decorare, ut quantò se noverint iis sussilitativantò serventiùs ad divina laudûm præconia vacare & intendere valeant salubriùs in suturum. Cùm igitur jampridem gloriosus confessor beatus Ludovicus quondam rex Francorum, prædecessor nosser, fundator atque patronus primitivus ejusdem sacrosancex capellæ nobis in sua venerabili fundatione

fundatione fuisque fuccessoribus aliis Francorum regibus salvam & liberam potestatem addendi & mutandi in his que circà statum capellæ prædictæ videremus ordinanda specialiter reservasset, & ad nostræ meditationis animum revolvamus quod ecclesiastica signa, scilicet almutiæ quæ in superficie capitis, æstivo tempore, thesaurarius & canonici prænominatæ capellæ ac alii nonnulli ecclesiastici tam de gremio præsentis sacrosanceæ capellæ, quam de aliis Parisiensibus collegiis, deferre funt hactenus confueti, fuerunt temporibus evolutis, ut pluries evidenter inspeximus, & adhuc invicem se conferunt tam similes & sic pares, quod vix potuerunt & possunt idem thesaurius & canonici inter ecclesiasticos prædictos habitum seu signum hujusmodi deferentes propriè recognosci vel distingui. & sæpissimè dicuntur solummodò capellani, & non canonici, vel alii quàm de collegio sacrosanca capella prædica, quod nobis plurimum displicuit. & præfertim cum prædicti thefaurarius & canonici fint prorfus ab epifcopi Parisiensis diœcesani & archiepiscopi Senonensis metropolitani ac quorumlibet ordinariorum potestate & jurisdictione liberi & exempti. Notum facimus universis præsentibus & futuris, quòd attendentes præmissa, quæ nolumus ampliùs sub dissimulatione transire, ne status canonicalis ecclesiæ nostræ prædictæ valeat in aliquo deprimi vel contemni, sed de bono semper in melius augmentari: nos ad Dei laudem & gloriam, & ob ejusdem ecclesiæ nostræ reverentiam & honorem, distorumque thesaurarii & canonicorum laudabilium meritorum obtentu, quòdque de ipsis tanguam de regalis ecclesiæ & tam venerandæ sacro sanctæ capellæ thesaurario & canonicis ac personis notabilibus, & ut præmittitur, exemptis, specialior & major notitia ac plenior differentia temporibus fuccessivis intercæteros habeatur, proprio nostro moru, & cum hoc carissimis Germanis nostris Andegavensi & Cenomanensi ac Burgundie ducibus nostris super his humiliter supplicantibus & instanter; statuimus, & de nostra certa scientia & autoritate regia tenore præsentium ordinamus quòd abhine inanteà thesaurarius & canonici sacrosancex capella memorata prasentes & futuri tenebuntur habere & deferre temporibus, horis & locis congruis & statutis, almutias de griso seu de pellibus grisis, fouratas de minuis variis, almutias verò nigras præcedentes totaliter amovendo: & in titulum atque signum nostri præsentis statuti sirmiter observandi perpetuò nos thesaurario & canonicis prædictæ sacrosanctæ capellæ modernis donavimus, ista vice, de gratia speciali, primas suas almutias de griso, modo quo fuprà fouratas, ut ad earum instar cæteræ subsequentes almutiæ valeant exindè confici fimiliter & portari. Quod ut firmum & stabile permaneat. in futurum, nostrum præsentibus secimus apponi sigillum, nostro in aliis, & alieno in omnibus jure falvo. Datum Parisiis, mense Januarii, anno

Domini 1371, & regni nostri octavo. Ainsi signé, per regem J. CABART.

Privilegium quo Thefaurarius Sanctam Capellam reconciliare valeat.

An. 1380.

CLEMENS episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Ad ea ex apostolica servitutis officio libenter attendimus, quæ ecclesiis omnibus, præsertim nobis & sedi apostolicæ immediatè subjectis, ad perseverentiam divini servicii fore conspicimus opportuna. Cùm itaque ficut pro parte dilectorum filiorum theiaurarii & capituli capellæ regiæ palatii Parisiensis nobis & eidem sedi immeditate subjectæ suit propositum coram nobis, quandoquè contingat dictam capellam & alia oratoria. feu capellas in dicto palatio consistentia per effusionem sanguinis vel seminis. aut excommunicatorum inhumationem incolarum contaminari, & proparte thefaurarii & capituli nobis existit humiliter supplicatum ut providere eis fuper hoc de opportuno remedio dignaremur. Nos igitur volentes thefaurarium & capitulum prœdictos, etiam consideratione charissimi in Christo filii Caroli regis Francorum illustris nobis super hoc humiliter supplicantis, favoribus profequi gratiofis, hujusmodi dicti regis, ac thefaurarii & capituli prædictorum in hâc parte supplicantibus inclinati, thesaurario dictæ capellæ, qui est, & erit pro tempore, ut ipse dictam capellam & alia oratoria seu capellas ac etiam cimœteria in ipso palatio consistentia reconciliare valeat, quoties fuerit opportunum, corporibus excommunicatorum prædictorum, si ab aliis corporibus discerni valeant, primitus exhumatis, & procul ab ecclesiastica sepultura jactatis, aqua, priùs per aliquem antistitem, ut moris est, benedictà, autoritate apostolicà tenore præsentium licentiam elargimur. Per hoc autem, constitutioni quæ id præcipit per episcopos tantum sieri nullum volumus inposterum præjudicium generari. Et insuper eidem thesaurario & capitulo, ut ipsi in aliquo loco ad hoc congruo & honesto in solo proprio cimœterium ædificari & per aliquem catholicum antistitem benedici facere valeant, in quo dicti thesaurarii ac universorum canonicorum & personarum distæ capellæ, ipsorumque thefaurarii, capituli, canonicorum & personarum familiarium & servitorum corpora, cum ipsos migrari contigerit ab hac luce, tradi valeant ecclesiasticæ sepulturæ jure tamen pariochialis ecclesiæ & cujuslibet alterius in omnibus semper salvo, autoritate prædictà concedimus de dono gratiæ amplioris. Nulli ergo omninò hominum liceat hana paginam nostræ concessionis infringere, vel ei aufu temerario contraire: si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Avenione quinto Calendas Aprilis, anno Domini 1380, pontificatûs nostri anno secundo.

Privilegium quo pontificalibus infigniis, S. Capella Thesaurarius uti possit, & solemnem Benedictionem super Clerum & Populum elargiri.

CLEMENS episcopus; servus servorum Dei, dilectis filiis Hugoni : Boileau thesaurario & capitulo capellæ palatii regii Parisiensis, salutem, & apostolicam benedictionem. Gloriosus Deus in sanctis suis, & in majestate fuâ mirabilis, cujus ineffabilis altitudo providentiæ nullis inclufa limitibus, nullis terminis comprehensa, recti censurâ judicii cœlessia pariter & terrena disponit, etsi cunctos ejus ministros magnificet, altis decoret honoribus, & cœlestis efficiat beatudinis possessores, illos tamen ut dignis digna rependat, potioribus attollit infigniis dignitatum, qui per vitæ meritum meruerunt estici amici Dei; sic & romanus pontifex ejus in terris vicarius fua vestigia proseguens & exemplo ductus laudabili, prælatos & personas ecclesiarum in quibus nomen Domini exellentiùs prædicatur, benedicitur & laudatut, ut fidelis populus devotionis fervore accensus ad exhibendum in eisdem ecclesiis salvatori nostro & beatissimæ matri ejus, cœterisque fanctis omnibus gloriam, reverentiam & honorem, accuratius fe accingat. ipfas quoque ecclefias dignis attolit honoribus & specialibus privilegiis coadornat; ad vos ergò quos paternæ caritatis brachiis amplectimur, & capellam vestram in quâ præcipuæ, venerabiles & gloriosissimæ reliquiæ Domini nostri Jesu Cristi, quæ pretiosum corpus ejus, quod in substautia mortalitatis nostræ fervile induit, contigerunt in testimonium mortis suæ, quam ut mortem nostram moriendo destrueret carnem humanitatis nostræ dignatus assumere subiit, celebri memorià conservantur, dirigentes paternæ considerationis intuitum, charissimi in Christo silii nostri Caroli regis Francorum illustris nobis super hoc cum magna precum instantia humiliter supplicantis ac vestris supplicationibus inclinati, vobis ut tu fili thesaurarie ac successores tui thesaurarii dictæ capellæ qui erunt pro tempore, mitra & annulo & aliis pontificalibus infigniis, non tamen baculo paftorali in dicta capella, notis tamen & temporibus debitis liberè uti, & in diebus festivitatum majorum ac duplicium, post missarum, vesperarum & matutinarum solemnia, infra septa dicti palatii, ac etiam extra illud in processionibus quæ juxta dictum palatium in Ascensionis & corporis festivitatibus per vos fient, pro ut est fieri consuetum, benedictionem solemnem cum mitra. annullo, & infigniis supradictis, super populum & clerum elargiri valeatis, dummodò in benedictione hujusmodi aliquis legatus sedis apostolica, aut Archiepiscopus Senonensis, vel episcopus Parisiensis pro tempore existentes. præsentes non fuerint, felicis recordationis Alexandri papæ quarti præ-

An. 1380.

decessoris nostri, & aliis quibuscunque constitutionibus apostolicis in contrarium editis ne quaquàm obstantibus, autoritate apostolicà de speciali gratia tenore præsentium indulgemus. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostræ concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare præsumpserit indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Avenione secundo Calendas Maii, anno Domini 1380, pontificatûs nostri secundo.

Privilegium quo Ministri Capel'a in eâ residentes, & qui Parochiales ecclesias possident, ad quascumque synodos personaliter accedere minimè tenentur

An. 1385.

CLEMENS episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Solemnem capellam & infignem palatii regalis Parifienfis ejufque Ministros paternæ dilectionis plenitudine prosequentes, illos libenter brachiis finceræ cari atis amplectimur, & ad ea maximè quæ divini cultûs ac honoris, commodi & favoris corum incrementa respicere dignoscuntur nos promptos & favorabiles exhibemus. Dilectorum itaque thefaurarii & canonicorum ejusdem capellæ supplicationibus inclinati, præfatis thesaurario & canonicis autoritate apostolica tenore præsentium indulgemus. ut illis ex eis, ac etiam præsbyteris, diaconis, subdiaconis, & clericis, aliis que ministris capellæ prædictæ qui pariochiales ecclesias, aut alia beneficia ecclesiastica curam animarum habentia nunc obtinent, & imposterum obtinebunt in dictà capellà, residendo, ac divinis officiis serviendo, ad quascumque synodos quæ per locorum diæceseos, ubicunque celebrabuntur de cætero, dummodò per procuratores suos idoneos in hujusmodi synodis cum sufficiente potestate compareant, personaliter accedere minimè teneantur, & ad id compelli non valeant quoquomodo, apostolicis, & aliis provincialibus & fynodalibus constitutionibus contrariis non obstantibus quibuscumque. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostræ exemptionis infringere, vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumserit, in lignationem omnipotentis Dei, & B. Petri & Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Avenione 12 Calendas Januarii anno 1385, pontificatûs nostri anno septimo.

## Prima Reformatio Sancta Capella.

An. 1401. faurario facræ capellæ nostri regalis palatii Parisiensis moderno pariter &

futuro, salutem & dilectionem. Auditis dudum per nos defectibus quasiplurimis, quos, proh dolor! in Dei offensam patitur eadem sacra capella, ex eo. ficut accepimns, quòd horis canonicis diei, scilicet prima, tertia, sexta, nonæ, ac completorii, nulla præsentibus fiebat distributio, prout in nonnullis regninostri cathedralibus & etiam collegiatis ecclesiis distribui solitum est & dari; quarum defectu capellani & clerici non solum horis eistem, sed etiam matutinis, & horis beattæ Mariæ, laudibus ac commendationibus defunctorum tunc ibidem non fundatis, rariffimè veniebant, atque ibi per tam modica intervalla residebant, quod minus debitè, minusque folemniter quam deceat, eadem facra & famolissima capella (quæ de folemnissimo & continuo servitio solet antiquitàs, nec immeritò, per orbem universum commendabiliter attolli) non modicum in divinis patiebatur detrimentum, quod nedum altissimo creatori nostro (ad cujus honorem & laudem debent & consueverunt altis sonis decantari ibidem dicta hora) verùm etiam omnibus hoc speculantibus summè displicere censebatur: undè summis desideriis affectantes, & habentes in votis, ut nostris temporibus divini nominis cultus in eâdem nostrâ sacrâ capellâ nequaquam tepescat, sed potiùs ad divinæ decus majestatis fervescat, ac in melius prosperetur: moti devotione speciali quam habuimus jugiter ad eandem facram cappellam nostram, in quâ fulget admirabilis thesaurus salutarium vexillorum facratissima passionis Domini nostri Jesu Christi, voluerimus & ordinaverimus per nostrum testamentum, quod, deo nobis propitio. adimplere, vitâ nobis comite, proponimus, præfatas canonicas horas fundare, & de facto jam fundaverimus easdem; cupientes desectibus antedictis, & servitio dicta nostra capella sacra, sicut decet & nobis incumbit, per modum reformationis providere; visis priùs 'per nos in consilio nostro, & curiose inspectis fundatione primava, & divini in ipså servitii institutione per almisicum confessorem beatissimum Ludovicum quondamFrancorum regem, dominum & prædecessorem nostrum, præcipuum dicta nostra faera capella fundatorem, piè & falubriter dispositis, nec non & antiquis statutis & constitutionibus super eodem divino cultu eiusdem ritè & canonicè editis, atque in ipsa capella à longævis & retroactis temporibus laudabiliter observatis, per quæ nobis luculenter conflitit universos & singulos capellanos & clericos supradictos, & prasertim secundum juramenta per eorum quemlibet in sua receptione præstita, & quæ juramenta inferiùs inseruntur, chorum diligenter prosequi debere, & horis omnibus atque servitio tam diurno quam noccurno, à principio usque ad finem interesse teneri, eosque ad onus hujusmodi subeundum assumi per vos & concanonicos vestros, dum casus occurrunt; pro quo etiam onere subeundo distributiones quotidianas percipiunt, victualizque

& hospitia vestris & dictorum vestrorum concanonicorum sumptibus ministrantur eisdem, ac de beneficiis ecclesiasticis, cum ad id se offert facultas. per nos & vos thefaurarium vice & autoritate nostris providetur; nostrorum in hâc parte prædecessorum Francorum regum ipsius sacræ capellæ fundatorum, qui fibi semper & suis successoribus pienam & liberam reservaverunt facultatem declarandi, addendi, mutandi & disponendi, tam in servitio quam aliis ordinationibus dictae facrae capellae, pia & falubria imitari anhelantes vestigia, hâc præsenti perpetuò valiturà constitutione ordinamus. prout aliàs ordinavimus per claufulam quamdam dicti nostri testamenti. cuius tenor talis est. Item, voulons & ordonnons pour accomplir & parfaire la fondation de la fainte chapelle de notre palais à Paris, & pour remédier aux fautes du divin service qui sont maintenant en icelle. fonder & ordonner distributions pour les heures non fondées; c'est à sçavoir, pour prime, tierce, midi, none, & complie, selon la forme & maniere qui seront plus à plain exprimées ès-lettres qui sur ce seront faictes, & que ausdites heures & chacune d'icelles, les chantre, chapelains & clercs de nostre dite chapelle fassent estrée dedans le premier gloria, & demeurent jusqu'à la fin; & oultre, que le distributeur, qui pour ce aura chacun an trente sols parisis, ne baille les mereaulx jusqu'à la fin de l'heure de Nostre-Dame, quand on les dira au chœur, & que les défaulx desdites heures soient converties au Samedy avec les autres défaulx, selon l'ordonnance que monsieur saint Loys fist en ce cas. Ut omnes capellani & clerici supradicti, præsentes & posteri, otio & torpore expulsis, prophanisque & inhonestis vagationibus rejectis, horis omnibus, tam canonicis quàm aliis prædictis, pro suis honore ac debito, modo & formâ superius & inferius annotatis, deinceps interesse teneantur. In primis siquidem ad evitandum intolerabilem defectum emergentem sæpissime, pro eo quod iidem capellani & clerici tardiùs quam possunt venire assuescunt matutinis festivitatum annualium, quorum absentia & desectu invitatoria & hymni, quæ ibi solemniter consueverunt decantari, multotiens debiliter & desedivè cantantur; volumus ipsos in matutinis prædictis, necnon & adventûs & quadragesiniæ, suum facere introïtum infra primum aut saltem secundum versum de Venite exultemus domino, aliàs distributione earumdem Matutinarum eos privari jubemus. Ordinantes quòd illi qui deinceps in eisdem annualibus festis dicere & cantare invitatorium tenebuntur, taliter in principio dicti invitatorii prompti, & cappis induti existant, quòd illud insimul ancipiant, & sub pœna duodecim denariorum de dictis suis distributionibus per eorum quemlibet amittendorum; illos verò qui in duplicibus festis. prout suprà desecerint, octo, denarios similiter perdere decernimus; cos quoque qui epistolas & evangelia legere habebunt, si, prout sape

dicitur evenire, in lectura aut accentu defecerint, commodo hora qua deficient, penitus carere volumus. Ordinamus etiam quod matricularius hebdomadarius, qui amodo negligens fuerit, aut plus debito distulerit administrare ignem, incensum & thuribulum pro thurificando ad Benedillus, ad Magnificat & ad nocturnos sestivitatum annualium, per amissionem distributionis horz quâ defectum committet, puniatur. Ut autem obvietur defectibus, in beatæ Mariæ matutinis, laudibusque ac commendationibus defunctorum crebrè intervenientibus, ordinamus quòd nisi capellani & clerici prædicti eisdem beatæ Mariæ matutinis continuò intersint, distributione matutinarum diei penitus careant; quam distributionem in fine prædictarum beatæ Mariæ matutinarum eis tradi volumus, & non ante; & cum anniversarium interveniet illa die, eandem distributionem usque ad finem laudum mortuorum differri Jubemus. Utque dictis commendationibus diligenter veniant, & ut ipsis curiosiùs intersint, videlicet à fine primi pfalmi ufque ad ipfarum complementum continuè, nisi tamen aliqua necessaria & legitima causa eos cum licentia exire compellat; quotiens anniversarium celebrabitur, cujus scilicet missa distributio triphariè valeat dividi, tertia pars ipfius distributionis in fine dictarum commendationum eis tradatur, & reliqua dua partes ad eamdem missam: quandò verò dicte misse distributio dividi non poterit, nisi in duas partes dumtaxat, illa distributio fiet eis in dictis commendationibus & missa aqualiter, prout suprà. Statuimus insuper quod omnes ex prædictis in choro, dùm ibi divina celebrabuntur, debitum fuum faciendi negligentes, dormientes, aut inhoneste fabulantes, vel rixantes, seu etiam chorum sine rationabili causa aut licentia exeuntes, & in thesauro seu revestiario se tenentes. commodo horæ priventur; distributori merellorum in vim præstiti per eum juramenti inhibentes, ne personis hæc committentibus, pro horis quibus aliqua præmissorum committent, distributiones aliquas exsolvere præsumat; qui si contrarium secerit, ipsum super hoc per vos puniri præcipimus. Inhibendo capellanis & clericis hebdomadariis inferioris capella, & etiam duarum missarum olim per inclytæ recordationis defunctum dominum genitorem nostrum fundatarum, & quæ in navi superioris capellæ fingulis diebus post matutinas & submissa voce celebrantur, ne de catero. absque suo ecclesia habitu integro, cum in choro matutina decantabuntur, dictum chorum, nec etiam superiorem & inferiorem capellam intrare pexfumant; qui si secus egerint, matutinarum prædictarum distributionibus privabuntur. Nec etiam dicti capellani easdem missas ejusdem defuncti Domini & genitoris nostri, nisi priùs matutinis diei finitis, prout juramento astringuntur, incipiant, & sub pænå in ipsarum missarum fundatione seriosius declaratâ. Clerici verò earumdem duarum missarum hebdomadarii, suis

durantibus septimanis, continuè & absque recessu missis intersint supradictis. & presbyteris celebrantibus jugiter assistant, & sub pæna in eadem fundatione similiter expressa. Volumus prætereà primam missam dictæ inferioris capellæ, quæ cum nota celebratur, amodò benè & distincte absque acceleratione seu festinatione cantûs celebrari, nec permitti volumus altare parari ibidem per laïcas personas, imò prout decet & est assuetum, per clericos ibi hebdomadarios administrari; qui si tunc fuerint legitimè præpediti, hoc per suos consocios sieri procurent; nec retrò altare se teneant, imò facerdoti celebranti fecùs dictum altare femper assistant, atque suum in matutinis more solito faciant introitum. Quòdsi hæc neglexerint, per fuarum distributionum unius hebdomadæ integræ substractionem puniri ordinamus. Et quotiens deinceps aliquis de dicto choro, sive canonicus aut capellanus vel clericus fuerit, chorum post solitum horarum introïtum præfumpferit introïre, exceptis tamen officiariis, & illis qui fuas percipiunt distributiones liberas; præcipimus quòd quamdiù ille sic ingrediens in dicto choro perstiterit, & donec chorum illum exierit, aut in thesauro seu revestiario se retraxerit, cathedras collidi & pulsari, sicut in ecclesiis cathedralibus & collegiatis est ab antiquo regulariter observatum. Pro honore etiam chori ac totius collegii, inhibemus omnibus de dicto choro & collegio existentibus, cujuscumque statûs extiterint, ne ulteriùs dùm divina, scilicet magna missa, horæ diei, & vesperæ in præfato choro celebrabuntur, per navem incedere aut girare præsumant, & sub pænå amissionis horæ qua hoc attemptare præsumpserint. Dictis quoque capellanis & clericis districte prohibemus, ne ad modum mercenariorum missas celebrare, autalia servitia in ecclesiis extra palatium absque vestri licentia speciali ampliùs frequentare præsumant; quos per vos, si contrà egerint, prout ratio suadebit, exinde corrigi volumus, nisi tamen eorum aliqui benesicia Parisiis obtinuerint, quibus licenter poterunt desservire, dummodò talibus horis hoc faciant, quod propter eorum absentiam servitium dicta nostra facræ capellæ ullo modo fraudari non valeat. Volentes quòd clerici matricularii, in tempore delationis nigrarum capparum, fuis cappis in choro utantur, & illas deferant, quemadmodim cateri dicta sacra capella eas deferunt, excepto tamen eorumdem tunc hebdomadario, qui sua durante hebdomadâ cappam nigram deferre non tenebitur, nisi solum in horis quibus in choro facere tenebitur officium, habitum cappæ requirens: quo officio peracto, dictam cappam, si voluerit, liceat ei dimittere, & in fupercilicio remanere, exceptis festis annualibus dictæ nostræ capellæ. quibus dicti matricularii dictis cappis non utantur, nisi voluevint, præsertim cùm in eisdem summum matriculariatûs officium omnes insimul exercere teneantur. Et quod matricularius hebdomadarius teneatur de cætero, prout

fieri folebat, quolibet sabbato, matutinis finitis, in congregatione vestrâ comparere, & vobis nunciare si capellani qui pro excubiis & custodiâ facrarum reliquiarum tenentur in sacrà capellà pernoctare, ibidem pernoctaverint, an non; ut si contingat aliquem super hoc intervenire defectum, provideatur super hoc per vos, prout rationabiliter fuerit faciendum. Postremò verò cùm in chartis antiquis, & litteris fundationis dica nostræ sacræ capellæ, in institutione servitii ejusdem non reperiatur cautum, quod vos thesaurarius & capellanus vester ad majora servitii onera ibidem faciendi fitis abstricti amplius quam vestri canonici & capellani eorum, imò liquidè constet, prout & ab antiquo est ibidem observatum, ut singuli capellani canonicorum in suæ turno hebdomadæ ad totum teneantur servitium tam missarum defunctorum quam aliorum, demptis annualibus festis à fundatione primævå institutis, in quibus ad ecclesiæ honorem prædecessores vestri propter sui dignitatem per se quandoquè aut per capellanos suos fervitium hactenus celebrare consueverunt, & prout in tabula inscribuntur: & nuper acceperimus quomodò à tempore exiguo anniversaria defunctorum quamplura, & cætera annualia festa in ipså sacrà capellà fundata extiterint, & adhuc alia in futurum fundari sperentur, ad quorum celebrationem, prætextu festorum annualium prædictorum, & maximè sub umbra quòd per aliqua tempora idem vester capellanus eadem annualia anniversaria, necnon & missas annualium festorum de novo fundatorum celebravit, cæteri capellani canonicorum ad fui exonerationem hoc ad confequentiam trahere nitantur. Nos debità consideratione perpendentes augmentationem distributionum eorumdem capellanorum, atque emolumentum quod pro plaralitate missarum de novo per vos & concanonicos vestros capellanis eisdem extitit ordinatum & concessum; volentes de congruo super iis remedio providere, & præsertim ut inter eos in præmisso onere servetur æqualitas, quemadmodum in honore & commodo pares censentur. Ordinamus quòd amodò tresdecim capellani canonicorum alter alteri succurrendo, & etiam dictum percipiendo emolumentum pro missis ipsis ordinatum, scilicet uterque eorum in suâ hebdomadâ easdem tam defunctorum quam etiam festorum annualium de novo, ut prætangitur, fundatorum, missas quassibet celebrare teneatur, aut per alium suum consocium procurare celebrari, excipientes tamen à præmissis servitia annualium festorum ibidem à priori fundatione ordinatorum, ac etiam anniversariorum pro regibus & reginis fundatorum & inposterum fundandorum: ad quorum celebrationem capellanum thefaurariæ modernum, & ejus in servitio ibidem successores teneri decernimus. Cùm autem inclytæ recordationis dominus Philippus olim Franciæ & Navarræ rex, prædecessor noster, osficii cantoriæ ejusdem nostræ sacræ capellæ fundator, per fundationem eandem statuerit ut cantor, & sui in

dictà cantorià successores, quoad ea quæ statum & honestatem chori prospexerint, debitæ increpationis officium psallendi psalmodiendique & legendi seriosè & distinctè in ipsa sacra capella superius & inferius, ac divinum ministerium horis diurnis & nocturnis fieri faciendi studeant exercere, utque omnes & singulos sacræ capellæ prædictæ capellanos & clericos in exhibitione debiti servitii delinquentes, ignorantes, inobedientes, tepidos & remissos, debitè increpent, & defectus ipsorum, nulli sub debito juramento parcentes, vobis thefaurario denunciare teneantur per vos puniendos, & nonnunquam contingat quòd eorumdem capellanorum & clericorum quamplures contra propria juramenta temerè & præsumptuosè venientes, dicto cantori in præmissis parere contemnunt, prout ipsius cantoris frequenti conquestione refertur, & à nonnullis oculatâ fide percipitur; Nos super iis, prout expedit, desiderantes mederi, eisdem capellanis & clericis sub pœnâ perjurii injungimus, atque districtè præcipimus. ut in omnibus & fingulis divinum officium & honestatem chori concernentibus, quæ eis à prædicto cantore in choro cum præsens fuerit, aut à vobis, vobifque ambobus abfentibus, ab antiquiore canonico tunc ibi præsente injuncta fuerint & præcepta, pareant humiliter & intendant. alioquin super perjurio & aliter juxta canonicas fanctiones per vos procedi volumus contra ipsos. Cumque etiam inter cætera quæ cordi gerimus. non mediocriter affectemur, ut perfonarum dicti collegii mores, actus & habitus in melius reformentur, volumus & ordinamus quòd personæ collegii prædicti amodò, prout est hactenus consuetum, tonsuras amplas & decentes, vestesque simplices absque colleretis & superfluitate manicarum, capucia & calceamenta deferant honesta, & viris ecclesiasticis convenientia & congrua, scilicet caligas nigri coloris, & sotulares non excoriatos aut rostratos, seu etiam perforatos desuper; nec per villam more la corum desuper zonis pracincti incedant; & si contra ordinationes nostras suprascriptas venire præsumpserint, volumus, vobisque districtè injungimus, quòd contra pertinaciter inobedientes, & ordinationibus nostris non obtemperantes procedatis, etiam ad privationem & expulsionem servitii dicta nostra facra capella, si vobis videatur rationabiliter faciendum, alios idoneos, humiles, & majoris obedientiæ, bonæ vitæ, & converfationis honestæ locis ipsorum subrogando & instituendo. Et ne capellani & clerici præfati omnium præmissorum per nos in magno consilio nostro ad incrementum & decorem dicti servitii divini ejusdem nostræ sacræ capellæ, necnon & honorem ac debitum personarum ipsius salubriter & cum matura deliberatione dispositorum, ignorantiam prætendere valeant: ordinamus exnunc quòd statuta & constitutiones hujusmodi in vestra congregatione solità publice legantur quater in anno coram omnibus capellanis

& clericis memoratis, videlicet in quolibet die fabbati qui deinceps claudet & finiet terminum folutionis triundecim hebdomadarum, & præsertim antequàm iidem capellani & clerici de suis distributionibus pro illo termino tunc finito perfolvantur. Seguitur forma juramenti, quam capellani & clerici canonicorum tenentur, & ordinamus in eorum receptione de cætero præstare, & jam receptos, ad illud præstandum & tenendum volumus astringi. Et primò ego N. juro quòd continuam residentiam in præsenti sacrâ capellâ faciam bonâ fide, & quòd chorum & totum servitium diurnum & nocturnum ipsius diligenter prosequar, & officia solita & instituta, quibus in tabula ero ascriptus & intitulatus, & quæ à domino cantore mihi erunt imperata, prout melius & diligentius potero, adimplebo; nec distributiones aliquas petam aut recipiam quovis modo, nisi horis quibus lucrantur, præsens interfuero, juxta ordinationem regiam in fundatione horarum canonicarum latiùs expressam. Item quòd domino nostro regi & ejus fuccessoribus Franciæ regibus fanctas reliquias universas & fingulas & totum thefaurum hujus facræ capellæ tam in auro quàm in argento & lapidibus pretiosis, ornamentis, libris etiam, & quibuscunque rebus aliis, benè & fideliter confervabo: & si in præmiss aut præmissorum aliquo damnum aut detrimentum mihi innotuerit, vobis domino meo thefaurario, aut illi qui pro tempore fuerit, citiùs quàm potero notificabo. Item, quòd domino & Magistro meo in omnibus licitis & honestis humiliter parebo, res & bona sua fideliter & diligenter conservabo, nec secretum fuum in ejus dedecus & vituperium seu præjudicium nullatenus revelabo. Item quòd ultra tres dies absque licentia vestri, domine mi thesaurarie, & etiam domini & Magistri mei nunqu'am de Parisius me absentabo. & etiam Parisius extra septa hujus palatii, nisi de licentia ejusdem domini & magistri mei, dummodò ejus præsentiam habere potuero, non pernoctabo. Item quòd contra vos & dominos canonicos nullatenus machinabo, imò vobis tamquam judici & superiori meo obedientiam & subjectionem, & ipsis reverentiam & honorem, sicut decet, humiliter exhibebo. Item quòd ordinationem missarum defuncti regis Caroli quinti juxta sui institutionem & fundationem, bene & diligenter observabo. Sic me Deus adjuvet, & hæc fancta Dei evangelia. Quod ut firmum & stabile perpetuò perseveret, nostrum præsentibus litteris justimus apponi sigillum. Datum Parisiis decimo octavo die Julii, anno Domini 1401, & regni nostri vigesimo primo.

Littera regis Caroli de Fundatione horarum.

CAROLUS Dei gratia Francorum rex, altissimus Dominus Deus noster rex regum ab excelfo suæ bonitatis irriguo in aridam regionem habitationis AN. 1402.

humanæ, fic imbrem falutaris devotionis infundit & rorem, quod concepta divinitus in patrum cordibus opera fanctitatis compleri interdunt non finit, sed eadem protendit ad filios, ut in successiva propagine nequaquam degeneret intentio filialis, quinimò supra commendabilia gesta patrum, perficiat & augeat quod incumbit. Ad perpetuam igitur memoriam notum facinius, quòd cùm inclitæ recordationis Dominus & genitor quondam noster charissimus Carolus rex Franciæ, cujus anima æternæ beatitudinis præmia consequatur, in facrà capellà nostri regalis palatii Parisiensis, ad quam ob fancta fanctorum ibidem mirificè collocata, videlicet corona spinea, atque lignum crucis vivificæ, quas Christus redemptor noster pro humani redemptione generis, fuo cruore rofeo confecravit, quâdam speciali prærogativa dilectionis gerebat, dum in humanis ageret, eximiz devotionis, & charitatis affectum: præter & ultra nonnulla bona qua eidem facræ capellæ tam in fundationibus perpetuis, quam in jocalibus pretiofis, ornamentis & aliis magnalibus diversimode contulit, horas canonicas diei, scilicet, primæ, tertiæ, fextæ, nonæ & completorii nondùm ibi fundatas, propoluisset fundare, quas jubente Deo, morte præventus, effectu mancipare non potuit. Nos ejusdem Domini, & genitoris nostri, pia cupientes imitari vestigia, atque ipsius laudabile propositum in domino commendantes, de bonis nobis à summo largitore collatis; & præcipuè ut in ipsâ capellâ crescat, & refonet uberius majestatis altissimæ laus, & decus. Ad divini cultus augmentum horas canonicas fupradictas per nostrum testamentum quod Deo nobis propitio adimplere, vitâ nobis comite proponimus, voluimus & volumus fundare; & cuilibet ipfarum quinque horarum quotidiè distribui unicuique canonico præfenti, duos denarios Parifienfes, cantori pro cantoriâ totidem. & fingulis capellanis & clericis distributiones quotidianas ab antiquo percipiendas, unum denarium, quarum omnium personarum distributio pro ipfarum quâlibet horarum afcendit ad quinque folidos, & duos denarios; & per diem pro dictis quinque horis viginti quinque folidos & decem denarios, qui per annum faciunt, & ascendunt citra summam quadringentarum feptuaginta quatuor librarum & duorum folidorum annui redditûs. Et licet in claufulâ dicti nostri testamenti de fundatione hujusmodi mentionem faciente cujus clausulæ tenor inferius est insertus, non ordinaverimus pro fundatione & dotatione earumdem horarum nisi quadringenta septuaginta tres libras Parisienses dumtaxat, quia postmodum compertum est fundationem ante dictam ascendere ad eandem summam quadringentarum feptuaginta quatuor librarum Parisiensium & duorum solidorum. ipsam summam annui & perpetni redditûs, thesaurario, canonicis, & collegio ejusdem nostræ sanctæ capellæ, pro fundatione & dotatione supradictà, donamus & assignamus, transferimus & assidemus capiendam,

tenendam, & habendam in perpetuum de cœtero fingulis annis per manum suam in locis inferius declaratis: quosque redditus de nostro proprio emi fecimus nostro nomine ad eorumdem thesaurarii, canonicorum, & collegii utilitatem, per commissarios à nobis super complemento prædicti nostri testamenti deputatos, à personis & in locis infrà scriptis. Videlicet à Giletâ dictà la Ferée burgenfi Parisiensi super domibus suis scitis Parisiis in nostris fundo & censiva ad portam Baudeti noncupatis, gallicè les Carneaux. In duabus partibus & venditionibus fex libras Parisienses à Petro de Ordeomonte. episcopo Parisiensi. Super receptam nostram Sylvanectensem, septuaginta quinque libras Parisienses redditus annui, quas in suo proprio conquestu in feudo à nobis tenebat, & ibidem percipiebat annuatim. A magistro Johanne Cosson in nostro parlamento procuratore, supra quandam domum ad fignum fontis juventutis in eisdem nostris fundo, & censiva scita Parissis, in vico des Arcis, quatuor libras. A Philippo de Levis, domino de Morliaco Castri Milite, Nicolao Grosparni, & Johanne & Guillelmo de Semilliaco scutiferis, Terram & domum cum pertinentiis de Picauvillà. in Constantino, quæ tenentur nobis in feudo, ratione & ad causam Castri nostri Valloniarum, sub existimatione & valore centum & sexaginta librarum novem folidorum, & quatuor denariorum Parisiensium annui redditûs. A Collardo Grimaudi octo domos novas unius & ejusdem sortis scitas Parisiis, supra novum pontem sancti Michaelis in dictis nostris fundo & censivâ existentes, facientes finem & cuneum dicti pontis versus nigellam, estimatas valere, ipsis retentis & fundo terræ soluto, octoginta libras Parisienses & sex solidos Parisienses redditus annui in eadem nostra censiva; à Genovesa de Paciaco, burgensi Parisiensi, quas ex ejus hæreditate proprià, ipsa anno quolibet percipiebat per manum receptoris nostri Parisiensis super piscinam piscium marinorum, in hallis nostris Parisiensibus; ab eodem Collardo Grimaudi super octodecim domibus. unius etiam fortis super dictum pontem novum, in ipsis censivà & fundo ex alio latere, versus parvum pontem, quinquaginta libras. A magistro Petro Michaëlis, fecretario nostro, & Johanna ejus uxore, viginti septem libras, fex solidos, & sex denarios Parisienses, quas in prædicta censiva nostrâ, ipsi ex suo proprio conquestu percipere solebant per manum prædicti nostri receptoris, super dictam piscinam piscium marinorum in hallis prædictis annuatim. A Johanna relicta Leodegarii Vuaroust, viginti libras Parifienfes redditûs annui, quas ex propriâ ejus hæreditate anno quolibet ipsa percipiebat in & super domos ad intersignum scuti Franciæ in Vannerià in ipsis nostris fundo, & censivà, & super domos Guillielmi dicti de Bernen ad intersignum sancti Martini imaginis, Parisius, in vico fancti Andreæ de Arcubus in dictà censivà nostrà, sexaginta solidos Parisienses.

Quorum omnium reddituum superiùs designatorum, ut præfertur, ad jam dictam quadringentarum septuaginta quatuor librarum & duorum folidorum fummam annui ac perpetui redditûs, litteras, & titulos emptionum, eorumdem acquisitionum tradi & deliberari fecimus thesaurario & canonicis antè dictis penès eos perpetuò, & in illorum custodia permansuros. Quos quidem redditus, domos & possessiones, per nos eisdem thefaurario & canonicis, atquè collegio pro fe, & fuis inposterum in ipså nostrå facrå capellå successoribus translatos & assignatos ad opus & distributionem fundationis horarum canonicarum prædictarum, volumus & ordinamus, prout aliàs per quandam aliam ejusdem testamenti clausulam inferius infertam ordinavimus ipsis & eorum successoribus tenore præsentium, austoritate nostra Regia, & gratia uberiori concessimus, atque concedimus, quòd redditus, domos, & possessiones tanquàm admortizatas perpetuò teneant, & possideant pacificè & quietè absque eo quod per rlos vel successores nostros, ipsi & successores sui cogi valeant in suturum ad illos vendendum, alienandum, aut extra manus suas quovismodò ponendum, seu nobis aut eisdem nostris successoribus propter hoc financiam de eadem nostrà gratià præmissorum consideratione remissimus & quittavimus absolute: dilectis, & fidelibus gentibus compotorum nostrorum thesaurariis nostris, receptori Parisiensi, cæterisque osficiariis nostris, præsentibus & futuris quorum intererit, harum serie mandamus expresse, quatenus thefaurarium, canonicos, & collegium prædictum & fuccessores illorum, redditibus, domibus, & possessionibus supradictis, uti & pacificè gaudere perpetuo faciant & permittant. Sequuntur tenores clausularum præfati nostri testamenti, de præmissis mentionem facientis. Item, voulons & ordonnons pour parfaire & accomplir la fondation de la faince chapelle de notre palais à Paris, & pour remédier aux fautes du divin service. qui font maintefois en icelle, fonder & ordonner distributions pour les heures non fondées; c'est à sçavoir, prime, tierce, midi, none & complie, selon la forme & maniere qui seront plus à plain exprimés ès-lettres, qui fur ce feront faites; & que auxdittes heures & chacune d'icelles, les chantres, les chapelains & clercs de notre chapelle, fassent entrée dedans le premier gloria patri, & demeurent jusqu'à la fin; & outre ce que le distributeur qui pour ce faire aura par chacun an trente sols parisis, ne baille les mereaux jusqu'à la fin des heures de Notre-Dame, quand on les dira à notte au chœur, & que les défautz desdites heures soient comptés au Samedy avec les autres deffautz, suivant l'ordonnance que Monsieur saince Louis fist en ce cas, pour laquelle fondation faire & accomplir, nous voulons & ordonnons être acheptées quatre cens soixante & treize livres parisis de rente, qui à ce suffisoient, selon l'ordonnance

dessus dite. Pour laquelle rente achepter & la payer, voulons & ordonnons estre baillez & délivrez aux trésorier, chanoines & communauté de ladite chapelle huit mille francs. Sequitur tenor alteriùs claufulæ. Item, voulous & ordonnons que toutes les rentes, terres, maisons & héritages, qui pour les fait & causes dessus dites seront acheptées, baillées & distribuées aux lieux & personnes dessus dites, tant par nous que nos exécuteurs, acheptées & acquises en nostre vivant & après, en fiefz, justices & autres choses soient baillées & assignées, comme admorties; & que les lettres qui sur ce seront faites, sans autre nouveau commandement soient passées, vérifiées & enregistrées en notre chambre des comptes, & délivrées sans aucune finance. Et dès maintenant, nous par ce présent testament, de notre plein pouvoir & auctorité royale, lesdites rentes terres, maisons & héritages admortissons, & voulons estre tenues & réputées pour admorties, & toute finance qui en pourroit estre deue ou demandée nous quittons & remettons à plain, dès maintenant, & en voulons estre faites bonnes lettres. Quod ut firmum & stabile perpetuò perseveret, nostrum litteris præsentibus justimus apponi sigillum. Datum Parisius, die fextâ Octobris, anno Domini 1402, regni verò nostri vicesimo tertio, nostro in aliis, & alieno in omnibus jure salvo. Sic signatum. Ferron. per regem in suo magno confilio.

# Littera regis Caroli de Cantorià electivà.

CAROLUS Dei gratia Francorum rex; ad perpetuam rei memoriam. Notum facimus universis præsentibus & futuris, quòd consideratis per nos debitè, & cum discretione matura perpensis scandalis & infinitis defectibus, quæ proh dolor, prout nonnullorum fide dignorum conquestione & veridicâ relatione accepimus, in Dei offensam atque detrimentum ex diminutione servitii divini sacrosanctæ capellæ nostri regalis palatii Parisiensis, quæ præ cæteris regni nostri ecclesiis solet hactenus de solemnissimo fervitio laudabiliter commendari, multotiens à modico tempore emerserunt, & adhuc quotidie emergunt, ex eo præcipue quod à die obitûs Michaëlis de Fontanis præsbyteri, dum vivebat cantoris & canonici ejusdem nostræ facræ capellæ, qui osficium cantoriæ dictæ facræ capellæ, ut erat in hoc expertus & fufficiens valde, commendabiliter exercuit, officium cantoriæ antedictæ, cui incumbit onus totius servitii & regimen chori, & quod ex sui institutione debet per canonicum, notabilem virum, musicum, & aliis scientiis & virtutibus insignitum, nec per alium exerceri; nos ab anno citrà non adnotantes quod officium hujufmodi per canonicum ad hoc idoneum, nec per alium, ut præfertur, debet possideri, illud certis personis ad hoc non idoneis, de eorum meritis & sufficientia minus

AN. 1405.

debité informati, successive contulimus, quibus tam propter eorum insussicientiam quoad officii prædicti exercitium, quam pro eo quod eorum aliqui non extiterunt canonici, prout nec est ille qui nunc exercet ipsum officium, à capellanis & clericis dictæ facræ capellæ, quos cantor prædictus ex fui officii debito & fundatione instruere habet & corrigere in lectura, cantu, discantu, accentu, & aliis divinum concernentibus obseguium, atque eorum defectus nulli parcendo, fub juramenti debito increpare, & thefaurario referre, per ipfum thefaurarium puniendos, nulla extiterit faltem modica propter eorum quoad hoc officium imperitiam reverentia exhibita, nec adhuc moderno cantori, quia non canonicus exhibetur. Nos prædecessorum nostrorum ejusdem nostræ sacræ capellæ primorum sundatorum, qui fibi & suis successoribus Franciæ regibus addendi, mutandi, & in melius reformandi circa dictum officium divinum ipfius facræ capellæ plenam atque liberam reservarunt facultatem, volentes imitari vestigia, cupientes que totis affectibus fuper defectibus prætactis, prout nostræ regiæ incumbit majestati, ad honorem Dei, & decorem dictæ sacræ capellæ providere, & præfertim ut officium divinum prædictum ibi ad Dei laudem amodò-institutum, de bono in melius prosperetur, & cum reverentia debità & majori obedientià, ut moris est, continuetur & celebretur; ex nostrà certà scientià, auctoritate regià, atque plenitudine potestatis, statuimus exnunc atque ordinamus officium cantoriæ supradictæ electivum fore deinceps in perpetuum, & per canonicum dica facræ capellæ ad hoc sufficientem, nec per alium quemcunque possidendum: quodque dùm & quotiens illud officium quovis modo vacare amodò contigerit, thefaurarius modernus & fui in eâdem facrâ capellâ fuccessores tenebuntur omnes suos fratres & canonicos convocare & congregare breviùs & celeriùs quàm commodè fieri poterit, & congregati, deum præ oculis habendo. & non personæ, sed divino servitio providendo, ipsorum alterum in cantorem eligere, qui officium & onus ejusdem cantoriæ sciat & valeat. ficut decet & ejusdem officii exigit fundatio, exercere, & electum per eos nobis & fuccessoribus nostris Franciz regibus præsentare; cui sic per eos electo & præsentato nos & successores nostri officium conferemus antedictum. Quod ut firmum & stabile perpetuò perseveret, nostrum præfentibus litteris fecimus apponi figillum. Datum Parifius, menfe Majo. anno Domini 1405, & regni nostri vigesimo quinto.

Statutum regis Caroli de introïtu & exitu horarum Canonicarum.

AN. 1407. fentibus pariter & futuris, quòd cùm certis & justis de causis nos ad hoc

hoc piè moventibus, ut in nostris litteris super fundatione horarum canonicarum facrofance capelle noltri regalis palatii Parisiensis per nos fundatarum, latius declaratis, non diu est per testamentum nostrum, quod Deo nobis propitio adimplere vità nobis comite proponimus, inter cætera per nos ibidem ordinata voluerimus fundare, & jam de facto quinque horas diei fundaverimus antedictas, scilicet primam, tertiam, sextam, nonam ac completorium in eâdem nostrâ capellâ facrâ anteà non fundatas, & horis eisdem dari distributiones personis de collegio tunc ibidem præfentibus, videlicet cuilibet canonico pro quâlibet horâ duos denarios Parisienses, capellano unum denarium, & clerico totidem. Ordinaverimusque per fundationem eandem, quòd cantor atque capellani & clerici dictæ capellæ à principio usque ad finem horis eisdem interesse teneantur, de canonicis nullam ibi mentionem facientes, nobis tamen, prout licet, facultate refervatà, & præfertim cum illi cujusest condere, interpretari liceat statuendi, disponendi de & super modo interessendi & distribuendi dictis horis præfentibus, quemadmodum hactenus nostri prædecessores, Francorum reges præfatæ capellæ facræ primi fundatores fecerunt, qui per eorum fundationes ibi factas sibi & suis successoribus plenam semper & liberam facultatem refervaverunt declarandi, addendi, mutandi & disponendi tam in fervitio qu'am aliis ordinationibus & ceremoniis facræ capellæ prælibatæ. Nos idcircò super præmissis nostram intentionem atque voluntatem declarando, volumus & per modum statuti ordinamus ex nunc pro perpetuis & futuris temporibus, quòd dictus cantor ejusdem sacræ capellæ, qui ex sui fundatione interesse tenetur omni servitio diurno pariter & nocturno à principio usque ad finem, & ad hoc astringitur juramento; & quam dictæ cantoriæ fundationem in suis terminis, quoad dictum servitium, teneri volumus & fervari, necnon & cæteri quicumque de dicto collegio inferiores canonicis foliti distributiones quotidianas percipere prædictis horis per nos, ut præmittitur, fundatis, à dicto principio usque infinem interesse teneantur, & introïtum facere ad tardiùs ante gloria Patriprimi pfalmi cujuslibet horæ. Quos omnes & singulos in hoc deficientes commodo & distributione horæ in quâ deficient privamus & privari volumus ipso facto. De canonicis autem qui omnium gestorum, causarum, processium, reddituum, & cæterorum negotiorum temporalitatem & domanium dictæ facræ capellæ concernentium, & quovis modo tangentium follicitudinem gerunt, quique eorum sumptibus & cum gravi onere capellanis & clericis suis cum eis pro divino servitio commorantibus victualia ministrare tenentur: attendentes permaximè quòd canonici præ cæteris eorum inferioribus in fingulis tam cathedralibus qu'am collegiatis regni nostri Ecclesiis nonnullis gaudent, & nec immeritò, honoribus & prærogativis : sic proinde volumus

& ordinamus, atque eisdem canonicis corumque in dica sacra capella fuccessoribus concedimus, quòd deinceps in perpetuum faciendo introïtum in aliquâ parte cujuslibet ipsarum quinque horarum, videlicet ante collectam, commodum earumdem percipiant & habeant; & hocidem de matutinis beatæ Marix servari jubemus perpetuis temporibus inconcusse, statutis & ordinationibus super lucrandis distributionibus in horis principalibus, videlicet matutinis, magnis missis, & vesperis diei à primævâ fundatione dictæ sacræ capellæ editis, vigiliis etiam & miss defunctorum, in suis viribus & robore remanentibus, de quibus nostris statutis & ordinationibus superius declaratis, tenendis & firmiter perpetuò observandis cantorem prædictum & alios canonicis inferiores distributiones quotidianas in eâdem facrâ capellâ percipientes volumus & ordinamus in manibus dilecti & fidelis thesaurarii dicta sacra capella loco nostri præstare juramentum. Dantes tenore præfentium in mandatis dicto thesaurario præfatæ sacræ capellæ moderno & futuro, ejusque successoribus, eis etiam committentes quatenus nostrum hujusmodi statutum & ordinationem modo & forma suprascriptis, & subiuramento quo nobis astringuntur & successoribus nostris, successores dicti thesaurarii astringantur, exequantur diligenter & taliter quòd de negligentià fuper hoc ipsi redargui non possint in futurum. Quod ut sirmum & stabile permaneat in futurum, nostrum sigillum præsentibus litteris apponi fecimus. falvo in aliis jure nostro & in omnibus quolibet alieno. Datum Parisiis mense Junii, anno Domini 1407, & regni nostri vicesimo septimo. Sic signatum per regem.

Littera regis Caroli, quibus S. Capella Canonici capitulum facere, & actus capitulares exercere prohibentur.

AN. 1409.

CAROLUS Dei gratia Francorum rex, universis præsentes litteras inspecturis, salutem. Congruè nos decet statum ecclesiarum & monasteriorum regni nostri, quibus divina clementia nos regem & desensorem adesse voluit sic intenta meditatione prospicere qua materiam quamlibet dissensionis & jurgii, quiete silentium personarum in ecclessis, & monasteriis ipsis degentium & offerentium domino per decantationes laudum titulum labiorum impedirent, præcisa pacis fundamenta stabiliter præterita corrigat, disponat præsentia, & necessaria nova plantet, & sic cauté provideat de suturo, quòd in quantum valet humana provisio superna sussitua gratia, de contingentibus nihil omittat. Cum itaque regalis prosapia ad laudem & honorem divini nominis & sanctarum reliquiarum, capellam in regali palatio nostro Parisius sacrosanctam construxerit, in qua crux, lancea, clavi, corona spinea & alia sacra Dominicæ passionis requiescunt & venerantur

infignia, & ad divina officia in eadem facra capella devotius & folemnius perpetuò celebranda, unus thefaurarius tamquam superior, duodecim capellani nunc canonici noncupati; triginta tres inferiores capellani, & tredecim clerici per inclitæ recordationis B. Ludovicum & alios progenitores nostros reges Franciæ ordinati fuerint, instituti & fundati, ab omni jurifdictione epifcopi & archiepifcopi ex privilegio apostolico exempti, qui canonici tenentur quilibet capellanum & clericum debite sumptibus prébendæ ipfius capellæ fustentare; quorum quidem canonicorum, capellanorum & clericorum punitio, correccio & omnimoda jurifdictio ad dictum thefaurarium tanguàm superiorem pertinere noscuntur, juxta fundationem & dotationem prædictam, & alia reguni & progenitorum nostrorum ac capellæ prædictæ laudabilia instituta per sedem apostolicam hactenus confirmata, prout eidem sedi dicta capella est immediate subjecta. Cumque dicti canonici, sicut accepimus, dudum erectis cervicibus contra fundationem, dotationem & institutionem prædictam temerè venientes, obtinuerint à Petro de Luna tunc Benedicto XIII nuncupato certas litteras, subrepticias tamen, & per eas dictam capellam collegiatam ecclesiam, ad modum ecclesiæ beatissimi Martini Turonensis, de cetero nuncupari, & quòd dicti canonici capitulum facerent & actus capitulares exercerent, figillum, Arcam & jura alia & privilegia in communi, more collegiorum & aliarum collegiatarum ecclesiarum habituri, prout plenius continetur in prætensis ipsius Petri de Luna litteris, quas per inadvertentiam, nobis inconsultis, iidem canonici suggestà malitià etiam obtinuerint subreptitiè, auctoritate nostrà taliter qualiter confirmari; thefaurario, capellanis, & clericis prædictis in præmiss nulliter consentientibus nec vocatis : quæ quidem litteræ sic, ut premittitur subreptitie obtentæ, si locum haberent, in præjudicium nostræ regiæ majestatis, & prout ad nos spectat & pertinet superioritas, conservatio & administratio totius statûs sacrosan&æ capellæ & reliquiarum prædictarum verteretur, & in detrimentum & diminutionem divini officii ac fundationis, dotationis, institutionis & privilegiorum ejusdem thesaurarii & fuæ jurifdictionis, capellanorum & clericorum prædictorum, ad quorum fustentationem iidem canonici tenentur, præjudiciúm & gravamen verisimiliter redundarent, & itaque lites, dissensiones, discordia & jurgia orirentur & oriri possent inter thesaurarium & canonicos ac capellanos & clericos predictos, prout jam pullulant & præmissorum occasione sunt fuborta. Quocirca nos capellam ipfam tam facris reliquiis, privilegiis & honoribus prædotatam paternis affectibus amplectentes, & cupientes ad perpetuam personarum in ea degentium pacem, quasibet diffentiones. lites, & jurgia jam suborta, altissimo præstante subsidium, sic radicitus extirpare quòd personæ ipsæ perpetuæ pacis opulentia gaudeant, & inter

-11- - 1

eas fimilia jurgia velut eradicata penitus non infurgant; nos B. Ludovici & aliorum regum progenitorum nostrorum dictæ capellæ fundatorum facris inherentes vestigiis, ad perpetuam rei memoriam, & ad finiendam omnimodam jurgiorum materiam statuimus, volumus & jubemus auctoritate præsentium, etiam per consilium; deliberationem & advisamentum carissimorum paternorum, avumculorum & confanguineorum nostrorum regis Navarræ, Bituricensis, Borbonii & Burgundiæ ducum, Marchiæ, Vindocinensis, Tancarvillæ comitum, Remensis & Bituricensis archiepiscoporum, Noviomensis episcopi & quamplurimorum aliorum de nostro magno confilio; capellam, thefaurarium, canonicos, capellanos & clericos fupradictos & eorum successores in suis primitivis fundationibus, institutionibus, dotationibus, privilegiis; exemptionibus, juribus, jurifdictionibus & suis legitimis possessionibus, prout eis ante datam pretensarum litterarum hactenus usi sunt, utebantur & uti consueverunt, ex nunc in perpetuum permanere, & servitium divinum in dictà capellà debitè fieri, & horis debitis, prout est hactenus fieri consuetum, non obstantibus litteris sæpè dictis ipsius Petri de Luna, quæ per magnum lapsum temporis post datam illarum nefandarum & per nos damnatarum litterarum impetratæ & obtenfæ fuisse noscuntur, quæque ante neutralitatem exhibitæ & publicatæ minimè fuerint; cum etiam ordinationi, institutioni, dotationi & fundationi prædictis manifeste contrariari cernantur; necnon nostris litteris confirmatoriis indè secutis, sic ut præmittitur, clandestinè perdictos canonicos (thesaurario, capellanis & clericis non vocatis) impetratis, & forsan similibus, non in antea contra fundationem, dotationem, institutionem & privilegia, jura, jurisdictionem & exemptionem prælibatas impetrandis, quas & quæcumque indè secuta ex nostra, certa scientia per hæc nostra presentia scripta ex nunc prout ex tunc revocamus, cassamus & perpetuò abolemus, eas & contenta in eis auctoritatæ nostræ regiæ majestatis decernentes, nullius fuisse aut existere roboris, esticaciæ vel momenti. In cujus rei testimonium, nostrum his presentibus secimus apponi sigillum. Datum Parissis, tertià die Decembris, anno Domini 1409, regni nostri trigesimo. Sic fignatum per regem in suo magno consilio.

> Statutum regis Caroli de thefauraria non conferenda alteri qu'am Sacerdoti.

fill of the section is

The state of the s

AN. 1410.

CAROLUS Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis præsentibus & suturis, nos dilectorum nostrorum canonicorum sacro sanctæ capellæ nostri regalis palatii parifius humili infinuatione recepisse, quòd cum felix confessor Christi beatissimus Ludovicus à primævâ institutione

& fundatione ejusdem sacræ capellæ nonnulli alii ejus successores nostri prædecessores reges Francorum, per eorum fundationes & ordinationes voluerint, & inter catera statuerint, quòd thesaurarius capella pradicta in sacro presbyteratûs ordine constituatur, quodque prædictorum canonicorum, nec non & capellanorum clericorumque chori, & aliarum cæterarum personarum in apostolicis indè confectis litteris latiùs expressarum curam habeat & follicitè gerat animarum; & demùm dominus genitor noster, cujus anima paradisi felicitate fruatur, pro dignitate thesaurariæ ad honorem Dei & prætiofarum facrofanctarum reliquiarum quæ in eâdem facrà capellà venerantur & honorificè conservantur, ab ipsà sede apostolicà obtinuerit quòd thefaurarius memoratus certis diebus festis solemnibus in præfatå facrå capellà in pontificalibus celebret, populo benedictionem tribuat, mitrâque & omnibus infigniis pontificalibus, dempto pastorali baculo, cum multis aliis prærogativis gaudeat & utatur, & nuper thefauraria fupradicta per obitum defuncti magistri Ysambardi Martelli ultimi decessi thesaurarii vacante, dilectus consanguineus noster Jacobus de Borbonio, simplex clericus, in minori ætate, nec in facris ordinibus constitutus, tacitis & non expressis antedictis, collationem ejusdem thesaurariæ à nobis obtinuerit, quem dicti canonici sub certis conditionibus, présertim quia de nostro erat genere, prætextu & colore dicta nostra collationis. in thefaurarium favorabiliter admiferunt. Nos verò, ut deinceps fuper his non emergat contentio, eorumdem prædecessorum vestigiis cupientes inhærere, & statuta ipsorum, nec non romanorum pontificum super præmissis edita in suis terminis observare, auctoritate nostra regia & ex certa scientia statuimus & ordinamus, quòd nullus amodò ad eandem præfatæ thefaurariæ dignitatem, nisi primitus in facro fuerit præsbiteratus ordine constitutus, quovismodo admittatur. Et si per inadvertiam & aliter consigerit futuris temporibus nos aut successores nostros de dictà thesauraria cuicunque non facerdoti providere, provisionem eandem ex nunc prout extunc invalidam decernimus, ac nullius fore efficaciæ vel momenti, canonicis prælibatis, eorumque successoribus expresse inhibentes, & sub juramento quo nobis affringuntur, ne talibus provisionibus qualitercumque pareant. Volentes prætereà & eis districte mandantes, quatenus nostram ejusmodi ordinationem ipsi in clausulâ juramenti per eos, dùm ad præbendas recipiuntur, præstari soliti, conscribi & intitulari faciant, ut singuli canonici de cætero recipiendi illud juramentum antequam admittantur præstare teneantur. Quod ut firmum & stabile perseveret in futurum, nostrum præsentibus justimus apponi sigillum, salvo in aliis jure nostro, & in omnibus quoliber alieno. Datum Parisius, mense Octobri, anno Domini 1410, & regni nostri tricesimo primo.

#### Extrait des Registres du Parlement.

AN. 1411.

INQUANT ù M canonici facræ capellæ conquerentes erant, se que jus habere ac in possessione, & saisina esse ad pulsum campanæ pro faciendo & tenendo capitulum cum ipfius facræ capellæ thefaurario, ac in ipfius absentia se ipsos sine eo congregare posse pro tractando de ipsius sacræ capella negotiis, statuta & ordinationes facere ac novos canonicos in eâdem capellà recipere : jurisdictionemque punitionem & correctionem super capellanos ipsius sacræ capellæ & clericos habere absque eo quod thesaurarius folus fine ipsis se posset intromittere, & absque eo quod ad causam præmissorum nec alios ipsos canonicos, neque eorum aliquem monere, excommunicare, nec per censuram ecclesiasticam nec aliter contra ipsos procedere posset manutenuerant, ad malam & injusam causam conquesti fuerant, ipfique thefaurarius, capellani & clerici ad bonam & justam causam se opposuerant, & per idem arrestum dictum suit quod inquantum idem thefaurarius conquestus erat, ad bonam & justam causam conquestus fuerat, ipsi verò canonici ad malam & injustam causam se opposuerant; manutenebiturque ac conservabitur idem thesaurarius in possessione & saisina jurisdictionem, punitionem & correctionem in & super omnibus & singulis canonicis, capellanis, & clericis dictae facrae capellae, custodiamque clavium oftiorum thefauri, capellæ inferioris & alterius, clavium quorumlibet coffrorum in ipso thesauro dicta inferioris capella existentium, in quibus erant & esse consueverant chartæ, litteræ, fundationes, libri, papirus, statuta, compota & thefaurus in pecunia ipfius facræ capellæ, ac etiam custodiam magni sigilli, ipsiusque contrasigilli habendi. Quorum sigillorum ac etiam clavium prædictarum in quodam scriniolo ferreo unicâ clave firmari solito cujus clavis custodiam idem thesaurarius habebat, nec non ejusdem scrinioli idem thesaurarius quoties ipsius foràs adire contigerit custodiam illi seu illis quem vel quos suos vicarios constituet dimittere ac tradere tenebitur. De quibus figillis amodò non poterunt neque debebunt aliquæ litteræ temporales prædictæ capellæ tangentes sigillari absque contrafigneto alterius dictorum canonicorum custodis deputato & dudum certis de causis in quodam statuto de anno 1398, die undecima Decembris in libro memoralium contento; in possessione & saisina præfatos canonicos & eorum quemlibet monitionibus & excommunicationibus & aliter ad cessandum seu revocari faciendum quidquid inposterum per ipsos canonicos seu eorum aliquem in contrarium præmissarum possessionum sieret. feu interpenderetur compellendi five compelli faciendi, ipsumque in eisdem possessionibus & saisinis manutenuit & conservavit manutenet & conservat

eadem nostra curia, manum nostram rei contentiosæ, propter partium ipsarum debatum appositam levando, & omne impedimentum ad ipsius thesaurarii utilitatem admovendo, nec non excessus hinc indè contra se invicem propositos per idem arrestum adnutando; impensasque ex causa compensando; intentionis tamen nostræ curiæ non erat nec est quin iidem canonici cum ipso thesaurario, si præsens sit, & interesse velit, ac in ipsius absentia alius sui parte ejusdem capellæ canonicus vices ipsius quo ad hoc gerens & interesse volens se congregare non per modum capituli valeant pro tractando, prospiciendo, & advisando super reddituum ac revenutarum inter se communium regimine, ac etiam pro recipiendo novos canonicos, capellanos & clericos, quotiescumque casus exigerit, juxta modum ab antiquo observatum. Pronuntiatum die duodecima Martii, anno 1411.

## Extrait des Registres du Parlement.

DICTUM fuit quòd in arresto de anno 1411, inter partes nulla erat repugnantia, sed tamen quia verba in ipso arresto comprehensa juxta modum ab antiquo observatum obscuritatem continere videbantur, ipsa verba declarando, dictum extitit & declaratum quod modus recipiendi novos canonicos in dictà capellà ab antiquo observatus, & qui de cætero observabitur frit & erit talis, videlicet quod pro recipiendo aliquem novum canonicum in eâdem capellâ supradictus thesaurarius, & in ejus absentiâ fuus vicarius canonicus horâ quâ fit feu celebratur & celebrabitur fervitium divinum in ipså capellà, vocatis secum aliis canonicis ibidem præfentibus, se retrahet in vestibulo, seu revestiario ejusdem capellæ, & ibi adveniente novo canonico, ac lectura de litteris regiis per quas canonicatus & prebenda dictæ capellæ sibi conferuntur facta, dictus thesaurarius aut præfatus ejus vicarius, mandatis regiis hujufmodi obtemperando & obediendo, dictum canonicum recipi postulantem jurare juxta formam in libro statutorum dictæ capellæ scriptam, cujus libri custodiam dictus thefaurarius habet, nec non post modum quodam suppelicio aut una cappa. tempore capparum, indui seu vestiri faciet, & in hususmodi habitu dictum canonicum præfatus thefaurarius, & confimiliter alii canonici præfentes scilicet ipsorum quilibet in ordine suo, recipient ad osculum pacis, & in recessu dicti revestiarii dictus thesaurarius seu ejus vicarius canonicus stallum in choro dicta capella eidem canonico novo affignabit; denique à dicta capellà descendens prælibatus thesaurarius, aut vicarius suus prædictus. dictum novum canonicum in possessione & faisina hospitii canonicalis suze prebendæ ponet. Modus verò recipiendi novos capellanos & clericos in

An. 1413.

dictà capellà observatus ab antiquo & qui deinceps observabitur talis est & erit. Canonicus quem opportuerit novum capellanum aut clericum habere, talem queret qualem voluerit & dicto thefaurario, seu eius vicario in fui absentia præsentabit; qui thesaurarius aut vicarius ipsum capellanum aut clericum præfentatum pro eo examinando cantori dictæ capellæ mittet, & si sufficiens reperiatur, dictus thesaurarius aut vicarius suus horâ servitii dictæ capellæ, vocato fecum canonico prædicto capellano aut clerico indigente, in dicto revestiario se retrahet, & consimiliter facient alii canonici capellæ præfatæ, si velint, & in ipsorum præsentiå idem thesaurarius seu vicarius dictum novum capellanum seu clericum jurare faciet juxta formam in dicto libro statutorum contentam, in regressique ab hujusmodi revestiario. locum in choro dicta capella eidem capellano feu clerico novo assignabit feu indicabit thefaurarius, feu vicarius præfatus, absque aliâ solemnitate fuper illo faciendà; intentio autem fuit & est curix quod canonicus vicarius, thefaurarii prædicti, in absentia ipsius thefaurarii, defectus chori dictæ capellæ corrigere & punire possit per substractionem distributionum, & aliter debitè, nullum tamen modum juridictionis sibi propter hoc attribuendo in præjudicium thefaurarii prædicti, ad quem folum & infolidum hujusmodi jurisdictio pertinet: quocirca primo ostiario & servienti regio qui super hoc requiretur, committitur & mandatur quatenus præsentes litteras cum arresto supradicto de quo sibi liquebit juxta sui tenorem & formam, in his quæ executionem exigunt, executioni debitæ demandet. Cui ab omnibus justitiariis & subditis regis in hac parte pareri vult & jubet, Datum in Camœrâ parlamenti die 20 Septembris, anno 1413,

# Extrait des Registres du Parlement

AN. 1416.

Nous faisons à savoir que sur le procès meu & pendant en la cour de parlement entre Me Jacques de Boubon, trésorier de la Sainte-chapelle du palais royal à Paris, d'une part, & les chanoines de ladite Sainte-chapelle, d'autre part, à cause de l'interprétation de deux arrêts naguerre donnés & prononcés en ladite cour, l'un du 12 Mars 1411, & l'autre du 20 Septembre 1413, & sur plusieurs débats & altercations que les parties avoient & pouvoient avoir en tems à venir, ledit trésorier, tant pour lui que pour ses successeurs trésoriers, & les chanoines, tant pour eux que pour leurs successeurs chanoines qui seront en tems à venir, pour toujours nourrir paix & amour ensemble, & asin que le divin service soit sait & continué décemment en icelle S. chapelle, ainsi qu'il appartient, sont d'accord, s'il plast à ladite cour, en la manière qui s'ensuit. Sçavoir, que toutes les sois que le trésorier voudra aller dehors

de la ville de Paris, pour être absent six ou sept jours ou plus, il fera tenu de constituer par lettres l'un des chanoines qui lui plaira pour fon vicaire, avec puissance de recevoir, pendant son absence & non autrement, les nouveaux chanoines, chapelains & clercs de la Sainte-chapelle, en la maniere accoutumée, si aucuns en faut recevoir; & pour traiter des besognes communes touchant le temporel & autres choses de la Sainte-chapelle; & aussi de corriger & punir les défauts de ceux d'icelle Sainte-chapelle, selon les statuts d'icelle, par soustraction de distributions, & autrement duement, sans toutefois que, par occasion de ce, ledit vicaire puisse s'attribuer aucune maniere de jurisdiction au préjudice dudit tréforier, auquel seul & pour le tout, ladite jurisdiction appartient: & s'il advient qu'aucun desdits chapelains & clercs, qui par ledit vicaire - chanoine aura été ainsi corrigé ou puni, se plaigne de ladite correction ou punition à l'official dudit tréforier, lequel official ne doit point être des six chapelains perpétuels, ni des chapelains des trésoriers & chanoines, ledit official pourra venir, s'il lui plaît, le Mercredi ou Samedi, au lieu appellé la Paye, quand lesdits chanoines feront assemblés, pour parler sur ce audit vicaire-chanoine; & s'il lui semble que ledit vicaire-chanoine ait excessivement corrigé ou puni ledit chapelain ou clerc, il lui pourra moderer la peine à lui infligée, comme il le jugera à propos. Et à l'égard du grand sceau & du contre-sceau de ladite Sainte-chapelle, & des clefs du trésor de la basse-chapelle & des coffres étant en icelui trésor, que ledit trésorier garde par devers lui en un coffre de fer fermant à clef; & aussi de la garde d'une boëte fermant à deux clefs non pareilles, en laquelle est le contre-feing de ladite Sainte · chapelle, fans lequel on ne doit feller aucunes lettres touchant la communauté & temporalité d'icelle Sainte-chapelle, lesdits tréforier & chanoines font d'accord, que durant l'absence dudit trésorier. ledit official dudit trésorier non chapelain, comme dit est, & demeurant en l'hôtel dudit tréforier, ait la garde dudit contre-sceau pour sceller les citations, monitions, & toutes autres lettres touchant la jurisdiction dudit trésorier; & aussi qu'il ait la garde dudit coffre de ser, & que ledit coffre, dans lequel seront enfermés ledit grand sceau & lesdites clefs dudit trésor & cosfres, soit baillé en garde audit vicaire-chanoine, ou à aucun autre desdits chanoines qu'il plaira audit trésorier, & que ladite boëte où est le contre-sceau, soit baillée en garde audit official: & lesdites deux cless d'icelle boëte, demeureront en la garde de deux desdits chanoines, comme ils ont accoutumé de faire, quand le trésorier est présent. Et sera doublé le livre des statuts de la Sainte chapelle aux dépens d'icelle, & en demeurera un devers ledit trésorier, lequel, quand

il voudra aller dehors, il enfermera en aucun de ses coffres, non étant en la puissance des chapelains & clercs d'icelle Sainte - chapelle, & l'autre demeurera devers lesdits chanoines; & aussi le livre ou papier des mémoriaux sera mis audit lieu de la Paye, en un coffre fermant à deux diverses clefs, desquelles le trésorier ou son dit official, en son absence, gardera l'une, & le procureur d'icelle Sainte-chapelle, ou l'un desdits chanoines, tel qu'il plaira aux autres chanoines, gardera l'autre; & quand aucun desdits chapelains ou clercs de ladite Saintechapelle sera emprisonné pour ses démérites ès-prisons dudit trésorier, ledit trésorier, tant qu'il sera esdites prisons, sera tenu de lui faire administrer vivres, sans que le chanoine dudit chapelain soit aucunement tenu de lui administrer, ou faire administrer aucuns vivres ou dépens; & à cause de ce ledit trésorier aura & percevra entierement, durant ledit emprisonnement, & jusques à ce que ledit prisonnier soit par ledit trésorier, ou son official ou assesseur condamné, absous ou délivré, toutes les distributions que ledit prisonnier eût gagné ou pu gagner en ladite Sainte-Chapelle, s'il eût été présent en icelle; lesquelles distributions le procureur ou receveur d'icelle Sainte-chapelle, fera tenu à la fin de chaque semaine, durant ledit emprisonnement, payer sans aucun délai, de la bourse commune d'icelle Sainte-chapelle, audit trésorier ou à ses officiers pour lui; & afin qu'il n'y ait faute au divin service, ledit trésorier sera tenu de faire faire & célébrer par aucun des autres chapelains & clercs, durant ledit emprisonnement, le service que ledit prisonnier feroit tenu de faire en ladite Sainte-chapelle, si présent y étoit; & partant se départent de cour lesdites parties sans aucuns dépens. Fait & passé en parlement, du consentement dudit trésorier en personne, d'une part, & de tous les chanoines de la Sainte - chapelle aussi en personne, d'autre part, le 3 Aoust 1416.

Transaction homologuée au Parlement, portant que le chapelain de Saint-Michel du Haut-Pas, jouira en propriété des maisons des Francs - Mureaux, &c. à la charge de payer aux Trésorier & Chanoines, treize muids & demi de vin de mere-goutte, & vingt livres de rente au chapelain de Saint-Louis.

AN. 1434.

HENRICUS Dei gratia Francorum & Angliæ rex universis præsentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus quod de licentia & auctoritate nostri parlamenti curiæ inter partes infra scriptas tractatum, concordatum & pacificatum extitit prout in quadam accordi cedula eidem nostræ curiæ tradita continetur, cujus tenor talis est.

Comme certain procès fut mû, & pendant pardevant le prévôt de Paris, ou châtelet de Paris, ou son lieutenant, entre Me Pierre de Lort, dit Malerac, chapelain de la chapelle de faint-Louis, fondée en l'églife de Paris, demandeur d'une part, & les trésorier & chanoines de la fainte-chapelle du palais royal à Paris, défendeurs & opposans, d'autre part; fur ce que ledit demandeur disoit, qu'à cause de sadite chapelle, il avoit droit de prendre & percevoir, par chacun an, en & fur une maison, cour, jardin & appartenances, situés & ass au Pourpris du clos des vignes de l'hopital du Haut Pas, jadis appellé le clos du Roi, & sur lesdites vignes, ainsi comme il se comporte & étend de toutes parts, contenant seize arpens ou environ plus à plain-déclarés audit procès, seize livres parisis de rente par chacun an, redevables & payables à certains termes, & pour être payé de certains arrérages qu'il disoit à lui être dus de ladite rente, il avoit fait mettre en criées & subhastations par le privilége octroyé aux bourgeois de Paris, lesdites maisons, cour, jardin & clos de vignes; auxquelles criées & subhastations, se fussent oppofés lesdits trésorier & chanoines, pour leur conserver treize muids & demi de vin de mere-goutte, de rente annuelle & perpétuelle, qu'ils disoient & maintenoient avoir droit de prendre & percevoir par chacun an en la faison des vendanges, en & sur lesdites choses criées, & du vin cru audit clos, avant tous autres rentiers; & aussi pour être payés de quarante muids & demi de vin, tel que dit est, qu'ils disoient à eux être dus d'arrérages de leur dite rente; & tant sur ce, comme sur la priorité & postériorité desdites rentes, eût tellement été procédé entre lesdites parties, qu'elles eussent été appointées en faits contraires & enqueste, eussent baillé leurs écritures, & fait leur enqueste d'une partie & d'autre; & pendant ledit procès, ledit feu Me Pierre, eût permuté fadite chapelle à Me Laurent du Carouge, prêtre, qui icelle chapelle tient & posséde, & depuis soit icelui de Lort allé de vie à trépassement, lequel Mc Laurent, & aussi les exécuteurs du testament dudit feu Malerac, eussent repris ledit procès, au lieu dudit feu Malerac, auquel procès eût tellement été procédé depuis ladite reprife, que lesdits tréforiers & chanoines eussent obtenu sentence à leur profit; & contre lesdits chapelain & exécuteurs qui en appellerent en la cour de parlement, en laquelle cour de parlement, le procès qui étoit par écrit, avoit été reçu pour juger; & depuis par arrêt de ladite cour, donné & prononcé le 28 Septembre 1434 à ladite appellation, & ce dont il avoit été appellé été mis au néant, sans amende; & a été dit, que ladite cour s'informeroit sur certaines choses contenues audit procès, & ce fait, feroit raison aux parties, ou appointeroit, comme il appartiendroit, tous

dépens réfervés en définitif, sans ce que plus avant y ait été procédé finalement; après ce que lesdits de la sainte - chapelle, & Me Laurent, & aussi Me Guillaume Estocart ou son procureur pour lui, qui tient la chapelle faint-Michel, fondée en la basse sainte-chapelle dudit palais; & à cause d'icelle chapelle, prétendoit aussi avoir sur lesdites choses criées, vingt-quatre livres parisis de rente, ont convenu ensemble, pour obvier aux longs circuits de procès qui étoient disposés d'être entr'eux, pour ce qu'auxdites criées n'est apparu aucun propriétaire, & par ce ne pourroient adresser ailleurs que l'une contre l'autre, par priorité ou postériorité accordée entre icelles trois parties, s'il plaît à la cour, en la maniere qui ensuit; savoir, que pour ce que la rente dudit chapelain de faint - Michel est la derniere prise sur lesdits lieux criés, il sera tenu en lieu de propriété, de gouverner & administrer lesdites choses criées, dont des fruits & revenus qui en viendront chacun an lesdits de la fainte - chapelle feront les premiers payés de treize muids. & demi de rente de mere-goutte en vendange; & après le chapelain de faint-Louis, de seize livres parisis de rente; & le surplus, si surplus y a, demeurera à icelui chapelain de faint-Michel, pour & au droit de sessites vingtquatre livres de rente; lequel chapelain de saint-Michel, s'il s'en veut faire propriétaire, les pourra bailler à autres, à la charge de payer lesdites rentes de la sainte-chapelle & de ladite chapelle de saint Louis, par l'ordre que dit est, & à telle autre charge subséquente envers lui & fadite chapelle, au droit de fesdites vingt-quatre livres de rente que bonnement pourra; & quant aux fruits qui desdites choses criées sont échus, depuis la main du roi & de justice mise en iceux, ledit chapelain de faint-Michel les aura, & en sera levée ladite main à son profit, moyennant ce qu'il a payé présentement, en passant cet accord, auxdits de la saintechapelle & chapelain de faint-Louis, pour lui & lesdits exécuteurs, pour tous arrérages dus de leurs dites rentes, jusqu'à cette année excluse: favoir, à ceux de la fainte-chapelle, quarante livres tournois, & à icelui chapelain de faint-Louis, cinquante livres tournois, dont pour ce moyen, ils ont quitté & quittent, chacun en droit soi, de tous lesdits arrérages. icelui chapelain de saint - Michel, & tous autres, à qui quittance en pent appartenir; & partant ladite main du roi sera & est levée desdites choses contentieuses, & se départiront & départent lesdites parties de cour, de tous procès, & sans dépens; & en tant que touche lesdits Me Laurent du Carouge & Me Guillaume Estocart, ès-noms que dessus, accordé est en la maniere qui s'ensuit; sçavoir, que ledit Me Laurent. à la priere & requête dudit Me Guillaume Estocart, a vonlu, consenti & accordé, veut, consent & accorde, en tant qu'en lui est de sa liberalité

& courtoisse, attendu les guerres & adversités des temps courans, & pour la bonne amour qu'il a audit Me Guillaume Estocart, que d'ici à la fin de seize ans prochains venans, à compter de la date de ces préfentes, il fera content d'avoir par chacun an, au lieu desdits seize livres de rente, douze livres parisis, aux termes auxquels icelles seize livres ont accoutumées d'être payées proportionnellement; & qu'en lui payant lesdits douze livres parisis, icelui Estocart, & tous autres, soient quittes pour l'année d'icelles seize livres, sans préjudice toutes sois, ne diminution des seize livres de rente dessus dites, pour le tems d'après lesdits seize ans, lesquels seize ans passés, il aura & prendra, & lui sera baillé par chacun an, feize livres de rente entierement, & fans quelconque difficulté, ni que on lui puisse obvier laps de tems, discontinuation de la perception d'icelle rente entiere, ne autrement traire la chose à conséquence. Fait & passé en parlement, du consentement de Me Jean Pâris, procureur desdits trésorier & chanoines de la fainte - chapelle, d'une part, & dudit Me Laurent du Carouge, tant en son nom & comme chapelain dessus dit; & Me Clement Melloc, & ledit du Carouge, exécuteurs du testament dudit seu Me Pierre de Lort de Malerac, en leurs personnes; & de Me Jean Dubois, procureur dudit Me Guillaume Estocart, en vertu de la procuration ci attachée, d'autre part; le vingttroisieme jour de Décembre 1434.

Lettres concernant le don de l'hostel commun des Chapelains & Clercs des Trésorier & Chanoines.

CHARLES par la grace de Dieu, roi de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. De la partie de nos chers & bien amez les trésorier & chanoines de la faincte chapelle de nostre palais à Paris, nous a esté humblement exposé que pour l'ancien âge & débilitation de plusieurs des chapelains & chantres, qui par long-tems ont servi & fait le service divin en ladite faincte chapelle, a ésté nécessité ausdits exposans commettre autres chantres & chapelains, & encore leur en convient avoir pour faire & continuer ledit service, lesquels ils ne peuvent bonnement loger par faute de maisons; & à cette cause nous ont fait remonstrer, que la maison canoniale assise en nostre dit palais, au long des murs de la closture d'icelui, du costé de la rue de la Barillerie, que tient à présent nostre amé & séal conseiller & maistre des requestes de nostre hostel, M° Artus Daunoy chanoine de nostredite faincte chapelle, à cause de sadite prébende, leur seroit propice & convenable, & suffisant pour loger par lesdits supplians lessits chapelains, parce

AN. 1488.

qu'elle est grande & spatieuse, & y a plusieurs chambres & aisances, tant haut que bas, de laquelle maison ledit Me Artus se désisteroit, départeroit & la laisseroit aufdits exposans pour l'appliquer au logis desdits chapelains & chaptres, pourveu que nostre plaisir fust bailler à lui & à ses successeurs, en sadite prébende, une petite maison que nous lui avons n'agueres baillée à sa vie, & où il fait sa résidence, avec le jardin. estant des appartenances de sadite maison canoniale, & laquelle petite maison est assife audit palais, devers la partie de Galilée, tenant d'un côté audit jardin de fadite maison canoniale, le mur seulement entre deux, & d'autre costé à l'hostel & jardin de la Conciergerie de nostre dit palais; requérans humblement lesdits exposans que ainsi le veuillions faire, & fur ce leur impartir nostre grace. Scavoir faisons que nous desirant, de tout nostre cœur, l'entretenement de ladite saince chapelle & du service divin d'icelle, avons donné & délaissé, & par ces présentes donnons & délaissons à toujours, aufdits exposans & leurs successeurs, ladite maison canoniale, que tient à présent icelui maistre Artus Daunoy à cause de sadite prébende; & voulons & consentons qu'elle soit appliquée & establie, & laquelle par ces présentes appliquons & establissons, ores & pour le temps à venir & à toujours, pour par iceux exposans loger les chantres & chapelains de ladite faincle chapelle, présens & à venir; auguel Me Artus Daunoy, & à ses successeurs en sadite prébende, pour & en récompense de fadite maison canoniale, avons baillé, transporté & délaissé, baillons, transportons & délaissons la petite maison, séante en nostredit palais devers Galilée, ci-dessus désignée & conformée avec toutes ses aisances, appartenances & dépendances. Et laquelle petite maison unissons, annexons & appliquons à sadite prébende, pour la tenir par lui & fesdits successeurs, & en jouir désormais perpétuellement, ensemble & avec ledit jardin qui estoit des appartenances de sadite premiere maison canoniale, tout ainsi que les autres chanoines de ladite saincte chapelle ont tenu & tiennent leurs maisons canoniales, jardins & autres appartenances d'icelles. Si donnons en mandement par cesdites présentes, à nos amez & féaux gens de nos comptes & trésoriers, que ledit délaissement préalablement fait par ledit Me Artus Daunoy, ils baillent & fassent bailler à iceux exposans, & audit Daunoy respectivement la délivrance & possession réelle & actuelle desdites deux maisons & de leurs appartenances, & les en fassent, souffrent & laissent jouir & user pleinement & paisiblement, selon ce que devant est déclaré, car ainsi nous plaist-il estre fait. En témoin de ce, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Donné à la Roche-Talbot, près Sablé, le 29 Aoust de l'an 1488, & de nostre regne le Ve. Ainsi signé, par

le roi, vous les Sires du Bouchaige, de l'Isle, de Grimault & autres présens, Robineau.

Nous, les gens des comptes & trésoriers du roi nostre Sire à Paris, veues les lettres - patentes du roi nostredit seigneur, signees de sa main, & de Me Jean Robineau, secrétaire de ses finances, données à la Roche-Talbot, près Sablé, le 29 Aoust dernier passé, obtenues & à nous présentées de la part des trésorier & chanoines de la saince chapelle du palais à Paris, par lesquelles il leur donne & délaisse à toujours la maison canoniale, séante au palais au long des murs de la closture d'icelui, du costé de la rue de la Barillerie, appartenante de toute ancienneté à la prébende que tient en ladite faince chapelle Me Artus Daunoy, son conseiller & maistre des requestes de son hostel, pour icelle maison estre par lesdits trésorier & chanoines establie, confirmée & appliquée à loger les chantres & chapelains de ladite saince chapelle, présens & à venir; & en récompense de ladite maison, baille, transporte & délaisse audit Me Artus Daunoy, applique, unit & annexe à sadite prébende, pour lui & ses successeurs en icelle, une petite maison, féante audit palais devers Galilée, tenant d'un costé au jardin appartenant de tout temps à sadite prébende, & d'autre costé, à l'hostel & jardin de la conciergerie dudit palais, les murs feulement entre deux, pour icelle petite maison avec toutes ses aisances, appartenances & dépendances, laquelle avoit n'agueres esté baillée par ledit seigneur, audit M° Artus Daunoy à sa vie, pour y faire sa résidence, la tenir par lui & ses successeurs en sadite prébende, ensemble & avec ledit jardin appartenant d'ancienneté à icelle prébende, & en jouir perpétuellement, tout ainsi que les autres chanoines de ladite saince chapelle ont tenu & tiennent leurs maisons, jardins & autres appartenances, comme plus à plein le contiennent lesdites lettres. Consentons, sauf tout autre droit, l'entérinement d'icelles appartenances, après que ledit Me Artus Daunoy à devant nous accepté ladite récompense, & s'est désisté & départi de ladite maison, qui paravant appartenoit à sadite prébende, & l'a cédé & transporté ausdits trésorier & chanoines de la ladite saincte chapelle, pour y mettre & loger par eux lesdits chapelains & chantres d'icelle, ainsi que le roi nostre sire le veut & octroye par sesdites lettres. Donné à Paris, le 7 Janvier de l'an 1488.

Lettres concernant la nomination des Maîtres de Musique & de Grammaire de la Sainte-Chapelle.

AN. 1510.

Louis par la grace de Dieu, à nos amés & féaux conseillers, les gens tenans les requêtes de notre palais à Paris, falut. De la partie de notre amé & féal conseiller & aumônier ordinaire, Me Robert Coquebourne, évêque de Rosse, trésorier de notre fainte - chapelle du palais à Paris, nous a été exposé & remontré que nos prédécesseurs & progéniteurs rois de France, à l'honneur, gloire & louange de Dieu notre créateur, & de la glorieuse passion, mêmement le glorieux roi faint-Louis, que premierement, après qu'il eut conquis les très-faintes & dignes enseignes de la passion de notre redempteur Jesus-Christ, meu de très - grande & finguliere dévotion, mit & colloqua les faintes reliques en ladite sainte-chapelle, & icelle érigea en grandes prérogatives & honneur; & pour y fervir Dieu, fonda, & ordonna certains gens d'églife, comme un principal & maître chapelain, avec certain nombre de chapelains & autres gens d'églife; & depuis, le roi Philippe - le - Bel y établit un bon & suffisant nombre, tant de chanoines, chapelains, clercs, enfans de chœur, & maîtres pour iceux enseigner & instruire, tant en musique qu'en grammaire; & asin que lesdits gens d'église & habitués fussent en plus grande liberté, & par ce plus enclins à servir Dieu en ladite fainte - chapelle, érigea ledit principal & maître chapelain, en dignité de tréforier, & chef fur tous les habitués d'icelle faintechapelle, auquel est commis, entr'autres choses, la garde desdites saintes reliques & tréfor d'icelle fainte-chapelle, & fit exempts lesdits habitués de toute jurisdiction ecclésiastique, sujets & justiciables seulement audit trésorier; & ont aussi voulus nosdits prédécesseurs rois en icelle dignité le trésorier être comme chef, ayant totale superintendance & jurisdiction fur tous Jesdits gens d'église, sans rien excepter; & pour cette jurisdiction exercer, est permis & loisible audit trésorier, à cause de sa dignité, instituer & commettre official, promoteur, scribe, sergens & gardes des prisons, & aussi pourvoir à tous autres offices concernant le fait de notredite sainte - chapelle, comme il fait des autres bénéfices étant de fondation royale en la prévôté, vicomté & banlieue de Paris, sans qu'aucuns autres aient droit de pouvoir entreprendre aucune chose sur le fait, état & suppôts d'icelle : toutes fois pour ce que ci-devant les maîtres de notre chapelle qui est ambulatoire, sous ombre que ledit maître se nomme & institue notre premier chapelain, se sont efforcés de faire aucuns dons & collations desdits maîtres de musique & de grammaire,

grammaire desdits ensans de chœur de notre sainte-chapelle du palais à Paris, à autres qu'à ceux qui en sont pourvus par ledit trésorier, se sont mus & intentés plusieurs procès par-devant les gens tenants les requêtes de notre palais à Paris, au grand préjudice des droits, authorité, & prééminence dudit trésorier, & dont se pourroit ensuivre grand désordre & scandale, entre les maîtres de musique & de grammaire desdits ensans de chœur, & lesdits ensans de chœur desdites maîtrises, & autres supposts & habitués en notredite sainte-chapelle, qui par ce moyen se voudroient eximer & exempter de la jurisdiction & correction dudit trésorier, qui a la connoissance & superintendance sur tous les autres, si par nous sur ce n'étoit donné provision à cette sin.

Pourquoi nous ces choses considérées, voulant sur ce pourvoir au bien & repos de notredite fainte-chapelle, & des habitués en icelle, & obvier au défordre & scandale qui pourroit chaque jour advenir entr'eux; fur ce, de l'avis des gens de notre grand conseil & d'aucuns de nos officiers à Paris, & pour autres considérations à ce nous mouvant, avons déclaré & ordonné, déclarons & ordonnons de notre pleine puissance & authorité royale, par ces présentes, iceux maîtres de musique & de grammaire desdits enfans de chœur, être du corps & fondation de notredite saintechapelle, ensemble la totale provision & disposition desdits maîtres appartenir audit tréforier & ses successeurs trésoriers, comme des autres offices & bénéfices d'icelle notre sainte-chapelle, étant comme dit est, de fondation royale, en ladite prévôté, vicomté & banlieue de Paris, fans que pour l'avenir, on les y puisse troubler & empêcher en quelque maniere que ce foit; & si aucuns procès s'en étoient pour raison de ce mus & intentés, nous iceux procès avons mis & mettons à néant. de notre puissance & authorité royale, par ces présentes; car tel est notre plaisir, nonobstant quelconques ordonnances, restrictions, mandemens ou défenses à ce contraires. Donné à Lyon, le huitieme jour d'Avril, l'an de grace 1510, avant Pâques. Signé par le Roi.

### Extrait des Registres du Parlement.

PAR devant Jean Dupré & Jean Dany, notaires du roi notre feigneur, de par lui établis au châtelet de Paris, furent présens nobles & scientifiques personnes Me Philippe Pot, trésorier; Guillaume de Paris, chantre; Arthus d'Aulnoy; Jean Parent; Guillaume Cornet; Louis Robertet; François de Lestrange; Antoine Sanguin & Noël Duval, tous chanoines de la fainte-chapelle du palais royal à Paris, lesquels pour eux esdits noms, firent, nommerent, constituerent, ordonnerent

An. 1518.

& établirent leurs procureurs-généraux & certains messagers spéciaux, honorables hommes Mes François Lalement, & Charles Boussart, procureurs en la cour de parlement, auxquels & à un chacun d'eux seul, & pour le tout portant lettres, les dits constituants donnerent & donnent plein pouvoir, puissance & autorité, & mandement spécial de passer & homologuer en ladite cour, & par-tout ailleurs où il appartiendra, l'appointement duquel la teneur ensuit.

Entre le procureur-général du roi, demandeur, & les chapelains & clercs des trésorier & chanoines de la sainte-chapelle du palais à Paris, adjoints d'une part, & lesdits trésorier & chanoines de la sainte-chapelle, défendeurs d'autre part; lesquelles parties étoient en procès en la cour de céans, pour raison de certaines omissions, prétendues par lesdits demandeurs & adjoints, au fervice divin d'icelle sainte-chapelle, auquel procès tellement a été procédé, qu'elles ont baillé lesdites omissions, défenses, répliques & dupliques par écrit & produit, d'une part & d'autre; & pour ce que lesdites parties n'ont sçu dire chose valable, pour empêcher ce qui s'ensuit, la cour a ordonné & ordonne, qu'en ladite sainte-chapelle, feront treize chapelains & treize clercs, pour faire le fervice divin, tant de nuit que de jour, de toutes les heures canoniales; & feront tenus lesdits treize chapelains, chacun d'eux en sa semaine, de dire les grand'messes ordinaires, qui se disent en la haute-chapelle, sans prendre: autre émolument que leurs distributions ordinaires. Aussi seront tenus lesdits chapelains en leurs semaines, chacun en son tour, dire & célébrer les messes des trépassés en prenant les émolumens qui leur est ordonné, sçavoir deux sols parisis pour chacune messe; & seront tenus lesdits chanoines en leurs semaines, chacun en son tour coucher au gite durant leur semaine, & ne pourront coucher autre part, sans le congé ou licence dudit tréforier, & en y couchant pour chacun jour auront trois deniers parifis ordonnés par le roi Saint-Louis. Item, fera tenu chacun desdits chanoines chercher & nommer audit trésorier, dans trois mois, un chapelain & clerc tel que bon lui semblera capable & idoine, selon la forme & teneur de l'arrêt du 20 Septembre 1413. Item, que où il fera question de la privation & éjection desdits chapelains ou clercs pour leurs délits & crimes, ou autres causes raisonnables, sera procédé par le tréforier ou son official, dont la sentence rendue après avoir appellés deux notables personnages conseillers ou praticiens non suspects, ni favorables à l'un ou à l'autre desdites parties, sera exécutée réellement & de fait, nonobstant opposition ou appellation quelconque, & sans préjudice d'icelle; & pourront néanmoins lesdites parties, ou l'une d'icelles appeller, si bon leur semble : & seront tenus lesdits trésorier & chanoines loger.

& tenir avec eux leurs chapelain & clerc, ou les loger en la chambre qui leur sera distribuée en l'hôtel commun d'iceux trésorier & chanoines situé audit palais, le tout à l'option & élection desdits trésorier & chacun chanoine. Ét fera tenu chacun desdits chanoines nourrir le chapelain ou clerc qui fera logé avec lui, en prenant son vivre ainsi qu'il a été accoutumé; & là où ledit chanoine ne voudroit nourrir fon chapelain ou clerc, il ne prendra le vivre, ains fera distribué audit chapelain ou clerc; & quant aux deux messes basses fondées par le roi Charles V, les chapelains seront tenus les dire & célébrer, & les clers préparer l'autel, & assister en l'habit de la sainte-chapelle auxdites messes chacun en leur tour; & pour ce faire sera distribué auxdits chapelains & clercs la fomme de cent livres parifis selon qu'il est ordonné par la fondation d'icelles; & sera tenn ledit trésorier conférer toutes & chacunes les chapellenies de la ville & vicomté de Paris, dont la collation appartient au roi, aux chapelains, clercs, enfans de chœur de ladite fainte-chapelle, aux deux maîtres desdits enfans, & à son official, & non à autre, selon & ensuivant la commission baillée à perpétuité aux trésoriers de ladite sainte-chapelle, selon qu'il est contenu en la chartre du 14 Octobre 1438; & en cas que ledit trésorier, ses successeurs ou leurs vicaires feroient collation desdites chapelles vacantes par mort, à l'un desdits chapelains, ou clercs pour la garder ou réfigner à quelqu'un qui ne seroit des dessis dits, ladite collation sera nulle, & pourra ledit official ou l'un desdits chapelains ou clercs impétrer lesdites chapelles ainsi conférées pour frauder lesdits chapelains, clercs ou official, comme vacantes du roi, ou dudit trésorier ou son vicaire, autre que celui qui en auroit fait ladite collation. Et pourra ledit trésorier, en son absence, constituer vicaire pour conférer lesdits bénéfices, un desdits chanoines tel que bon lui femblera. Et au regard des offrandes & oblations, elles feront & appartiendront auxdits tréforier & chanoines qui les prendront ainsi qu'ils ont accoutumé de toute ancienneté. Et seront les procureurs des antres négoces & affaires, & receveurs dudit revenu d'icelle faintechapelle, ordonnés & constitués par lesdits trésorier & chanoines, & les comptes rendus par-devant iceux tréforier & chanoines, & généralement l'administration du temporel de ladite sainte-chapelle sera & appartiendra auxdits tréforier & chanoines seulement, & non à d'autres; & au surplus feront gardées & observées les fondations, statuts & anciennes observances d'icelle fainte-chapelle felon leur forme & teneur. Et à tout ce que dit est, faire, accomplir, observer & garder sont lesdites parties condamnées, & les condamne ladite cour, & généralement d'autant faire que lesdits trésorier & chanoines feroient & faire pourroient, si présens

en leurs personnes y étoient, promettant, obligeant, &c. Fait l'an 1518, le Mercredi 13 Avril, avant Pâques. Ainsi signé Dupré & Dany.

Secunda Reformatio sacrosancta Capella.

AN. 1520.

FRANCISCUS Dei gratia rex Francorum, dux Mediolani, & Genuæ dominus, ad perpetuam rei memoriam. Non minus à viris etiam prudentissimis laudabile existimari solet jam facta emendare, partaque tueri, aut edita ordinare, qu'am ea ab initio adinvenire, acquirere, seu novâ quâdam editione componere : verùm multò laudabilius excogitandum est dissormata reformare, inordinataque ad debitam & opportunam seriem ponere. Cùm verò facrofancta nostri palatii Parisiensis capella, quamplurimis colendissimis fanctissimisque reliquiis, etiam falutaribus vexillis facratissimæ passionis Domini nostri Jesu-Christi adornata à recolendæ memoriæ glorioso confessore sancto Ludovico prædecessore & progenitore nostro, fundata, deinde à plerisque aliis prædecessoribus & progenitoribus nostris Francorum regibus multis & variis muneribus, donis & proventibus dotata & augmentata fuerit, in quâ pro divino cultu & fervitio exercendo thefaurarius unus, certique canonici, multi etiam alii presbyteri capellani, clerici & habituati seu officiarii instituti fuerint. ut Deo summo & maximo assiduas preces pro nobis dictisque prædecesforibus, necnon successoribus nostris fundere possent, quod anteà adeò præclarè, integrè & perfectè, ac cum tanta gravitate, honestate & modulatione actum fuerat, ut ab omnibus etiam exteris, & quafi in toto orbe terrarum laudari & extolli soleret. Verum, quod dolenter ferimus, à paucis temporibus citrà inter prafatos thesaurarium & canonicos parte ex una, dictosque capellanos & clericos parte ex altera, tantæ ortæ fuerant lites & controversiæ, ut pro amore odium, pro pace rixa, & pro concordià litigium inter eosdem in tantum pullularant, quòd nulla communitatis ecclesiasticæ fraternitas inveniri posset. Verùm quod deterius est, pro ecclesiâ & divino cultu, palatia & diversas Judicum & practicantium curias & domos frequentare, in iifque vagari, in magnum ecclesiasticæ disciplinæ scandalum, miserè cernerentur; quod quidem fummà cum ratione molettè ferentes, illosque ad rectum quietis & pacis tramitem reducere anhelantes, certos, probos, fapientes & oculatos viros commissimus, qui omnes & quascumque dictorum prædecessorum nostrorum fundationes, institutiones & ordinationes viderent, litesque & controversias præfatas perpendere haberent, omnibusque benè & prudenter palpatis, visis & intellectis, quid in ea re agendum per nos fore præmeditarentur, nobisque sideliter referrent; quod quidem æquisimo libramine peractum fuit: illifque, aliis etiam probatissimis viris per nos auditis

fuper prædictis controversiis, & ut iissem thesaurario & canonicis, nec non aliis capellanis, clericis, habituaris, & officiariis dictæ facrosanctæ palatii nostri Parisiensis capellæ, certa vivendi forma detur, divinusque cultus in eâdem, juxta & secundum intentionem præfatorum fundatorum, ad Dei omnipotentis, gloriossimæque ejus genitricis Mariæ honorem, celebrari decenter & sanctè valeat: sequentes ordinationes, sanctiones & statuta secimus, edidimus, & ordinavimus, ac tenore præfentium facimus & ordinamus in ævum perpetuum valituras; nobis tamen & successoribus nostris illas augendi, minuendi, mutandi, declarandi & interpretandi reservantes facultatem, prout præfati prædecessores nostri sibi & nobis ac successoribus nostris expressè reservaverant.

Imprimis fiquidem infequendo fundationes beatissimi Ludovici de anno millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, & de anno millesimo ducentesimo quadragesimo octavo, approbationemque illarum factam per Philippum ejus filium de anno millesimo ducentesimo septuagesimo octavo, regisque Philippi de anno millesimo trecentesimo decimo octavo, chartamque reformativam Caroli VI. de anno millesimo quadringentesimo primo prædecessorum nostrorum; statuimus ordinamusque, quòd thesaurarius dictar sacrosanctar capellar, & quilibet aliorum canonicorum illius tenebitur habere unum capellanum presbyterum actu, & unum clericum diaconum vel subdiaconum, ipsosque hospitare, nutrire & alimentare in domibus snis honestè, prout antiquitùs consuetum fuit.

Præfatus verò thesaurarius dictæ capellæ sanctæ erit presbyter actu, nec poterit thesauraria conferri alteri quàm presbytero actu existenti, insequendo ordinationem per præfatum Carolum sextum sactam anno millesimo quadringentesimo, & per sacrum concilium constantiense confirmatam.

Erunt prætereà canonici dicæ capellæ fancæ presbyteri, nec poterunt canonicatus & præbendæ ejusdem conferri aliis quàm presbyteris, aut faltem personis quæ possint ac teneantur promoveri ad facrum presbyteratus ordinem infra annum.

Quamvis autem capellani & clerici dictorum thesaurarii & canonicorum dictæ capellæ sanctæ non sint intitulati, sen habere benesicia intitulata non dicantur, non tamen poterunt ipsi capellani & clerici privari aut expelli à servitio dictæ capellæ sanctæ nisi per thesaurarium, qui cum causa rationabili, vocatisque secum duobus probis viris ecclessasticis, non suspectis nec savorabilibus, poterit procedere summariè, & de plano ac sine sigura judicii ad privationem & expulsionem dictorum capellanorum & clericorum, ipsis tamen summariè & de plano auditis. Sententia verò per præsatos thesaurarium, & duos probos viros ecclessasticos conformes &

unanimes in opinionibus suis per eosdem tres concorditer signata demandabitur executioni, nonobstante quacumque appellatione interponenda, sine tamen prajudicio illius.

Deinde infequendo tenorem arresti lati anno Domini millesimo quadringentesimo decimo tertio inter canonicos dicta sancta capella agentes & opponentes respective in casu novitatis & saisinæ, & dictum thesaurarium agentem & conquerentem, necnon prædictos thefaurarium, capellanos & clericos opponentes in dicto casu novitatis. Canonicus ille qui tenetur habere capellanum & clericum, tenebitur illum vel illos præfentare infra unum mensem thesaurario prædicto, vel ejus vicario (thesaurario absente, in casibus in quibus præfatus thesaurarius se absentare potest, ut infrà dicetur) & eo sic præsentato, dictus thesaurarius seu ejus vicarius tenebitur eundem præsentatum mittere cantori distæ capellæ, ad eundem, ut moris est, examinandum; qui quidem cantor tenebitur illum infra aliam immediatè sequentem diem examinare, & si idoneus & sufficiens repertus fuerit, eum prædicto thefaurario, feu suo præfato vicario repræfentabit; qui quidem thefaurarius, seu ejus vicarius horâ servitii in dictâ capella fiendi, & in revestiaro dictæ capellæ, vocato secum canonico qui illum primò præsentaverit, in præsentià aliorum canonicorum qui interesse voluerint, à dicto præsentato juramentum recipiet secundum tenorem & formam infertam in libro statutorum dictæ capellæ, locumque in choro ejusdem assignabit seu monstrabit, nullà alià solemnitate fervatà: & ubi pradictus canonicus dictos capellanum & clericum infra dictum unius mensis spatium non præsentaverit, prædictus thesaurarius, seu eius Vicarius poterit & tenebitur de alio providere, prædicta folemnitate servatâ. Dictus verò capellanus aut clericus, ficut præmittitur, receptus, describetur secundum suæ receptionis ordinem in quâdam tabulâ prædictis capellanis & clericis per ordinem describendis fiendâ. Sic enim in futurum fervari volumus.

Decernimus etiam quòd capellani prædicti de cætero habeant & percipiant duos folidos Parisienses pro quâlibet missa per eosdem dicenda de anniversariis seu obitibus sundatis per Carolum V, prædecessorem nostrum.

Insuper tres matricularii dica capella, & quilibet ipsorum suo periculo tenebitur habere clericum unum benè & debitè cantionatum, tenebunturque dicti tres clerici dictorum trium matriculariorum pernoctare singulis noctibus, & cubare in dicta capella pro custodia præfatarum reliquiarum; ultra quos quidem clericos, capellanus dictorum thesaurarii & canonicorum, qui erit hebdomadarius, tenebitur etiam qualibet nocte suæ hebdomadæ in præfata capella pro dicta custodia pernoctare, recipietque

dictus capellanus tres denarios Parisienses singulis diebus sue hebdomade, ordinatos ex fundatione beati Ludovici canonico aut capellano pernoctanti in dicta capella cum matriculariis.

Deindè insequendo chartam reformativam de anno millesimo quadringentesimo primo, matricularius hebdomadarius die sabbati suz hebdomadæ matutinis finitis tenebitur ire ad locum vocatum de la Paye, in quo dicti thesaurarius & canonici consueverunt congregari, & ibidem denuntiabit præfato thesaurario, an dictus capellanus hebdomadarius cubuerit in dicta capella, prout tenebatur, vel non, ut videlicet dictus thesaurarius in casu desectus & negligentiæ provideat, prout juris suerit & rationis.

Missa autem inferioris capellæ per præfatum beatum Ludovicum fundata dicetur per unum ex dictis canonicis aut capellanis eorumdem, absque eo quod pro dicta missa aliquid accipiat secundum ejusdem beati Ludovici fundationem.

Capellanus verò qui cantabit missam fundatam in dictà inferiori capellà per Philippum regem filium dicti beati Ludovici, percipiet pro qualibet missa duos solidos Parisienses.

Et capellanus ille quem continget facere fervitium pro alio canonico quam pro domino suo absente, videlicet canonico illo & capellano suo hebdomadariis, percipiet dicus capellanus pro tota hebdomada & distributionibus illius hebdomadæ sexdecim solidos Parisienses.

Capellanus autem qui celebrabit missam obituum fundatorum in dictâ fanctâ capellâ, percipiet pro quâlibet missa duos solidos Parisienses.

Insuper capellani præfatorum thesaurarii & canonicorum tenebuutur celebrare singulis diebus, matutinis sinitis, in navi distæ capellæ duas missas fundatas per præfatum Carolum V, pro quibus percipient centum libras eis ordinatas ex dista fundatione singulis annis, quatuor terminis eis solvendas & tradendas, in quarum missarum celebratione assistere habebunt clerici cum habitu decenti, qui etiam exsolventur ex dista summa centum librarum.

Circa verò distributiones quotidianas percipiendas, insequendo distam fundationem beati Ludovici, liunc servari volumus ordinem. Videlicet quòd præfati capellani prædistorum thesaurarii & canonicorum percipiant quatuor denarios Paristenses pro assistendo divino servitio diebus ferialibus aut sestis trium lectionum; sic videlicet pro matutinis duos denarios Paristenses, pro horis Primæ, Tertiæ, magnæ missæ & sextæ unum denarium Paristensem; pro horis verò Nonæ, Vesperarum & Completorii alium denarium Paristensem: quibus diebus quilibet clericus dictorum canonicorum, ut dictum est, assistendo tres percipiet denarios Paristenses, unum videlicet pro matutinis, alios verò duos pro aliis horis & missa magnâ.

Diebus autem dominicis & feltis novem lectionum qui'ibet præfatorum capellanorum percipiet sex denarios Parisienses; videlicet quatuor pro matutinis; pro horis verò Primæ, Tertiæ, missæ & sextæ unum denarium; & pro horis Nonæ, Vesperarum & Completorii alium denarium: prædicti verò clerici habebunt quatuor denarios Parisienses, videlicet duos pro matutinis, unum pro missa & aliis horis ante prandium dicendis, alium verò pro cæteris horis sumpto prandio dicendis.

In festis autem semiduplicibus, quilibet dictorum capellanorum habebit octo denarios; quatuor videlicet pro matutinis, pro aliis verò horis ante meridiem dicendis cum missa duos denarios, & pro aliis horis post meridiem dicendis alios duos denarios Parisienses. Quilibet autem dictorum clericorum sex denarios Parisienses habebit; videlicet quatuor pro matutinis, unum pro horis cum missa ante meridiem, & alterum pro aliis horis post meridiem dicendis.

In festis autem duplicibus quilibet præfatorum capellanorum habebit decem denarios Parisienses; sex videlicet pro matutinis, duos pro missã & horis ante meridiem dicendis, alios duos pro horis post meridiem dicendis.

In festis verò folemnibus quilibet capellanus percipiet quatuordecim denarios Parisienses; octo videlicet pro matutinis, tres pro aliis matutinalibus & missa, & alios tres pro aliis horis de serò dicendis. Et clericus quilibet percipiet decem denarios, sex pro matutinis, duos pro horis matutinalibus & missa, alios verò pro aliis horis de serò dicendis.

Ultra quas quidem distributiones supra insertas, insequendo fundationem à Carolo sexto prædecessore nostro factam de anno millesimo quadringentesimo secundo, quilibet prædictorum capellanorum & clericorum assistendo horis Primæ, Tertiæ, Sextæ, Nonæ & Completorii, & pro quâlibet dictarum horarum habebit unum denarium Parisiensem.

Prætereà infequendo primam fundationem à præfato Philippo anno millesimo trecentesimo decimo nono factam, ordinationemque Caroli sexti de anno millesimo quadringentesimo septimo, cantor dictæ capellæ tenebitur assistere continuè omnibus horis canonialibus & magnis missis de die, à principio usque ad finem: nec poterit dictus cantor esse vicarius dicti thesaurarii; poterit tamen ipse thesaurarius in sui absentia, & casibus quibus se absentare potest, committere seu creare vicarium, unum videlicet de dictis aliis canonicis, qualem & videbit & placuerit.

Insuper canonici dicta facrosancta capella nihil percipient de distributionibus ordinatis pro magnis & parvis horis dicendis, nisi intersint in illis.

Infequendo etiam antiquum statutum (editum per quemdam Petrum de Alliaco,

Alliaco, tunc thefaurarium dictæ capellæ, & deinde cardinalem,) de anno millesimo ducentesimo nonagesimo nono de mense Martii, prænominati thefaurarius & canonici poterunt se absentare in quolibet anno per spatium unius mensis continui aut discontinui, quo quidem mense durante, & eorum absentiâ nonobstante, solitas lucrabuntur distributiones ac sic interfuissent, actuque servitium fecissent, dùm tamen prædicta absentia per eosdem non capiatur aut siat diebus natalis Domini, Paschatis, Pentecostes, inventionis & exaltationis sanctæ crucis, coronæ Domini sanctæ spinæ, assumptionis, nativitatis, purificationis & annuntiationis beatæ Mariæ Virginis, fancti Ludovici regis, prædictæ susceptionis sanctarum resiquiarum dictæ capellæ, omnium sanctorum, & dedicationis ejusdem capellæ.

Demùm merelli præinfertis canonicis, capellanis & clericis distribuendi in choro dictæ capellæ tradentur, nec exfolvetur aliquid eisdem canonicis & capellanis, nisi ad rationem & modum dictorum merellorum, de quibus justa & æqua siet computatio antequàm ad solutionem procedatur effectualem.

Tenebuntur autem præfati canonici intessere horis & Misse, & chorum intrare in misse, videlicet ante sinem epistolæ, in matutinis verò & aliis horis ante versum gloria patri primi psalmi, assistendo tamen usque ad sinem dictarum horarum & misse, aliter tanquam absentes censebuntur & reputabuntur.

Tenebuntur insuper dicti canonici continuam facere residentiam in dicta capella secundum tenorem fundationis beati Ludovici, & aliorum fundatorum prædecessorum nostrorum, & formam juramenti per eosdem canonicos in nova sua receptione præstare soliti: & si illam desierint, contra eos procedetur per præstatum thesaurarium secundum tenorem fundationum dictarum & juramenti, ac alias secundum juris dispositionem, prout juris suerit & rationis.

Quantum verò ad Oblationes, quæ in dies in honorem dictarum sacratissimarum reliquiarum in dicta capella dari solent, siet distributio talis: videlicet quòd prædicti thesaurarius & canonici percipiant duas partes de tribus, alia verò tertia pars spectabit & pertinebit capellanis & clericis dictæ capellæ inter se dividenda.

Sex veiò presbyteri feu capellani perpetui in dictà capellà fundati, quotidianas distributiones accipientes, tenebuntur etiam continuam facere residentiam in dictà capellà fanctà, juxta formam juramenti per eos præstari soliti, & tenorem fundationis eorumdem. Ubi autem eos, aut aliquem eorum, per spatium duorum mensium absentare continget, monebuntur per dictum thesaurarium ad residendum; quà monitione sactà, si non parue-

rint, procedetur per eundem thesaurarium contra illos ad privationem eorumdem, & aliàs prout juris fuerit & rationis.

Tenebuntur autem dicti fex presbyteri feu capellani perpetui fequens agere fervitium, illorum fundationes observando.

Videlicet capellanus fundatus per prædictum Philippum regem anno millesimo ducentesimo octogesimo sexto, tenebitur celebrare singulis diebus unam missan pro defunctis, exceptis diebus festorum solemnium & duplicium, quibus missam celebrare habebit de die festi occurrentis.

Alius verò capellanus fundatus per prædictum Philippum anno millesimo ducentesimo octogesimo nono, tenebitur singulis diebus, aut saltem quater in hebdomadâ, celebrare missam pro desunctis in inferiori capella ad altare sancti Clementis.

Capellanus fundatus per prædictum Philippum anno millesimo ducentesimo nonagesimo primo, nisi legitimam habeat excusationem, tenebitur celebrare missam pro defunctis ad minus quater in hebdomada in dicta inferiori capella ad altare fancti Blassi, exceptis diebus dominicis & festis, quibus tamen celebrare poterit missam de die occurrenti, si ei videatur, loco missa defunctorum: si verò legitimo impedimento cessante prædictus capellanus omitteret prædictas celebrare missas, præfatus thesaurarius faciet, per alium aut alios, illas celebrare expensis proventuum dictæ capellæ.

Capellanus fundatus per dictum Philippum anno millesimo trecentesimo primo in honorem sanctorum Nicolai & Ludovici, tenebitur singulis diebus, nisi legitime impeditus fuerit, & ad minus quater in hebdomadâ, celebrare missam pro defunctis in dictâ inferiori capella ad altare dictorum sanctorum Nicolai & Ludovici, exceptis diebus dominicis & festis, quibus poterit celebrare missam de die occurrenti, si ei videatur; quas si cessante legitimo impedimento missas prædictas celebrare omitteret, idem thesaurarius easdem celebrare per alios faciet sumptibus proventuum dictæ capellæ.

Capellanus fundatus per præfatum Philippum anno millesimo trecentesimo decimo octavo ad altare fancti Joannis evangelistæ, tenebitur in eodem celebrare, & dicere quatuor missas in quâlibet hebdomadâ; & si cestante legitimo impedimento desistat, præfatus thesaurarius sumptibus dictæ capellæ faciet illas celebrare.

Capellanus fundatus per præfatum Philippum anno millesimo trecentesimo trigesimo nono in mense Julii in honorem beatissimæ virginis Mariæ, sancti Venantii & totius curiæ cælestis, tenebitur singulis diebus in propria persona, nisi justum allegaverit impedimentum, celebrare & cantare mislam in altari existente retrò magnum altare dictæ capellæ sanctæ subtus reliquias

illius; videlicet die dominica de ipfa dominica currente, vel festo novem lectionum, si in eadem occurrat: lunæ verð, de angelis; Martis, pro defunctis; Mercurii, de sancto Venantio; Jovis, pro defunctis; Veneris, de veneratione sanctissimarum reliquiarum supra dictum altare repositarum; sabbati, de virgine Maria: facietque in qualibet dictarum missarum & singulis prædictis diebus commemorationem sancti Venantii, exceptis diebus quibus celebrabitur pro defunctis. Qui quidem capellanus si in præmissis celebrandis missis defecerit, prædictus thesaurarius illas celebrare faciet sumptibus dictæ capellæ.

Prætereà decernimus quòd de proventibus fundationum de novo factarum, & earum quas in futurum in dictà capellà fieri continget, fiat distributio & divisio talis: videlicet quòd dicti capellani percipiant tertiam partem ejus partis quam Thefaurarius & canonici percipient, clerici verò quartam; ita & taliter, quòd si contingat canonicum percipere duodecim denarios, capellanus accipiet quatuor, clericus verò tres: quam quidem divisionem & partitionem observari volumus in distributionibus exequiarum corporum præsentium, & aliis emolumentis eorumdem. Si tamen aliter per fundationem ordinatum fuerit, servabitur fundatorum voluntas & judicium.

Et hæc ordinata fuerunt insequendo fundationum tenorem prædicti sancti Ludovici, & Philippi ejus filii, aliorumque prædecessorum nostrorum.

Fiet tamen solutio distributionum processionis fundatæ in dicta capella sancta per defunctum magistrum Joannem Mortis cantorem illius, per merellos, & per distributorem dictæ capellæ.

Tenebuntur infuper dicti thefaurarius & canonici præsentare vicarios perpetuos in tribus ecclesiis parochialibus Normanniæ, secundum reformationem Caroli de anno millesimo trecentesimo vigesimo secundo.

Tenebitur autem thesaurarius dictæ capellæ committere unum bonum distributorem, videlicet unum de habituatis in dicta capella sancta.

Si verò accidat aliquem aut aliquos ex prædictis capellanis & clericis in aliquam incidere infirmitatem, fiet eis integra distributionum solutio infirmitate durante, & ad illam faciendam arctabuntur & astringentur prædicti thesaurarius & canonici.

In libro autem obituum dictæ capellæ describentur dies obitûs, & nomina fundatorum illorum, necnon summa in genere proventuum pro dictis sundationibus relictorum.

In acceptandis verò novis fundationibus in dictà capellà fiendis, commissione que receptoris, & auditione computorum ejusdem capellæ, prædicti capellani & clerici minimè vocabuntur. Infequendo prætereà fundationem beati Ludovici aliorumque fundatorum dictæ capellæ fancæ prædecessorum nostrorum, thesaurarius prænominatus habebit totalem jurisdictionem & superintendentiam super omnes canonicos, capellanos, clericos, clericulos seu Infantes chori, magistros eorumdem, & alios presbyteros capellanos & habituatos in sacrosancta capella, sive dicti magistri suerint in arte musices, sive grammatices.

Fiet autem per dictum thesaurarium tabula una, in quâ describentur nomina & cognomina canonicorum, capellanorum & clericorum prædic-

torum fecundum fuarum receptionum ordinem.

Demùm volumus & ordinamus quòd omnes & finguli capellani capellaniarum totius præposituræ vel vicecomitatûs parisiensis ad dispositionem nostram existentium teneantur tradere dicto thesaurario inventarium signatum manu grafarii ossicialatûs dicti thesaurarii de omnibus & quibuscumque ornamentis, calicibus, jocalibus, & aliis bonis dictis capellis pertinentibus & spectantibus; habeantque dicti capellani prædictarum capellaniarum & teneantur indilatè reponere in gazophylacio, archivis seu thesauro præfatæ capellæ omnes litteras, titulos, documenta, instrumenta & alia monumenta originalia sactum & jus prædictarum capellarum concernentia, pro illorum perpetuâ conservatione, cum legitimo inventario duplicato, uno videlicet apud dictos vicarios seu capellanos retento, altero verò in dictis archivis capellæ sanctæ relicto, de quibus quidem documentis, & aliis, prædicti capellani poterunt habere copias ab originalibus extractas, & cum eisdem collationatas, quatenus opus fuerit.

Et ulteriùs tenebuntur capellani dictarum capellarum semel in anno, videlicet die mercurii post dominicam Brandonum vocatam, comparere in domo dicti thesaurarii ad certiscandum ei thesaurario de servitio per eos & quemlibet ipsorum respective facto secundum fundationem dictarum

capellarum.

Statuimus etiam & ordinamus quòd ad obviandum infolentiis & tumultibus qui fieri folent in dictà capellà durantibus fervitio divino & proceffionibus ejusdem, thesaurarius prædictus possit & valeat committere, ordinare & instituere tres apparitores de proventibus dictæ capellæ fanctæ salarizandos, qui tenebuntur assistere omni servitio divino in dictà capellà fiendo, processionibusque ejusdem, necnon custodire portas chori dictæ capellæ sanctæ dicto servitio durante, & quoties dictarum sacratissmarum reliquiarum ostensio siet, quos quidem tres apparitores & quemlibet ipsorum volumus, statuimus & ordinamus fore & esse immunes, exemptos, liberos & francos ab omnibus impositionibus, aidis, & aliis tributis per nos impositis & imponendis, prout & quemadmodùm alii canonici, capellant & habituati dictæ capellæ sunt & fuerunt.

Infuper volumus, fiatuimus & ordinamus, ut clericuli feu Infantes chori dictæ capellæ, qui fuæ juventutis dies & teneros annos in ejufdem capellæ fervitio confumunt, non irremunerati discedant, verùm virtutis & sapientiæ via eisdem præbeatur; duo videlicet ex illis quos prædictus thesaurarius juxta sui confcientiam, quam super hoc oneramus, duxerit idoneiores eligendos, per eum præsententur dilecto & sideli confessori nostro, qui pro nunc est, & pro tempore erit; qui quidem confessori noster habeat & teneatur providere illis de duabus primis Bursis inclyti nostri regalis collegii Navarræ vacaturis, ita & taliter quòd prædictus confessor noster, cui dispositionem dictarum bursarum commissimus, teneatur in suturum de dictis duabus bursis duobus ex dictis clericulis capellæ sanctæ providere.

Ut igitur præinsertæ ordinationes suum sortiri valeant effectum, præfatique thefaurarius, capellani, clerici & habituati nostræ dictæ capellæ fanctæ in pace & quiete vivere possint, nos proprio motu, ex certâ nostrà scientià, & de plenitudine potestatis nostræ adnullamus & adnullatos declaramus omnes & quascumque lites, processus & controversias motas & pendentes tam agendo quam defendendo inter prædictos thefaurarium & canonicos ex una, & dictos capellanos & clericos ex altera partibus, occasione præmissarum intentatos, absque tamen præjudicio arreragiorum per nonnullos capellanos & clericos prætenforum de fuis distributionibus in dictà capellà lucratis, de quibus lites nonnullæ funt adhuc in curia nostra parlamenti Parisius pendentes, ad quas summariè, & de plano, ac fine figurâ & strepitu judicii cognoscendas, definiendas & determinandas committimus magistros Andream Verius, Robertum Turquam, & Matthæum de Lonquejoe confiliarios nostros in nostrâ curiâ parlamenti Parisius, decernentes, id quod per eosdem super his factum fuerit, esse & fore tenendum, ac si per nos & curiam nostram esset decisum per arrestum, omnem cognitionem à dictà curià ad illos tres suprà nominatos dictà causa evocantes & remittentes, prout ex dictis motu proprio, certâ scientiâ, & potestatis plenitudine evocamus, remittimus per præfentes, oppositionibus, aut alterius provocationibus impedimenti feu obstaculi remotis, & illis non obstantibus. Et utstrmum &stabile perpetuò perfeveret, his præfentibus figillum nostrum duximus apponendum, falvo in cæteris jure nostro, & in omnibus quolibet alieno. Datum Romorentini, mense Januarii, anno Domini 1520, & regni nostri septimo. Sic signatum fupra plicam, per regem, Robertet.

Lettres du Roi concernant le logement des Chapelains & Clercs des Tréforier, & Chanoines.

AN. 1522.

FRANÇOIS par la grace de Dieu roy de France, à nostre amé & féal confeiller & premier chapelain le tréforier de nostre faince chapelle de nostre palais à Paris, falut & dilection. Comme par nos lettres en forme de chartre, contenant plusieurs articles rouchant le divin service & suppost de nostredite saince chapelle audit palais, nous ayons ordonné que les tréforier & chanoines d'icelle sainste chapelle seroient tenus chacun avoir & loger en leurs maisons un chapelain & un clerc, & icenx chapelains & clercs nourrir & alimenter, comme il estoit accoustumé d'ancienneté; & de présent avons esté adverty que pour plusieurs causes & inconvéniens a esté dès long-remps, à ce que dit est, discontinué, mesmement parce que par lesdites fondations d'icelle saince chapelle n'estoit ordonné que lesdits chapelains & clercs sussent muliciens de si grande perfection de musique qu'il est requis de présent, par quoi le temps passé suffisoit les avoir experts de plein chant, bonnes mœurs & connoissance de gens qui les plaigeoient pour demeurer avec lesdits trésorier & chanoines. Et convient à présent prendre lesdits chapelains & clercs souverains en l'art de musique, qui est difficile chose à trouver, pour servir en icelle faincte chapelle autres que jeunes gens venans de plusieurs pays estrangers de ce royaume inconnus & fans plaige ne caution, qui s'en vont guand bon leur femble errans & desirans voir le monde; & s'il s'en trouve aucuns arrestez, les uns ont bénéfice & revenus, qui veulent estre servis, les autres font vieils & valétudinaires, qui ont befoin de gens pour les fervir; les autres ont avec eux leurs meres, freres ou neveux, & autres leurs pauvres parens pour les nourrir, en estre servis & traitez. ce qui ne leur seroit permis, demeurans ès-maisons desdits trésorier & chanoines si petites, & la pluspart ruyneuses, qu'elles ne suffisent seulement pour loger lesdits trésoriers & chanoines; aussi que par nos prédécesseurs roys a esté donné ausdits trésorier & chanoines certaine maison en l'enclos dudit palais pour en icelle loger leursdits chapelains & clercs, en laquelle ils ont depuis accoustumé les loger, comme ils sont de présent. Et pour ce nous ont supplié & requis lesdits trésorier & chanoines, chapelains & clercs leur pourvoir fur ce de remede convenable. Pourquoy nous ces choses considérées. & que selon le temps & mœurs des vivans convient remédier aux affaires qui s'offrent; pour ces causes & autres justes & raisonnables à ce nous mouvans avons déclaré & ordonné, déclarons & ordonnons par ces présentes, que lesdits trésorier & chanoines ne soient

tenus ni contraints, si bon ne leur semble, loger & tenir en leurs hostels & maifons leursdits chapelains & clercs, ains les loger audit hostel & maison où ils font de présent & ont accoustumé passé à long-temps les loger dedans ledit palais pourveu & parmi ce que lesdits trésorier & chanoines feront tenus fouvent les visiter, & les malvivans révoquer & contraindre demeurer avec eux en leurs maisons. Et ainsi l'avons voulu & ordonné, voulons, ordonnons, & nous plaist estre fait, observé & gardé, nonobstant qu'autrement soit disposé par nosdites autres lettres, ausquelles quant à ce seulement nous avons dérogé & dérogeons par ces présentes. Si vous mandons, & pour ce qu'à nous appartient la connoissance des fautes & obmissions des choses concernant & regardant l'effet des statuts & ordonnances qui touchent ladite saince chapelle, & punir les infracteurs & contrevenans en icelles, commettons & expressément enjoignons par ces présentes, que les choses dessus dites vous faites observer de point en point selon que dit est, nonobstant comme dessus, & guelconques autres lettres, restrictions, mandemens ou défenses à ce contraires. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le 26e jour de Février l'an de grace 1522, & de nostre regne le neufvieme. Ainsi signé par le roy, Robertet.

Lettres du Roi, portant ordre d'abattre les maisons & loges bassies dans la cour du Palais.

SUR la présentation faite à la chambre de céans des lettres-patentes du roy données à Saint-Germain-en-Laye, le deuxieme jour de Mars l'an M. D. XXVI, dont la teneur ensuit : François par la grace de Dieu roy de France, à nos amez & féaux gens de nos comptes à Paris, salut & dilection. Comme nostre palais royal situé & assis à Paris soit fait & construit pour maison forte, fermant à porte, distinct & séparé des habitans de nostre ville, ordonné seulement pour la demeure des rois, leurs domestiques & familiers; pour la fûreté duquel lieu guet soit establi toutes les nuits par dedans & par dehors pour la garde des faincts reliquaires de notre sainte-chapelle, trésor de nos chartes, & des registres de nos cours de parlement & chambre desdits comptes, & autres cours & jurisdictions qui se tiennent journellement audit palais, & ne soit loisible. construire aucunes maisons ou loges au pourpris dudit palais sans nostre vouloir & exprez confentement; néantmoins foubs couleur d'augmentation de nostre domaine, ont puis nagueres esté édifiées plusieurs maisons, loges & édifices, joignans & attenans à ladite sainte-chapelle, la grande salle du palais, chambre du trésor, & autres lieux sur les carreaux de la cour du palais, par gens méchaniques & de mestiers, demourans

AN. 1526.

ordinairement & tenant leur ménage & feu en icelles, qui rendent ledit lieu moins seur, trop commun, & infecté, & subjet à ordures, pestes, & autres maladies contagieuses, & autres grands dangers de seu, de larcin, empeschans & occupans ladite cour expressément ordonnée grande & plantureuse, pour la décoration dudit lieu, & pour recevoir gens & chevaux y arrivans journellement, & aux entrées des rois, reines, & autres princes faifans leurs entrées en ladite ville, & autres assemblées générales & communes, le tout au très grand préjudice & dommage de nous & de nostre chose publique. Pourquoi nous, ces choses confidérées, & le rapport qui nous a esté fait, & autres confidérations à ce nous mouvans, vous mandons, commandons, & expressément enjoignons, que incontinent & fans délay vous faites abattre & démolir toutes & chacunes lesdites maisons de la qualité dessus dicte, & que trouverez nuire à la décoration de nostredit palais, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles ne voulons estre disféré; car tel est nostre plaisir. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le deuxieme jour de Mars, M. D. XXVI, & de nostre regne le XIII. Signé, par le roy, Robertet, & scellé de cire jaune sur simple queue. Ont esté ordonnez pour l'exécution d'icelles, Jehan Badouiller, & Jehan de Pommereu, conseillers & maistres desdits comptes. Fait le V Febvrier M. D. XXVII.

Tiré du registre de la chambre des comptes coté DD. bibliotheque Coissin, vol. IX des registres de ladite chambre, non millesimé.

### Extrait des Registres de la Chambre des Comptes.

An. 1533.

A U J O U R D'H U I, se sont trouvez en la saince chapelle du palais à Paris, haut & puissant seigneur messire François de Montmorency seigneur de la Rochepot, chevalier de l'ordre du roy, bailly & concierge du palais; l'archevesque de Vienne; l'évesque d'Angoulesme trésorier de ladicte chapelle; nobles personnes messeigneurs Pierre Lizet, chevalier conseiller du dict seigneur, & premier président en sa chambre des comptes; maistres Jean Brion, & Dreux Hennequin conseillers maistres desdicts comptes; Jean Homelin, notaire & secrétaire dudict seigneur & son premier aumosnier; Claude de Sermisy, & Denis Vidant chanoines de la sussité chapelle du palais; & dame Michelle Gaillard, veusve de seu messire Florimond Robertet, en son vivant chevalier conseiller dudict seigneur & trésorier de France. A laquelle dame veusve dudit Robertet, ledit seigneur de la Rochepot a déclaré en présence de moy soubscript Pierre chevalier, notaire & secrétaire dudit seigneur & gressier de sa chambre des comptes pour ce mandé, que le roy lui avoit adressé ses lettres-

patentes,

patentes, pour prendre & recevoir d'elle les clefs des fainctes reliques estans en la saincte-chapelle, dont ledict seigneur luy envoyoit la descharge, qu'il luy présentoit, pour satisfaire au bon plaisir dudict seigneur. Laquelle a fait response que depuis le temps de seu Charles, que Dieu absolve, roy de France, estant au royaume de Naples, le desfunct son mary en avoit eu la charge; après son trépas avoit envoyé les cless audit seigneur, par maistre Claude Robertet aussi conseiller dudit seigneur & trésorier de France son fils; auquel ledict seigneur dict qu'il gardast les cless, jusques à ce que autrement en seroit ordonné. Depuis, le roy estant dernierement en ceste ville, luy a icelle demandé à qui son plaisir estoit quelle les baillast, qui luy ordonna de les donner audict seigneur de Rochepot, comme présentement il mande faire par icelles lettres. A ceste cause, en obéissant auxdites lettres, & voyant sa descharge, a donné & délivré audict seigneur de la Rochepot huict cless en deux trousseaux, qu'elle disoit estre toutes les clefs estans en sa possession d'icelles fainctes reliques, affermant n'en avoir autres. Lesquelles huict cless iceluy de la Rochepot a reçeues, & en ce faisant fourni ladite descharge ès mains d'icelle dame.

Lettres - patentes, portant confignation des clefs du Trésor, entre les mains de messire François de Montmorency, seigneur de la Rochepot, bailly & concierge du palais.

FRANÇOIS par la grace de Dieu roi de France, à notre amé & féal cousin le sieur de la Rochepot chevalier de notre ordre, bailly & concierge de notre palais royal à Paris, falut & dilection. Comme pour bonnes causes qui à ce nous meuvent, nous ayons voulu & ordonné que les clefs des faintes reliques de la fainte - chapelle de notredit palais. lesqu'elles auroient été par ci-devant données par feu de bonne mémoire notre très-cher & très-amé cousin Charles VIII, à feu maître Florimond Robertet, en son vivant notre conseiller trésorier de France & secrétaire de nos finances, & depuis jusques ici gardées par sa veuve, seront présentement mises & délivrées en vos mains pour les garder; nous à cette cause vous mandons, commettons & enjoignons que vous ayez à prendre & recevoir en vos mains la garde d'icelles clefs, à la présentation, délivrance, & consignation, qui vous en sera faite par notre cher & bien amée Michelle Gaillard, veuve dessusdite, laquelle nous en avons déchargée, & néanmoins nos amés & féaux les premiers présidents de nos cours de parlement & chambre des comptes à Paris, les

An. 1533.

archevêque de Vienne, & tréforier de notredite fainte-chapelle avec deux chanoines d'icelle, deux maîtres ordinaires de nos comptes, & deux orfévres de la ville de Paris, vous faites faire le récollement & inventaire desdites reliques, lequel ils certifierent bien & deument; & à ce les avons commis & députés, commettons & députons par ces présentes, car tel est notre plaisir. Si mandons & commandons à tous nos justiciers, officiers & sujets que à vous, en ce faisant soit obéï, &c. Donné à Paris le dix-huitieme jour de Mars, l'an de grace 1533, & de notre regne le vingtieme. Signé François.

Acte de décharge pour la Dame Veuve Robertet.

AN. 1533.

No u s François par la grace de Dieu roi de France, certifions à tous ceux à qui il appartiendra, que cejourd'hui notre chere & bien amée Michelle Gaillard, veuve de feu notre amé & féal conseiller trésorier de France, & secrétaire de nos finances, maître Florimond Robertet, chevalier, a mis par notre commandement & ordonnance ès mains de notre amé & féal le seigneur de Rochepot, chevalier de notre ordre. notre conseiller & chambellan ordinaire, les clefs des saintes reliques de la fainte - chapelle de notre palais à Paris, dont lui avons donné la garde, lesquelles cless auroient été ci-devant données semblablement en garde par feu notre cher & très - amé cousin le roi Charles VIII, que Dieu absolve, audit sieur Robertet, lui étant au royaume de Naples, dont nous avons ladite veuve & tous autres déchargés & déchargeons par ces présentes, que nous avons pour ce signées de notre main, sans que ci-après l'on puisse à icelle veuve, ni à ses enfans ou héritiers demander pour ce aucune chose, en quelque maniere que ce soit. Fait à Paris le dix-huitieme jour de Mars 1533. Ainsi signé François.

Extrait des Registres du Parlement, concernant le droit de Committimus accordé à MM. de la Sainte-Chapelle, comme Commensaux de la maison du Roi.

An. 1566.

Sur la requête présentée à la cour par les trésorier & chanoines de la fainte-chapelle du palais à Paris, par laquelle attendu que les prédécesseurs rois & fondateurs de ladite sainte - chapelle, pour l'affection sainte & dévotion qu'ils y avoient comme à leur premier & principal oratoire, avoient voulu les supplians être du nombre de leurs domessiques ordinaires, & qu'eux, & leurs successeurs rois de France, la reine, ou leurs enfans étant à Paris, les dits supplians & chacun d'eux eussent pour leur dépense livrée de pain, vin, & viande, & bouche à cour,

ainsi que leurs autres domestiques, & pour la continuelle assistance au service divin ordinaire que les supplians ou les chapelains perpétuels, & les chapelains & éleves ordinaires sous les prébendes desdits supplians & chacun d'eux sont tenus & ont juré à leur réception faire à ladite fainte-chapelle, & à ce qu'ils n'eussent occasion de s'en divertir pour les procès & différends qu'ils pourroient avoir, tant en général qu'en particulier à cause du revenu de ladite sainte-chapelle, leurs autres biens, revenus & bénéfices, auroient lesdits fondateurs rois de France par privilege spécial attribué, comme ils avoient fait pour leurs autres domestiques, la connoissance desdits procez & dissérends en matiere possessoire & personnelle aux requêtes du palais, dont les supplians ont toujours joui, ayant par le nouvel édit du roi sur le fait de sa justice nagueres publié en ladite cour été retranché & limité les privileges & committimus desdites requêtes pour certain nombre d'officiers & domestiques du roi y spécifiés, combien que vraisemblablement ledit seigneur roi n'ait entendu comprendre, en ladite restriction & limitation, les supplians & les ministres & personnes de ladite sainte-chapelle y servans & résidans, ils requéroient comme domestiques du roi être dits qu'ils & chacun d'eux jouiront du lit privilege & committimus esdites requêtes du palais, tant en général pour les affaires communes de ladite fainte - chapelle, qu'en particulier pour les autres bénéfices, biens & revenus, ainsi qu'ils ont fait d'ancienneté avant ledit édit; veu laquelle requête, les lettres-patentes du roi Jean, données à Paris l'an 1360, en Février, signées Mollon, & scellées en cire verte sur lacs de soie verte & rouge, consirmatives du privilege du roi Philippe de l'an 1275, en Septembre, inserrées esdites lettres du roi Jean, pour raison de la livraison de pain, vin, & viande. & bouche à cour auxdits supplians octroyés; la copie d'autres lettrespatentes du roi Charles lors regnant, en date de l'an 1384, & de son regne le cinquieme, contenant le privilege pour leurs causes aux requêtes du palais, ladite copie signée Thuleman, notaire & secrétaire du roi qui certifie ladite copie avoir été par lui collationnée à l'original desdites lettres; les conclusions & consentement sur ce du procureur-général du roi, auquel ladite Requête & pieces y attachées ont été communiquées; tout considéré, la cour ayant égard à ladite requête & piece y attachées, a ordonné & ordonne conformément aux conclusions du procureur-général du roi, que les supplians comme domestiques de la maison du roi jouiront, tant en général pour les affaires concernant ladite faintechapelle, qu'en particulier pour leurs autres bénéfices, biens & revenus, du privilege a eux octroyé, par les rois prédécesseurs, de committimus ès requêtes du palais, comme ils faisoient avant l'édit sur le fait de la

justice nagueres publié en ladite cour, sans fraude résidans par eux & faissent le service divin ordinaire & accoutumé, comme ils sont tenus & ont juré à leur réception. Fait en parlement le septieme jour d'Aoust l'an 1566.

#### Sentence Arbitrale.

AN. 1657.

VEU par nous Pierre de Marca Conseiller ordinaire du roi en ses conseils, archevesque de Toulouse, Charles de Saveuses Conseiller du roi en sa grande chambre du parlement de Paris, Jean-Marie l'Hoste, Jacques Défitat, Jacques Lambin, François de Montholon & Jean de Gomont avocats audit parlement, le compromis passé pardevant de Saint-Vast & Parques notaires au Chastelet de Paris, entre messire Claude Auvry confeiller ordinaire du roi en ses conseils, évesque de Coustance & thresorier de la fainte-chapelle du palais royal à Paris d'une part, & maistres Jacques Barrin chantre, Christophle Barjot, Claude Violart, Jean Veillot, Thomas Gobert, & Charles Turpin tous chanoines de ladite sainte-chapelle, faisans & représentans la plus grande & saine partie desdits sieurs chanoines assemblés en leur congrégation en la maniere accoustumée pour délibérer de leurs assaires, d'auttre part, le premier Mars 1656, par leguel pour terminer & assoupir tous les procès & différends qui sont & peuvent estre entre eux, pour raison de quoi ledit seigneur de Coustance a donné ses requestes & demandes au conseil du roi, & lesdits sieurs chantre & chanoines donné les leurs au Parlement & respectivement obtenu des arrests, sçavoir ledit seigneur de Coustance au conseil, & lesdits sieurs chantre & chanoines au parlement, & autres demandes qu'ils pourront faire de part & d'autre soit en réglement ou autrement, lesdites parties sont convenues de messire François Bosquet conseiller ordinaire du roi en ses conseils, évesque de Loueve, nommé par sa majesté à l'évesché de Montpellier, & de nous Saveuses, de Montholon & de Gomont avec pouvoir de juger tout ainsi que si ledit sieur de Coustance n'avoit point obtenu d'arrest au conseil, ni lesdits sieurs chantre & chanoines au parlement, déclarans que de part & d'autre ils fe despartent du contenu & de l'effet desdits arrests, & néanmoins à l'égard dudit compromis seulement, sans que cette déclaration leur puisse nuire ni préjudicier, ni estre tirée à conséquence par l'un à l'encontre de l'autre, avec autres clauses & conditions & peines stipulées par ledit compromis, & fans par lesdits fieurs de la fainte - chapelle approuver le mot du lieu de l'assemblée, au lieu du mot de chapitre dont ils sont en possession de tout temps, & défenses dudit sieur thresorier au contraire.

Acte de prorogation sous seing-privé du cinquieme Mai audit an 1656. Autre acte de prorogation passé entre lesdites parties, pardevant de Troyes & Parques notaires, le quatrieme Novembre audit an 1656, aux clauses y contenues, & sans que ledit acte ni le compromis puisse estre tiré à conféquence à l'égard dudit sieur Barrin en qualité de chantre de ladite sainte-chapelle, pourquoi les parties n'ont point compromis. Autre acte de prorogation passé pardevant Boindin & Parques notaires, le treizieme Décembre audit an 1656, aux mesmes clauses & conditions, peines & eslections de domiciles, au bas duquel est l'acte de nomination faite par ledit seigneur évesque de Montpellier, & nous de Saveuses, de Montholon & de Gomont, le douzieme Janvier 1657, des personnes de nous, l'Hoste, Déstat & Lambin, en vertu du pouvoir donné par ledit compromis & au bas duquel acte de nomination est un autre acte de prorogation fous seing-privé desdites parties en date du sept Février 1657, jusques au premier jour d'Octobre prochain, aux mesmes clauses, conditions & peines, avec pouvoir à nous donné de proroger suivant le pouvoir contenu audit compromis, & pareilles eslections de domiciles. Autre acte passé par lesdites parties pardevant de Saint-Vast & Parques notaires, le 23 Juin 1657, par lequel attendu que ledit seigneur de Montpellier est parti de cette ville, & qu'il ne peut estre sitost de retour, & qu'à cause de ce leursdits différends ne peuvent estre terminés, & afin de parvenir à l'exécution entiere dudit compromis & prorogation d'icelui, nous archevesque de Thoulouze, avons esté nommé au lieu dudit seigneur de Montpellier, & ladite nomination acceptée sans par ledit seigneur de Coustance approuver le mot de chapitre, & défenses au contraire. Les demandes dudit sieur trésorier, contenantes vingt-quatre chefs. Les demandes desdits sieurs chanoines contenantes trente - deux chefs. Les mémoires, titres & productions des parties sur les demandes & défenses respectivement fournies, les additions de demandes, dudit sieur trésorier, contenantes douze chefs signifiez ausdits sieurs chanoines le 25 Mai 1657. les défenses desdits sieurs chanoines. Autres nouvelles demandes dudit sieur trésorier contenantes cinq chefs signifiées ausdits sieurs chanoines. les mémoires d'iceux sieurs chanoines, pour réponses. Les fondations de la sainte-chapelle de 1245 & 1248, les confirmations, statuts, bulles. lettres-patentes, chartres & arrests, les livres & mémoriaux, comptes & registres de ladite sainte - chapelle, le tout respectivement produit, induit & contredit, & diligemment examiné.

Faisant droit sur le I chef des demandes dudit sieur trésorier tendant à ce que conformément aux fondations de la fainte - chapelle, demandes Tréforier. les chanoines d'icelle soient tous prestres, disons que conformément aux

Premieres

lettres-patentes du roi François I, du mois de Janvier 1520, registrées au parlement le 4 Aoust 1534, les chanoines de la fainte - chapelle seront prestres & que les chanoinies & prébendes de ladite sainte-chapelle, ne pourront estre conférées qu'à des prestres ou du moins à des personnes qui puissent & soient tenus de se faire promouvoir en l'ordre de prestrise dans l'an de la prise de possession, & en conséquence que ceux qui sont à présent pourveus & en possession d'aucunes desdites chanoinies, & qui ne sont point prestres, seront tenus de se faire promouvoir audit ordre de prestrise dans l'an du jour de l'homologation de la présente Sentence.

Sur le II, à ce que les chanoines foient tenus de nourrir & loger avec eux chacun un fous-chapelain prestre, & un clerc-diacre ou fous-diacre. Disons que les chapelains continueront leur demeure en la maison affectée & destinée à leurs logemens, & seront stipendiés ainsi qu'il est accoustumé, & sur le surplus de la demande, les parties hors de cour.

Sur le III, à ce que les chanoines soient tenus faire l'office tant en la basse qu'en la haute sainte-chapelle tous les jours chacun leur semaine tour - à - tour, disons que l'office divin de la haute sainte - chapelle sera fait par ledit sieur trésorier & par les dits sieurs chanoines par semaiue & chacun à son tour; & quand ledit sieur trésorier ne sera point en commodité de le faire, un des chanoines, tel qu'il voudra choisir, le sera en son lieu, & si le chanoine s'en excuse, ledit sieur trésorier le sera faire par l'un des chapelains; & à l'égard des dists sieurs chanoines, quand celui qui sera en semaine n'en aura point la commodité, & qu'à sa priere & requeste, un de ses confreres chanoines ne le voudra faire, il sera tenu de le faire faire par son chapelain qui y satissera à sa décharge; & sur le surplus de l'article hors de cour.

Sur le IV, à ce que les chanoines soient tenus de coucher à la fainte - chapelle chacun leur semaine, tour - à - tour pour la garde des saintes reliques, après que les chanoines ont reconnu par leurs dessense que quand la vraie croix est exposée il y a toujours l'un d'eux, tant de jour que de nuit en la sainte - chapelle, ce qu'ils offrent de continuer. Veu les dites lettres-patentes de Janvier 1520, par lesquelles les chapelains des dits chanoines hebdomadiers sont tenus chacun en leur semaine pernocter en ladite sainte - chapelle pour la garde des dites faintes reliques; disons que les dits sieurs chanoines continueront ainsi qu'ils ont accoustumé; & sur le surplus de la demande à leur égard hors de cour.

Sur le V, à ce que lesdits sieurs chanoines soient tenus obéir, ainsi que tous les autres habituez & officiers de la sainte-chapelle aux ordres dudit sieur trésorier, qui tient lieu du roi pour les choses qui regarderont

l'exécution du contenu ausdites fondations, il y sera fait droit ci-après en prononcant sur les demandes desdits sieurs chanoines.

Sur le VI, & à faute par lesdits sieurs chanoines, chapelains perpétuels ou autres, tant chapelains, bénésiciers, que officiers de ladite sainte-chapelle, d'exécuter le contenu en leurs fondations ou fonctions, déclarer leurs bénésices ou offices vacans & impétrables, & privés de tous les droits qui leurs eussent pu appartenir, par ledit sieur trésorier; dissons qu'il y sera fait droit ci-après en prononçant sur les articles suivans.

Sur le VII, à ce que deffenses soient faites ausdits sieurs chantre chanoines & tous autres de ladite sainte - chapelle, de faire aucunes assemblées, les Mercredi, Samedi ni autres jours, que par les ordres dudit sieur trésorier, & de prendre à l'avenir la qualité de chapitre dans aucuns actes; disons que les dits sieurs trésorier & chanoines continueront de faire leur assemblée & tenir le chapitre tous les Mercredis & Samedis de chacune semaine au lieu de la Paye qui est en la maison dudit sieur trésorier, & ainsi qu'ils ont accoustumé, sans que la qualité de chapitre puisse préjudicier à la jurisdiction & droits dudit sieur trésorier.

Sur le VIII, à ce que tous les actes aufquels la qualité de chapitre a esté prife, seront cassez & annullez, ou rapportez pour estre réformez, & que pour en avoir abusé de la sorte contre l'autorité du roi, ils soient condamnez en telle amende que de raison; disons qu'en conséquence de ce qui a esté jugé sur l'article précédent que les parties sont mises hors de cour & de procez.

Sur le 1X, à ce que toutes les terres, rentes & maisons vendues par les dits sieurs chanoines sans la permission du roi, seront réunies au domaine de la fainte-chapelle.

Sur le X, à ce que ladite fainte - chapelle foit deschargée des dettes, rentes ou engagemens faits & créés sans permission du roi, sauf aux acquéreurs ou créanciers leurs recours contre qui ils aviseront bon estre.

Sur le XI, à ce que la fomme de quinze mil livres receue de monfieur de Chombert par lesdits sieurs chanoines, soit mise ès mains dudit sieur trésorier, pour estre remplacée ailleurs au prosit & utilité de ladite sainte - chapelle. Veu le contract passé pardevant du Puy & Parques notaires, le huitieme Février 1648, entre messire Gabriel de Marand, abbé du Dorat, trésorier de ladite sainte-charelle, & les sieurs chantre & chanoines de ladite sainte-chapelle, d'une part, Christophle Potagne, maistre Masson & autres ouvriers y nommez, d'autre part, & les quittances des 9 Aoust & 18 Semptembre 1653, portant emploi des deniers procédans du remboursement de la rente de M. le maréchal de Chombert. Avons mis les parties hors de cour & de procez, & néanmoins qu'à l'avenir ne pourront estre vendus aucuns héritages estants du domaine de la fainte-chapelle, ni constituée aucune rente sur icelui qu'en vertu de lettres patentes bien & deuement vérifiées.

Sur le XII, que toutes les choses seront faites en ladite saintechapelle, tant pour le spirituel que pour le temporel, par les ordres dudit sieur trésorier, à qui sens appartient la jurisdiction, punition & correction sur tous ceux du corps de ladite sainte-chapelle, conformément aux fondations; disons que la jurisdiction tant au spirituel qu'au temporel, appartient audit sieur trésorier, ensemble, la punition & la correction sur ceux du corps de ladite sainte-chapelle, ainsi & en la forme qu'il sera dit ci-après.

Sur le XIII, à ce que le receveur de ladite sainte - chapelle soit institué & destitué par ledit sieur trésorier seul; disons que le receveur de ladite sainte - chapelle sera nommé & choisi par lesdits sieurs trésorier & chanoines capitulairement assemblez audit lieu de la Paye, & ne pourra estre destitué qu'en la même maniere.

Sur le XIV, que les clefs des reliques & tréfor des chartres, titres & papiers, seront mises entres les mains dudit sieur trésorier; disons que ledit sieur trésorier aura seul la clef des reliques, laquelle en son absence, il sera tenu laisser à son vicaire - chanoine de ladite sainte-chapelle; & à l'esgard du trésor des titres & papiers concernans les droits & revenus de ladite sainte-chapelle & administration d'iceux, ledit sieur trésorier en aura une clef qu'il laissera, en son absence, entre les mains de son vicaire-chanoine, & lesdits sieurs chanoines en auront une autre clef de serrures différentes, en sorte que ledit trésor ne puisse estre du copies à la premiere requisition pour estre desdits tiltres fait extraits ou copies & compulsoires, comme il appartiendra, sans que jamais les originaux en puissent estre tirez pour quelque cause ou prétexte que ce soit.

Sur le XV, que toutes les fois que le tréforier qui fera évesque entrera en l'église, il pourra estre vestu de son rochet & camail; disons que les sieurs trésoriers qui seront archevesques ou évesques pourront entrer, & estre revessus de leur rochet & camail dans l'église de ladite sainte-chapelle.

Sur le XVI, que lorsque ledit sieur trésorier sera en ladite saintechapelle donnant la bénédiction à la fin de l'office, les dits sieurs chanoines & tous les autres qui assistement se mettront à genoux pour la recevoir; disons que le sieur trésorier lorsqu'il ne sera archevesque ou Evesque. ne donnera la bénédiction que quand il officiera in pontificalibus suivant le privilége apostolique esnoncé aux lettres - patentes du roi Charles V du mois d'Octobre 1365, & lorsque le trésorier de la fainte - chapelle sera archevesque ou évesque, il pourra donner la bénédiction quand bon lui semblera en ladite sainte-chapelle, pourveu qu'il soit revestu de son rochet & camail, & en donnant par ledit sieur trésorier les bénédictions, les sieurs chanoines seront debout & s'inclineront, & sur le surplus de la demande les parties hors de cour.

Sur le XVII, que lorsque ledit sieur trésorier fera l'office, ceux des chanoines qui seront en tour, ou en leur absence, ceux ausquels il l'enjoindra, feront l'office de diacre & sous-diacre; disons que quand ledit sieur trésorier officiera pontisicalement, & qu'il desirera estre assisté de deux desdits sieurs chanoines pour servir de diacre & sous-diacre, il fera advertir le jour précédent par l'un des chapelains de ladite église, ou par l'un de ses aumosniers ceux desdits sieurs chanoines qu'il voudra choisir autre que le chantre, à quoi ce faisant, les dits deux chanoines seront tenus de satisfaire s'ils n'ont excuse légitime, & en ce cas ils prieront d'autres leurs confreres d'y satisfaire en leur place.

Sur le XVIII, que le titre de l'abbaye de faint-Nicaife fera uni à la tréforerie, & que ledit fieur tréforier aura lui feul la collation des bénéfices en dépendans, comme des autres bénéfices estans de la collation royale en la prévosté de Paris, pour & au nom du roi; disons que vacation arrivant des bénéfices qui font dépendans de l'abbaye de faint - Nicaife de Reims unie à ladite fainte-chapelle, ledit fieur trésorier aura la disposition des deux premiers bénésices qui vacqueront; & le troissesme fera à la disposition desdits sieurs trésorier & chanoines capitulairement assemblez à la pluralité des voix, ce qui sera ainsi observé en tous les autres bénéfices dépendans de ladite abbaye de faint-Nicaife, qui vacqueront par après en telle forte que ledit sieur trésorier en aura toujours deux provisions, & lesdits sieurs trésorier & chanoines capitulairement assemblés la troisieme, & sur le surplus de l'article, les parties hors de cour, sans préjudice des provisions des autres bénéfices, non dépendans de ladite abbaye, pour lesquels les parties en useront comme ils ont accoustumé.

Sur le XIX, que ledit sieur trésorier estant évesque, pourra prendre ses deux aumosniers, l'un pour son chapelain & l'autre pour son clerc; disons que ledit sieur trésorier pourra choisir pour son chapelain & son clerc, mesme ses aumosniers, tels eccléssastiques que bon lui semblera, qui seront par lui envoyez au sieur chantre de ladite sainte - chapelle, pour estre par ledit sieur chantre examinés, & ensuite receus & instalez

par ledit sieur trésorier ou son grand-vicaire, en la maniere accoustumée. lesquels chapelain & clerc seront obligez à la résidence & aux fonctions desquelles sont tenus les autres chapelains & clercs de ladite saintechapelle.

Sur le XX, que le pain de distribution sera restabli; disons qu'attendu que le bled destiné pour ledit pain de distribution, n'est point fourni, lesdites parties sont mises hors de cour & de procez, quant à présent.

Sur le XXI, que le bled assigné tant sur la prévosté de Sens, Gonnesse, Villeneuve, Linas, qu'autres lieux, sera payé par préférence à toutes autres charges, nonobstant que lesdits domaines aient esté vendus & aliénés, par qui que ce soit qu'ils puissent estre, tenus ou possédés, n'ayant pu estre vendus ni aliénez qu'ausdites charges qui sont préférables, à quoi faire feront contrains lesdits receveurs par amendes proportionnées à celles qui font portées par les chartres du roi faint Louis de l'an 1256, & du roi Philippes le long de l'an 1318.

Sur le XXII, que les deux muids de fel à prendre au grenier de Paris en payant le prix du marchand seulement, seront délivrez pour estre partagez entre tous ceux du corps de ladite fainte-chapelle.

Sur le XXIII, que toutes les expéditions de justice & autres, tant en grand & petit sceaux, conseil du roi, parlement, chambre des comptes grand confeil, cour des aides, tréforiers de France, & toutes autres justices tant au greffe qu'ailleurs, tant pour le général que pour le particulier de la fainte-chapelle, leurs feront expediez & délivrez gratis, comme estant pour le roi qui s'y est obligé; disons que les parties se pourvoiront ainsi qu'ils aviseront estre à faire.

Sur le XXIV & dernier, que le chef de l'arrest du 17 Avril 1651. touchant l'instance de réglement des fonctions des chanoines & chapelains soit évoqué à sa majesté pour estre renvoyé audit sieur trésorier. conformément aux fondations ; disons qu'au moyen de la présente sentence.

il n'y a pas lieu d'y prononcer.

Demandes des Chanoines.

Sur le I chef, à ce que ledit sieur trésorier soit tenu de garder & observer de point en point les articles du serment qu'il a fait, & que font tous les trésoriers lors de leur réception, suivant lequel il sera tenu d'habiter, résider & pernocter de bonne-foi en sa maison canoniale, comme y ont estez obligez ses prédécesseurs, selon les statuts & l'usage indispensable de la fainte - chapelle. Veu la formule du serment des sieurs trésoriers de ladite sainte-chapelle; disons que ledit sieur trésorier fera continuelle réfidence de bonne-foi en la maison scituée en l'enclos du palais appellée la tréforerie.

Sur le II, que ledit sieur trésorier suivant son serment soit tenu assister au

fervice divin, & ne pourra recevoir aucune distribution qu'en assistant comme les autres chanoines à toutes les heures ausquelles on les doit gagner, mais qu'il sera pointé comme les autres pour son dessaut d'assistance à quelque heure du service que ce soit, suivant l'ordre & l'usage de l'église; disons que ledit sieur trésorier assistera au service divin qui se fait en ladite sainte-chapelle tant de jour que de nuit, s'il n'a excuse légitime; en assistant, ou ayant excuse légitime d'y assister, recevra ses distributions accoustumées.

Sur le III, que ledit fieur tréforier suivant, son mesme serment, n'introduira aucune nouvelle coustume dans l'ordre, la discipline & l'usage de la sainte-chapelle, ni aucune chose en quelque maniere que ce soit, & ne pourra rien changer des anciennes sans le conseil & le consentement des sieurs chantre & chanoines; disons que suivant la formule dudit serment, il ne pourra estre rien changé aux anciennes coustumes, ni aucunes nouvelles introduites, dans l'ordre, la discipline & l'usage de ladite sainte-chapelle, sans le conseil & avis des sieurs chantre & chanoines.

Sur le IV, que ledit sieur trésorier assistera aux chapitres ordinaires, qui se tiennent de tout temps le Mercredi & Samedi de chacune semaine à l'heure & lieu accoustumez au son de cloche, comme ont fait tous ses prédécesseurs, & pareillement au chapitre général qui se tient tous les ans au mesme lieu, au premier jour de Juillet, pour dans les uns & les autres, traiter, aviser & résoudre en commun de toutes les affaires & négoces, concernant tant l'ordre, discipline & police de l'église, que de l'administration du temporel, & généralement de tout ce qui regarde ladite fainte - chapelle suivant les chartres, statuts & usages observés depuis plusieurs siecles, ausquels chapitres présidera ledit sieur trésorier, s'il est présent, ou à son défaut & absence, ledit sieur chantre s'il est chanoine, & après lui le plus ancien desdits chanoines, & quand ausdits chapitres généraux, tous les chapelains & ceux qui sont de gremio de ladite sainte-chapelle, ensemble tous officiers qui en dépendent, seront tenus de comparoir pour entendre les admonitions qui leur seront faites par ledit sieur trésorier, ou en son défaut & absence par celui qui présidera, & ce au sujet des fautes & manquemens qu'ils auront fait tant au service divin qu'aux autres fonctions aufquelles ils font obligez fuivant l'ufage de tout temps pratiqué; disons que les chapitres généraux & particuliers seront tenus aux lieux jours & heures, & en la maniere accoustumée ausquels ledit sieur trésorier assistera si bon lui semble & y présidera, & en son absence, ledit sieur chantre s'il est chanoine, & à son défaut, le plus ancien desdits sieurs chanoines, aufquels chapitres sera traité & délibéré des affaires temporelles de ladite sainte-chapelle, ordre & police d'icelle, le tout sans

préjudice de la jurisdiction & correction qui appartient audit sieur trésorier seul, & sans que le mot de chapitre puisse nuire ni préjudicier à ses droits.

Sur le V, que ledit sieur trésorier ne pourra de son ches & sans le confentement desdits sieurs chanoines, changer l'ordre & l'heure accoustumée du service divin, ni des prédications, ni de la sonnerie, ni se faire attendre par-delà ladite heure ordinaire; disons que la sonnerie pour le service divin & les prédications seront faites aux jours & heures accoustumez, sans aucun changement ni retardement pour quelque personne ou cause que ce soit, sinon de l'avis commun desdits sieurs trésorier, chantre & chanoines.

Sur le VI, que lorsque le faint - facrement sera exposé sur le grand autel comme aux sestes de Pasque, Feste - Dieu & autres, ledit sieur trésorier ne le pourra faire voiler comme il a entrepris de faire, pendant l'office, cela estant contraire aux fondations, à l'usage, au rituel & aux rubriques; disons que le cérémonial sera observé, & conformément à icelui, que quand le faint-sacrement sera exposé, il ne sera voilé que lors de la prédication.

Sur le VII, que ledit fieur tréforier ne pourra donner la bénédiction folemnelle, que lorsqu'il sera revestu des habits pontificaux, & qu'il officiera Pontificalement, & ce dans l'enceinte du grand autel seulement, conformément à la bulle qui lui en donne le pouvoir, & non dans la chaire du chœur ni ailleurs en quelque rencontre & occasion que ce soit, & suivant l'usage observé de tout temps dans ladite église par ses prédécesseurs soit evesque ou non, & sans qu'il puisse y prescrire aucune inclination aux chapelains, clercs, enfans de chœur ou autres pour recevoir la bénédiction, ni innover aucune chose à cet egard, sous quelque prétexte que ce puisse estre; disons qu'il y a esté fait droit ci-dessus sur l'article seizieme des demandes dudit sieur trésorier.

Sur le VIII, qu'il ne pourra dire le confiteor tout haut à complie, ains que ce fera l'officiant seul qui le récitera, le contraire estant une innovation contre l'usage gardé par tous les prédécesseurs de monsieur le trésorier; disons que le cérémonial romain sera observé.

Sur le IX, que lorsque les stations se font dans la nef, ledit sieur trésorier sera obligé de descendre de sa chaire au commencement de la station comme les autres chanoines, le tout ainsi que messieurs ses prédécesseurs ont toujours fait, & au retour ne pourra quitter le chœur pour remonter en sa chaire que la station ne soit sinie; disons que ledit sieur trésorier en usera comme bon lui semblera.

Sur le X, que l'encens fera donné suivant l'ancien usage à monsieur

le tréforier, aux sieurs chantre & chanoines de chacun costé, tout de suite & sans marque de dissérence, aux festes & aux heures accoustumés, soit en la fainte - chapelle ou aux églises où le corps ira en procession, selon l'usage comme dit est, de tout temps observé; disons que ledit sieur trésorier sera encensé le premier & séparément, & après lui les sieurs chantre & chanoines de chacun costé tout de suite.

Sur le XI, que lorsque l'officiant donnera l'eau béniste, il en aspergera monsieur le trésorier comme les sieurs chantre & chanoines, & ne la lui présentera point à prendre avec le doigt, cette nouvelle cérémonie estant contraire à l'usage & à l'affectation d'une singularité qui renverse la parité & la conformité qui doit estre entre les personnes qui composent le corps de ladite sainte-chapelle; disons que lorsque ledit sieur trésorier sera évesque le goupillon lui sera présenté pour prendre de l'eau béniste en la forme qu'il lui plaira, & lorsqu'il ne sera point évesque, il sera aspergé le premier & séparément.

Sur le XII, que monsieur le trésorier sera obligé de porter son aumusse sur le XII, que monsieur le trésorier sera obligé de porter son aumusse sur processions & autres rencontres où les chanoines la portent, & qu'il ne pourra la faire porter par un Aumosnier; disons que quand ledit sieur trésorier sera évesque, il fera porter son aumusse par tel eccléssassique qu'il lui plaira, & lorsqu'il ne sera point évesque, il la portera lui-messne.

Sur le XIII, que lorsque ledit sieur trésorier bénira l'encens, l'eau & le vin de la messe, qu'il donnera la bénédiction au diacre pour aller dire l'évangile & fera semblables fonctions, il sera obligé de prendre son aumusse sur son par la marque de la dignité de trésorier, ne donnera point aussi sa main à baiser au diacre, comme il en a voulu introduire la cérémonie nouvelle, & au surplus observera tant en la bénédiction de l'encens qu'autres fonctions l'ancien usage de l'église; disons qu'il en sera usé suivant la distinction portée sur l'article précédent.

Sur le XIV, que pendant le fervice du chœur, lorsque ledit sieur trésorier passera, il ne pourra faire porter la queue de son habit d'église ni les manches de son surplis, soit par un ecclésiassique ou par un autre, cela estant contre l'usage; disons que ledit sieur trésorier pourra si bon lui semble faire porter la queue de son habit & les manches de son surplis par rel ecclésiassique que bon lui semblera.

Sur le XV, que le prédicateur sera choisi par monsieur le trésorier & les sieurs chantre & chanoines conjointement, lequel sera tenu de recevoir à genoux dans sa chaire avant que de commencer la bénédiction de monsieur le trésorier, ou en son absence du sieur chantre s'il est chanoine, ou après lui du plus ancien chanoine qui se trouvera assistant à la pré-

dication, & que le prédicateur faluera lesdits sieurs trésorier, chantre & chanoines conjointement, & leur adressera la parole en commun, ne se servant que du terme de messieurs sans apporter aucune distinction entre lesdits sieurs trésorier chantre & chanoines soit pour la salutation soit pour l'adresse de la parole; disons que le prédicateur sera choisi par ledit sieur trésorier seul pour la premiere année qui commencera au premier Janvier prochain, & l'année suivante par ledit sieur trésorier & lesdits sieurs chantre & chanoines conjointement, & continueront ainsi alternativement d'année en année, & le prédicateur recevra la bénédiction dudit sieur trésorier quand il y sera présent, ou en son ausence dudit sieur chantre ou du plus ancien chanoine, comme son vicaire en cette partie, & ledit sieur trésorier estant présent, la parole lui sera adressée.

Sur le XVI, que lorsqu'il arrivera le déceds de quelqu'un de ceux de gremio de ladite fainte-chapelle, si monsieur le trésorier ne veut point lever le corps du deffunt, & officier en personne, la fonction n'en pourra estre faite que par le sieur chantre s'il est chanoine, ou en son absence par le plus aucien chanoine, ainsi qu'il a esté pratiqué de tous temps par un usage conforme à celui de tous les autrres chapitres, & que la permission de la sépulture en la basse chapelle, sera pareillement accordée en commun; disons qu'arrivant le déceds d'un de ceux qui sont de gremio de ladite sainte-chapelle, si ledit sieur trésorier ne veut point lever le corps du desfunt, & officier en personne, la fonction sera faite par ledit sieur chantre, s'il est chanoine, ou en son absence par le plus ancien chanoine, & à l'égard de la sépulture en la basse chapelle, la permission en sera demandée audit sieur trésorier seul, & l'émolument qui en . pourra provenir appartiendra en commun aufdits fieurs tréforier & chachanoines pour estre distribuez entr'eux comme le surplus du revenu de ladite fainte-chapelle.

Sur le XVII, que l'exposition de la vraie croix soit chacun Vendredi de Carême qu'elle se fait réglément à tout le peuple ou quelque autre jour qui ne soit ordinaire ou extraordinaire, ne pourra estre faite que par l'un des chanoines qui sont tous obligez à la garder, pendant qu'elle est exposée, que si ledit sieur trésorier ne veut pas lui-même en personne ouvrir & fermer l'armoire particuliere où la vraie croix est enfermée, il sera tenu envoyer la clef à monsieur le chantre s'il est chanoine, ou en son absence au plus ancien chanoine, & ne la pourra mettre entre les mains d'un chapelain ou d'un autre qu'un chanoine pour ouvrir & fermer, même qu'en cas d'absence dudit sieur trésorier de sa maison canoniale, il laissèra ladite clef en la possession dudit sieur chantre ou

au plus ancien chanoine depuis le Mardi-Saint jusques au jour de Pasques, afin qu'elle soit toujours preste pour satisfaire à la dévotion des officiers de quelques compagnies qui viennent souvent en corps, & d'autres personnes de condition qui viennent ordinairement pendant ces jour-là pour adorer la sainte-croix, en faisant leurs stations comme il est accoussumé; disons que l'exposition de la vraie croix sera faite en la maniere accoustumée, & à l'égard du surplus de l'article, il y a esté fait droit sur le quatorzieme article des demandes dudit sieur trésorier.

Sur le XVIII, que le pouvoir de quester en ladite sainte-chapelle & lieux en dépendans, ne se donnera à quelques personnes & pour quelque cause que ce soit que de l'avis & du consentement commun desdits sieurs trésorier, chantre & chanoines; disons que la permission de quester en ladite sainte-chapelle, & lieux en dépendans sera donnée par ledit sieur trésorier seul, & en son absence par son vicaire-chanoine.

Sur le XIX, que tous les casuels & offrandes qui se font en la haute & basse fainte-chapelle, non compris les offrandes qui se font aux saintes reliques, soit en or ou argent, torches, cires, draps ou autrement, appartiendront en commun aux trésorier chantre & chanoines, conformément aux fondations de saint Louis & selon l'usage de tout temps pratiqué, & que le vicaire de la basse sainte-chapelle où le chefcier seront tenus les apporter au chapitre suivant, selon la coussume; disons que tous les casuels & offrandes qui sont données en la haute & basse sainte-chapelle autres que les offrandes qui sont données aux faintes reliques, soit en deniers ou autres choses, appartiendront ausdits sieurs trésorier chantre & chanoines, pour estre distribuez entr'eux ainsi que les autres revenus de ladite sainte-chapelle.

Sur le XX, que monsieur le trésorier fera rapporter incessamment au chapitre par lesdits vicaire & chescier les cires & offrandes des enterremens qui se sont faits depuis les différens d'entre les parties, sçavoir de dessunt maistre Jean Moteau l'un des six chapelains perpétuels; du sieur Blanchet beuvetier de la cour des aides; de monsieur de la Grange, sieur de Neufville maistre des comptes, de maistre Guillaume Charrot l'un des chapelains ordinaires; de monsieur Tardieu chanoine, & toutes autres qu'ils pourroient avoir receues; disons que les émolumens des choses mentionnés en l'article, seront rapportés & mis entre les mains du receveur de la fainte-chapelle, de la quantité & valeur desquels ledit sieur trésorier sera creu à sa simple déclaration.

Sur le XXI, que les chapelains, clercs & marguilliers ne pourront estre receus que par les sieurs trésorier, chantre & chanoines conjointement en chapitre selon les chartres & l'usage, comme estants les cha-

pelains & clercs non - feulement dudit sieur trésorier mais aussi desdits fieurs chanoines, & que tous ceux qui se trouveront avoir esté receus sans l'avis & consentement desdits sieurs chanoines seront congédiez, sauf néanmoins après le congé à estre examinez par le chapitre, & estre receus tout de nouveau, s'ils font trouvez capables, & instalez, selon la coustume & l'usage; disons que les chapelains & clercs desdits sieurs chanoines feront par lesdits sieurs chanoines chacun à son égard présentés audit fieur trésorier, ou en cas d'absence à son vicaire - chanoine, & les présentés seront envoyés par ledit sieur trésorier ou ses vicaires au sieur chantre de la fainte - chapelle, pour estre examinez suivant la coustume, lequel sieur chantre sera tenu de les examiner dans le jour suivant, & en cas qu'ils soient trouvés capables, les renvoyer audit sieur trésorier ou à fon vicaire, qui à l'heure du fervice qui se célébrera en ladite fainte-chapelle, appellera avec lui le sieur chantre, qui aura présenté ledit chapelain ou clerc, dans le revestiaire de ladite sainte-chapelle, & là, en la préfence des autres fieurs chanoines qui voudront y affister, recevra le ferment dudit chapelain ou clerc suivant la formule insérée dans le livre des statuts de la sainte-chapelle, & assignera audit chapelain ou clerc la place qu'il doit avoir dans le chœur, dont il sera fait acte dans les registres du chapitre. Et à l'égard des marguilliers, seront receus en chapitre en la maniere accoustumée, & sur le surplus hors de cour.

Sur le XXII, qu'en chacun chapitre ordinaire des Mercredis & Samedis aussi bien qu'aux généraux, pourront estre faites par celui qui présidera, en présence & de l'advis des autres chanoines, les admonitions & corrections qui ont accoustumez d'estre faites suivant les actes capitulaires des mémoriaux quand le cas y échet, aux chapelains, clercs, marguilliers & autres officiers de ladite fainte-chapelle; disons que les admonitions & corrections qui doivent estre faites quand le cas y échet, aux chapelains, clercs, marguilliers & autres officiers de ladite fainte-chapelle, appartiennent audit sieur trésorier seul, & en son absence à son vicaire-chanoine.

Sur le XXIII, que ledit fieur tréforier ne pourra hausser ou diminuer les gages desdits chapelains, chantres, clercs & autres officiers, que du consentement desdits sieurs chantre & chanoines par délibération capitulaire, & que dès à-présent lesdits gages demeureront réglez à la taxe qui a esté suivie depuis quarante ans; disons que les augmentations ou diminutions des gages des chapelains, chantres, clercs & autres officiers de ladite sainte-chapelle, seront faites par ledit sieur trésorier de l'avis & consentement desdits sieurs chantre & chanoines.

Sur le XXIV, que ledit sieur trésorier ne pourra feul permettre ausdits chapelains,

chapelains, chantres, clercs, enfans de chœur & autres officiers de fortir & s'absenter, ains que les congez seront demandez en chapitres ausdits sieurs trésorier, chantre & chanoines qui les pourront accorder ou refuser suivant le serment desdits chapelains, ainsi qu'il est accoustumé; disons que les permissions de s'absenter pour deux jours seront données par ledit sieur trésorier seul ou par son vicaire-chanoine, & pour plus long-temps par lesseits sieurs chantre & chanoines conjointement.

Sur le XXV, qu'aucun enfant de chœur ne pourra estre aussi pareillement receu qu'en plein chapitre après avoir esté examiné par la Compagnie, selon l'usage de tout temps pratiqué, que ceux qui se trouveront avoir esté autrement receus seront incessamment congédiez, s'il ne plaist aussits sieur trésorier, chantre & chanoines de les recevoir de nouveau, & qu'à l'avenir ceux qui auront esté receus, ne pourront estre mis deliors après la muance de leur voix, que par l'avis & le consentement de la compagnie qui leur ordonnera une récompense; dissons que les réceptions, sorties & récompenses des enfans de chœur de ladite sainte-chapelle, seront délibérées & resolues en l'assemblée desdits sieurs trésorier, chantre & chanoines, & sur le surplus de l'article hors de cour, & néanmoins que le nom de ceux qui sont à présent receus seront inscripts dans les registres du chapitre.

Sur le XXVI, que ledit sieur trésorier faisant la visite chez les chantres & enfans de chœur, sera tenu de prendre avec lui un ou deux desdits sieurs chanoines, & que pareillement deux desdits sieurs chanoines pourront par ordre de la compagnie dont ils seront députez, faire pareilles visites toutes sois & quantes, estants même obligez par les chartres d'avoir l'œil sur cux comme estans leurs chapelains, leurs clercs & leurs enfans de chœur; disons que le droit de visite appartient audit sieur trésorier seul, & en son absence à son vicaire-chanoine.

Sur le XXVII, que les logemens & les chambres des chapelains, clercs, chantres & enfans de chœur leur feront distribuez & ordonnez par les distribuer trésorier, chantre & chanoines, par délibération capitulaire, suivant l'usage establi par tous les registres & mémoriaux, les dits logemens estans un hostel commun donné par un chanoine dudit corps, & appellé dans les chartres & arrests l'hostel commun des trésorier & chanoines; disons que les logemens & chambres des chapelains, clercs & chantres seront distribuez & ordonnez par les dits sieurs en leur chapitre.

Sur le XXVIII, que ledit sieur trésorier sera tenu d'assister à l'examen & closture des comptes de la recepte générale de ladite sainte-chapelle, qui se rendent chaque année le premier Lundi de Caresme, dans le lieu où se tient le chapitre, suivant l'usage pratiqué de tout temps; disons que

les comptes seront présentez & examinez en la maniere accoussumée, où ledit fieur tréforier assistera, si bon lui semble.

Sur le XXIX, que le distributeur sera tenu de porter les livres du point & les tables chacun Samedi dans le chapitre, pour y régler les fautes & les absences qu'un chacun aura faites pendant la semaine selon les chartres, & qu'il est accoustumé de tout temps; disons que les livres du point & les tables seront apportées par le distributeur chacun Samedi en l'affemblée desdits sieurs trésorier, chantre & chanoines pour y régler les absences du service durant le cours de la semaine.

Sur le XXX, que monsieur le trésorier sera tenu de faire rendre compte aufdits sieurs chantre & chanoines, des sommes de deniers qui ont esté par lui ou par son ordre receues du revenu de ladite sainte - chapelle, depuis les différends des parties dont il demeurera responsable.

Sur le XXXI, que ledit sieur trésorier fera rapporter par maistre Jacques le Moine chapelain & ci-devant distributeur, tous les livres des semaines & les autres tables des fondations pour estre veues & examinez par lesdits fieurs chantre, chanoines & chapitre & rendre par lui compte de l'argent qu'il a entre ses mains pour leurs distributions des obits, saluts, processions & fondations; disons qu'il sera donné estat de ce qui a esté receu & déboursé par ledit sieur trésorier ou par ses ordres.

Sur le XXXII & dernier, que monfieur le tréforier fera condamné en tous les dépens, dommages & interests; disons que les parties sont

mifes hors de cour.

Faisant droit sur le I chef des secondes demandes dudit sieur trésorier, tendant à ce que la somme de vingt-huit mil deux cens quinze livres dix-sept sols que ledit sieur trésorier a fournie & avancée pour faire subsister & entretenir le service divin qui a de coustume d'estre célébré en ladite sainte-chapelle, lui soit remboursée sans aucun délai; disons que ledit sieur trésorier sera remboursé des sommes par lui payées ou avancées, & à cette fin les parties viendront à compte.

Sur le II, à ce que les intérests de ladite somme lui soient payez depuis le 10 Juillet 1654, jusques au trentieme Mars qu'il a fourni lesdites dix-huit mil deux cens quinze livres dix-sept sols, ou qu'il soit ordonné que lesdits sieurs chanoines lui en tiendront bon compte jusques au parfait paiement de son principal; disons que sur la demande dudit sieur trésorier, & défenses desdits sieurs chantre & chanoines, il y sera fait droit en procédant aux comptes ci-dessus ordonnez.

Sur le III, que depuis quatre années que ledit sieur évêque est trésorier, que l'on lui délivre douze cens de fagots pour chacun an & deux muids de grain en bled & avoine qui lui font aussi deubs par chacune année,

Secondes demandes du Trésorier. & dont il n'a rien receu pendant lesdites quatre années, disons que ledit sieur trésorier sera payé à proportion de ce qui se trouvera de sonds concurremment avec lesdits sieurs chanoines, & pour le surplus, lesdits sieur trésorier & chanoines se pourvoiront respectivement.

Sur le IV, à ce que lesdits sieurs chanoines restituent audit sieur trésorier ce qui lui appartient des oblations, offrandes & libéralitez qui se sont à la vraie croix, la part duquel & de quelques autres droits, ils lui ont toujours retenu depuis quatre années; disons que les parties compteront respectivement des oblations & offrandes, pour sur ce qui aura esté receu estre chacune desdites parties payée concurremment des parts & portions qui leur peuvent appartenir.

Sur le V, à ce que les les fieurs chanoines restituent chacun en leur particulier au bénésice de ladite sainte-chapelle, les distributions & partages qu'ils se sont faits des absences que leurs confreres ont faites au service divin les quelles ils se sont appropriées sans qu'elles leurs fussent deues, de leur propre authorité & au préjudice de ladite sainte-chapelle; disons que les parties sont mises hors de cour & de procez, & que le prosit des absens pour le service, appartiendra aux présens.

Sur le VI, à ce qu'ils soient obligez de rapporter chacun en leur propre & privé nom, l'argent qu'ils se font distribuer deux sois la semaine à chaque jour qu'ils tiennent leurs assemblées pour se payer de la vacation qu'ils font les Mercredis & Samedis au lieu de leur congrégation, & qu'il soit désendu de rien recevoir à l'advenir pour lesdites conférences; disons que les sieurs trésorier & chanoines présens au chapitre extraordinaire du premier Juillet de chacune année, & aux chapitres ordinaires des Mercredis & Samedis de chacune semaine, seront payés des droits ainsi qu'il est accoustumé pour leur portion seulement sans que les portions des absens leur accroissent pour lesdits chapitres, lesquelles portions des absens demeureront dans le fonds de la sainte-chapelle, & que le paiement pour lesdits chapitres ne sera fait qu'après les charges ordinaires & extraordinaires de ladite sainte-chapelle acquittées, & sur la demande en restitution de ce qui a esté receu pour le passé, les parties hors de cour.

Sur le VII, à ce que les dépenses & les frais qu'ils sont à la pourfuite de leurs différends, soient payés de la bourse desdits sieurs chanoines, & non aux dépens du fonds de ladite sainte-chapelle, comme ils ont fait jusques à présent; disons que les frais qui ont esté saits par ledit sieur trésorier, seront portés par lui, & pareillement ceux qui ont esté faits par lesdits sieurs chanoines, seront portés par tous les sieurs chanoines chacun également sans qu'aucuns desdits frais de part ni d'autre

puissent estre pris sur le fond de ladite sainte-chapelle.

Sur le VIII article, que les les chanoines ne recevront aucunes distributions de la fainte-chapelle, s'ils ne sont présens & qu'ils n'assistent à toutes les heures du service divin, depuis le commencement jusqu'à la fin d'icelui, que les deniers de leur manquemens & absences seront employez & convertis au prosit des chapelains & clercs assistans, ainsi qu'il est porté par les fondations; disons que le point sera observé comme il a esté ordonné par la présente sentence sur le vingt neus vieme article des demandes des dists sieurs chanoines, & que les deniers provenans des manquemens & absences, seront employez au prosit des presents pour le service, ainsi qu'il a esté jugé sur l'article cinq des présentes demandes.

Sur le IX article, que lesdits chanoines ayant au préjudice des saisses faites à la requeste dudit sieur trésorier ou du receveur establi par le roi, receu, la somme de treize mil livres, seront obligez de rapporter ou justifier par bons & valables acquits, en quoi ils l'auront employé; disons que si aucune chose a esté receue par lesdits sieurs chanoines du contenu en l'article, il sera par eux tenu compte, auquel compte il pourront employer ce qui aura esté déboursé pour ladite sainte-chapelle.

Sur le X, que les chanoines qui ont obéré ladite fainte - chapelle, mal-à-propos, & par une mauvaise administration de plusieurs arrérages de rentes mal-fondées, & sans la permission du roi en seront responsables solidairement en leur propre & privé nom, & que le recours des créanciers des dettes par eux contractées pour raison de ce, sera assigné sur les facultés de chacun des chanoines, en particulier qui auront consenti, sans que les revenus de ladite sainte - chapelle en puissent estre garands ni diminuez; disons qu'il a esté fait droit ci-dessus.

Sur le XI, que sur l'avis que l'on a que le fermier de la terre de Picauville en Normandie est devenu insolvable, & a fait banqueroute de neuf mil cinq cens livres qu'il doit à la fainte-chapelle, il plaise à messieurs les arbitres ordonner que les chanoines de la sainte-chapelle, qui lui ont fait bail de ladite terre, sans la participation de monsieur le trésorier seront responsables de ladite somme en leur propre & privé nom, lesquels feront à leurs frais toutes les diligences requises & nécessaires pour faire payer la caution dudit fermier; disons que les parties sont mises hors de cour, sauf à poursuivre conjointement par les sieurs trésorier, chaptre & chanoines, contre le fermier & leur caution.

Sur le XII, pour ordonner que la nommée Bouchain jouira du bail qui lui a esté fait de la maison des Estuves, scize rue de Marivault, &

comme estant antérieur à celui dont jouit une nommée Poirier, laquelle en donne cent francs moins par chacun an de loyer que ladite Bouchaiu; disons que les parties contesteront plus amplement, & seront les locataires appellez.

Faisant droit sur les nouvelles demandes dudit sieur trésorier, signissées le 17 Juillet 1657; le I article tendant à ce qu'il sust ordonné, que quand monsieur le trésorier donnera la bénédiction, les chanoines de la fainte-chapelle se mettront à genoux comme les autres ecclésiastiques du chœur, ou que du moins ils s'inclineront & ne demeureront point assis; disons qu'il a esté fait droit ci-dessus, sur le XVI article des premieres demandes dudit sieur trésorier.

Sur le II, que quand mondit sieur le trésorier entrera ou sortira, les dits sieurs chanoines se leveront pour lui faire civilité & le saluer; disons que quand ledit trésorier entrera au chœur de la sainte - chapelle, ou qu'il en sortira, les sieurs chanoines se leveront pour le saluer.

Sur le III, tendant à ce qu'il soit libre audit sieur trésorier, comme supérieur de la fainte-chapelle, de faire l'office aux jours qu'il lui plaira, & qu'aux festes solemnelles où il n'aura pas la veille d'icelles commencé les premieres vespres, on ne lui pourra néanmoins contredire d'officier le lendemain à la messe ou à vespres, & que quand il aura occasion de ne le pouvoir faire, celui des chanoines qui sera prié de sa part d'officier en sa place sera obligé de le faire; disons qu'il sera en la liberté dudit sieur trésorier & de ses successeurs, de faire l'office tant aux festes folemnelles qu'aux autres jours tels que bon lui semblera, lequel office il commencera aux premieres vespres & finira aux secondes, & encore qu'il n'aie pu officier aux premieres vespres, il pourra faire l'office le lendemain, sans néanmoins qu'il puisse interrompre le service lorsqu'il aura été commencé, mais sera continué par celui qui l'aura commencé à l'heure accoustumée, & quand ledit sieur trésorier & ses successeurs ne voudront point officier aux jours solemnels, l'office sera fait par le fieur chantre, ou à son deffaut par le plus ancien chanoine, & ainsi confécutivement selon l'ordre du tableau.

Sur le IV, à ce que lesdits sieurs chanoines soient obligez de servir à l'autel de diacre & de sous-diacre à monsieur le trésorier toutes & quantes sois qu'il fera l'office pontificalement à la messe; disons qu'il a esté fait droit sur le XVII article des premieres demandes dudit sieur trésorier.

Sur le V, tendant qu'encore que lesdits sieurs chanoines aient obtenu main-levée de la saisse faite à la requeste du sieur Auget, ils ne pour-ront néanmoins recevoir les deniers dont ils ont eu main-levée qu'aux termes & conditions portés par la transaction qui a essé ci-devant faite

Troisiemes demandes du Trésorier.

par nous entre ledit trésorier & lesdits sieurs chanoines, sur laquelle ledit fieur tréforier n'a receu ou pu recevoir que quatre mil cinq cent livres de seize mil six cents livres qu'il devoit toucher en vertu d'icelle, & ce en déduction de vingt-huit mil quatre cent tant de livres que ledit fieur trésorier a advancée pour faire sublister le service divin de la saintechapelle durant trois années ou environ; disons que tous les deniers qui sont ou pourront estre ci-après deus appartenans à ladite saint-chapelle, feront mis entre les mains de celui qui fera nommé par lesdits sieurs trésorier, chantre & chanoines, ainsi qu'il a esté ci-dessus ordonné sur le III article des premieres demandes dudit sieur trésorier, & ce nonobstant toutes faisses & arrests faits & à faire pour estre lesdits deniers employés; premierement & par préférence au paiement des frais qu'il convient faire pour le divin service présent de ladite sainte-chapelle; en second lieu au paiement, tant des arrérages que du courant de ladite fainte-chapelle, & gages des officiers d'icelle, fans néanmoins que lesdits sieurs trésorier, chantre & chanoines y puissent quant à présent prétendre aucune chose pour leurs distributions & autres droits de leurs bénéfices, mais jouiront seulement quant à présent chacun de leur maison canoniale; en troisseme lieu, au remboursement de ce qui a esté fourni par lesdits fieurs chantre & chanoines pour l'entretenement du fervice divin de ladite sainte-chapelle, depuis le 7 Avril dernier jusques à présent; en quatrieme lieu, au remboursement de ce qui a esté fourni par ledit sieur trésorier pour l'entretenement dudit service divin de ladite sainte-chapelle, depuis le mois de Juillet 1653, jusques audit jour 7 Avril dernier, déduction faite de ce qu'il peut avoir touché, & à cette fin les parties viendront à compte suivant qu'il est ordonné sur l'article I des secondes demandes dudit sieur trésorier; en cinquieme lieu, au paiement de ce qui est deub aux créanciers de ladite fainte-chapelle. Et pour advancer & faciliter le paiement selon l'ordre ci-dessus, les parties se retireront pardevers le roi pour obtenir lettres-patentes portant permission d'emprunter les deniers nécessaires, & y affecter & hypotecquer les biens de ladite sainte chapelle sans que les dits deniers empruntés puissent estre divertis ailleurs ni autrement employez ou distribuez.

Et sur le surplus des demandes sins & conclusions des parties; les avons mis hors de cour & de procès, sans dépens & sans tirer à conséquence à l'égard dudit sieur Barrin en la qualité de chantre de ladite sainte-chapelle, pourquoi les parties n'ont point compromis ainsi qu'il est porté par l'acte de prorogation du quatre Novembre 1656.

Fait & arresté par nous arbitres soussignez, & pour la prononciation & expédition des présentes, avons commis Nicolas Dumets clerc dudit

sieur de Gomont, & ont estés les pieces rendues; Marca archevesque de Thoulouze, Charles de Saveuses, Defita, l'Hoste, de Montholon, Lambin & de Gomont.

Prononcé par moi Nicolas Dumets, suivant le pouvoir qui m'en a esté donné par messieurs les arbitres aux domiciles éleus par le compromis, & encore au chapitre de ladite fainte-chapelle, messieurs les chanoines y estant assemblez le Samedi quinzieme jour de Septembre 1657, avant midi, signé Dumets.

## Extrait des Registres du Parlement.

V E U par la chambre des vacations la requeste présentée par les tréforier, chanoines & collége de la fainte-chapelle royale du palais à Paris, à ce qu'il fust ordonné que la transaction passée entre les Mathurins & religieux de fainte Catherine du Val des Ecoliers, le 1 Septembre 1344, seroit exécutée; ce faifant que lesdits religieux Mathurins & de fainte Cathérine de cette ville de Paris, seroient tenus d'assister la veille & le jour de fainte Croix aux vespres, processions & services qu'ils seront obligez de faire la veille & le jour de l'Exaltation de fainte Croix en ladite fainte-chapelle, à peine de faisse de leur temporel, requérant à cette fin la jonction du procureur-général. Veu aussi ladite transaction & autres pieces attachées à ladite requeste signée Gaultier le jeune procureur; conclusions du procureur-général, oui le rapport de M. Henri de Refuge conseiller du roi en la cour, tout considéré : ladite chambre a ordonné & ordonne commission estre délivrée ausdits supplians, pour faire assigner en la cour qui bon leur semblera aux fins de ladite requeste; cependant ordonne que les religieux du monastere de sainte Catherine, & les religieux Mathurins de cette ville de Paris, seront contraints par saisse de leur temporel de venir faire le fervice auquel ils font obligez en la fainte-chapelle du palais la veille & le jour de l'Exaltation de fainte Croix, fuivant & au desir de la susdite transaction, laquelle leur sera signifiée. Fait ès vacations le onze Septembre 1665. Collationné, signé du Tillet.

## Extrait des Registres du Parlement.

ENTRE les trésorier, chanoines & Collége de la sainte-chapelle royale du palais à Paris, demandeurs en exécution d'arrest de la cour obtenu le 11 Septembre 1665 & requestes du 5 Décembre ensuivant, & 3 Septembre 1666, & défendeurs : & les religieux, fous-prieur du couvent de sainte Catherine du Val, défendeurs, & aussi demandeurs

AN. 1665.

AN. 1668.

en requelte du 7 dudit mois de Décembre audit an 1665. Veu par la cour ledit arrest, par lequel auroit esté ordonné que lesdits religieux de fainte Catherine & religieux Mathurins de cette ville de Paris seront contraints par saisse de leur temporel, de venir en ladite sainte-chapelle faire le fervice qu'ils font obligez d'y faire la veille & le jour de l'Exaltation de sainte Croix, suivant & au desir de la transaction faite & passée entr'eux le 1 Septembre 1344. Lesdites requestes desdits trésorier, chanoines & collége de ladite fainte-chapelle, à ce que fans s'arrester à l'opposition formée par lesdits religieux de sainte Catherine, de laquelle ils feront déboutez, il foit ordonné que lesdits religieux de fainte Catherine seront tenus d'assister conjointement avec lesdits religieux Mathurins la veille & le jour de l'Exaltation de sainte Croix aux vespres, processions & service qu'ils font obligez de faire & célébrer ledit jour en ladite sainte-chapelle, à quoi faire ils seront contraints par saisse de leur temporel & autres voies, & en outre condamnez en leurs dommages, intérests & dépens. La requeste desdits religieux de sainte Catherine, à ce qu'ils soient receus opposans à l'exécution dudit arrest, faisant droit sur leur opposition, qu'ils auront main-levée avec dommages & intérests des faisses sur eux faites entre les mains de leurs locataires & débiteurs, à la requeste desdits chanoines, qui seront condamnez en leurs dépens. Arrest d'appointé en droit du 11 dudit mois de Septembre 1666. Productions des parties; contredits par elles respectivement fournis suivant l'arrest contradictoire Production nouvelle desdits religieux; requeste d'emploi pour contredits; conclusions du procureurgénéral du roi; tout joint & considéré : dit a esté que ladite cour faisant droit sur le tout, a ordonné & ordonne que lesdits religieux de fainte Catherine du Val & les Religieux Mathurins, seront tenus la veille & le jour de l'Exaltation de fainte Croix de se rendre en ladite église de la fainte - chapelle pour y faire & continuer le fervice divin, chanter les premieres vespres & la grande messe, assister à la procession, & ce alternativement d'année en année; sçavoir lesdits religieux Mathurins la présente année, & lesdits religieux de sainte Catherine du Val l'année prochaine, & consécutivement d'année en année, dépens compensez. Fait en Parlement le 7 Septembre 1668. Collationné, figné du Tillet.

## Extrait des Registres du Conseil d'Estat.

AN. 1681.

VEU par le roi estant en son conseil l'arrest rendu en icelui sur la requeste présentée par Simon le Grand, Charles Vaillant, Nicolas Dantard, Louis de Guiry, Sébastien Vautier & François Cœuret, chapelains perpétuels

perpétuels de la fainte-chapelle royale du palais à Paris, le 16 Juillet 1677, par lequel sa majesté auroit évoqué à son conseil les différends mus & à mouvoir entre les trésorier, chanoines & chapelains de ladite sainte-chapelle, pour raison de leurs fonctions & droits, pour au rapport du fieur Bezons conseiller d'estat ordinaire, après en avoir communiqué aux sieurs archevêque de Paris, duc & pair de France, Poncet & de Pomereu conseillers d'estat, & au-pere de la Chaize confesseur de sa majesté, estre pourvu sur le tout ainsi qu'il appartiendra : signification dudit arrest ausdits sieurs trésorier & chanoines de ladite sainte-chapelle du 28 dudit mois de Juillet. Autre arrest du conseil d'estat du 30 Aoust 1677, intervenu sur la requeste présentée par les trésorier, chantre, chanoines & chapitre de ladite sainte - chapelle, par lequel sa majesté auroit ordonné que les productions faites par les parties, estant ès mains du sieur le Boutz conseiller au parlement, seroient incessamment apportées au greffe du conseil, pour estre ensuite remises ès-mains dudit sieur de Bezons, pour sur son rapport, après en avoir communiqué aux sieurs commissaires à ce députez, estre fait droit ainsi qu'il appartiendra par raison: fignification dudit arrest à Me Payelle Avocat & conseil desdits chapelains perpétuels, du 3 Décembre audit an 1677. Requeste présentée au parlement de Paris par lesdits sieurs trésorier, chantre, chanoines & chapitre de la fainte-chapelle royale du palais à Paris, à ce qu'en conféquence de l'arrest du conseil-privé du 14 Décembre 1672. il leur fust permis de faire affigner audit parlement & grand'chambre d'icelle Me Pierre Blaife, sous-diacre chapelain de la chapelle perpétuelle de saint Clément, fondée dans l'églife de la basse sainte - chapelle, pour venir procéder sur tous leurs différends, circonstances & dépendances, & en ce faisant, voir dire & ordonner que ledit Blaise assistera au chœur & à l'office divin qui se fait jour & nuit dans la sainte-chapelle, chanter, psalmodier, recevoir les antiennes, descendre à l'aigle, & de satisfaire généralement à toutes les fonctions, devoirs & obligations aufquelles font tenus les chapelains perpétuels & ordinaires de la fainte - chapelle tant par leurs fondations, flatuts, réglemens & usages de ladite sainte-chapelle, que par leur serment, sinon & à faute de ce faire, qu'il sera mulché & privé de ses distributions, & de plus grandes peines : l'ordonnance de ladite cour de soit partie appellée, & la signification & assignation donnée en conséquence audit Blaise audit parlement de Paris du 11 Janvier 1673. Autre arrest dudit parlement du 21 Aoust 1673, qui auroit appointé les parties en droit sur leurs demandes & désenses. Requeste dudit Blaise présentée audit parlement le 9 Juin 1674, à ce que suivant l'arrest du grand-conseil du 10 Décembre 1651, & autres rendus en conséquence

audit parlement de Paris, des 5 Mars & 26 Septembre 1652, lesdits sieurs chantre & chanoines de ladite fainte chapelle foient condamnez à payer audit Blaife les distributions & gros fruits de ladite chapelle faint Clément, sur le mesme pied qu'ils ont esté payez; à laquelle sin ils seront tenus de représenter pardevers le sieur rapporteur de l'arrest dans huitaine, les comptes qui ont esté rendus des revenus de ladite sainte - chapelle, & les tables des distributions & partages; & cependant, que conformément aux arrests contradictoires, tant dudit conseil-privé que de la cour, ils feront contraints de payer audit Blaise par provision la somme de quatre cens livres par chacun an pour fes distributions, & autant pour fes gros fruits; & attendu qu'il a toujours fait dire les messes portées par sa fondation, & continuellement assisté à l'église, ainsi qu'il le prouve, quoiqu'ils disent le contraire (contre la vérité), & que conformément aux chartres des rois & réformations de la fainte - chapelle, qu'ils seront tenus d'exécuter de point en point; que défenses seroient faites ausdits chantre & chanoines de faire chapitre en ladite fainte-chapelle, pour tâcher par-là de se décharger de ce à quoi ils sont tenus, & ordonner le paiement des sommes qui ne leur appartiennent pas, ne les ayant pas gagnez par leurs assistances à l'église, comme il se doit, & ce qui est contre la volonté des rois, & requéroit la jonction du procureur-général dudit parlement; l'ordonnance au bas de ladite requeste, & la fignification faite aufdits chantre & chanoines, à M. Gauthier leur procureur audit parlement, ledit jour 9º Juin 1674. Autre requeste desdits trésorier, chantre, chanoines & chapitre de ladite fainte-chapelle, du 25 Juin 1674, audit parlement, à ce qu'en procédant au jugement de l'instance d'entre les parties, & leur adjugeant leurs conclusions, il se constituent incidemment demandeurs à l'encontre dudit Blaife, à ce qu'en faisant par lui toutes les fonctions qu'il est obligé de faire, & généralement tout ce que font les chapelains ordinaires de ladite fainte - chapelle, il fera payé de pareilles & femblables distributions que les chapelains ordinaires, & condamné aux dépens. L'ordonnance de ladite cour, & fignification à Radigues procureur dudit Blaise, par Girault huissier audit parlement, ledit jour 25 Juin 1674. Conclusions du procureur-général dudit parlement, données sur lesdites demandes; par lesquelles il auroit requis, à ce que sans s'arrester à la demande de Blaise, il fust tenu d'assister au service qui se fait de nuit & de jour à la fainte-chapelle, recevoir les antiennes, descendre à l'aigle, & faire généralement toutes les fonctions que les chapelains perpétuels & ordinaires font obligez de faire par les fondations, statuts, réglemens & usages, à peine de privation des distributions manuelles; & outre que ledit Blaife seroit payé des distributions manuelles lors qu'il assisteroit au

fervice qu'il doit, de la mesme maniere que les autres chapelains ont accoutumé de les recevoir. Requeste présentée au parlement le 9 Juillet 1674, par la communauté des chapelains perpétuels de la fainte-chapelle du palais à Paris, afin d'estre receus parties intervenantes audit procès; ce faisant, qu'ils soient maintenus & gardez en leurs qualitez de chapelains titulaires perpétuels de ladite sainte-chapelle, aux droits, privileges & fonctions qui leur sont attribués par leurs titres, fondations, chartres, statuts, arrests & réglemens, ainsi qu'ils en ont joui du passé, & qu'ils jouissent : ordonnance de vienne estant au bas & signification. Arrest dudit parlement du 21 Juillet 1674, intervenu contradictoirement entre les parties sur ladite requeste, par leguel il est ordonné que lesdits chapelains perpétuels procéderont en nom singulier, & non sous le titre de communauté, & en conféquence receues parties intervenantes, & sur l'intervention appointé en droit & joint. Requeste présentée audit parlement de Paris par Louis le Fournier, Simon le Grand, Charles Vaillant, Nicolas Dolbeau & Nicolas Dantard prestres, chapelains perpétuels de ladite sainte-chapelle, afin d'intervention au procès pendant audit parlement entre lesdits sieurs tréforier, chantre, chanoines & chapitre de ladite fainte-chapelle, & ledit Blaise, & qu'ayant égard à leur intervention & à leurs offres, fignifiées ausdits fieurs trésorier, chantre & chanoines, de satisfaire aux fonctions portées par leursdites fondations & réformations des rois, & entr'autres celles de François I; sçavoir de faire une continuelle résidence, conserver les faintes reliques, célébrer les basses messes portées par leurs fondations, affister continuellement à l'osfice, y psalmodier & chanter en plain-chant tout ce que le chœur y chante en commun, aller en secondes chappes certains jours, recevoir les antiennes aux festes doubles & semidoubles, & faire les autres fonctions particulieres qui ont esté & qui font de présent en usage; sçavoir d'aller en secondes chappes, & descendre à l'aigle ou pupiltre qui est au milieu du chœur d'y chanter à quatre ; c'est-à-dire deux chapelains perpétuels & deux choristes sous-chapelains ou clercs, les Alleluya, les versets & les traits des messes des festes où l'orgue sonne, ausquelles ledit sieur chantre ne tient point & ne doit point tenir chœur; chanter avec les choristes les troisiemes répons du Nocturne, & après l'épître des messes les traits des obits des chapelains perpétuels décédez, mesme de ceux des rois, & de chanter avec lesdits choristes les Alleluya, les versets & les traits des messes fondées par des chapelains perpétuels, & à la vigile de la Pentecoste quand le sieur trésorier y officiera, ou l'un desdits sieurs chanoines, à la bénédiction des fonts, descendre à l'aigle ou pupiltre, & y chanter la derniere des leçons ou prophéties, comme aussi le Samedi d'après, qui est devant le

Dimanche de la feste de la Trinité, quand le chanoine hebdomadier fera l'office en personne, y chanter à la messe la derniere leçon par un chapelain perpétuel, & deux autres chapelains perpétuels y chanter l'alleluya avec le verset qui suit, à la commémoration de tous les fidéles desfunts, & aux vigiles des rois & des reines, d'un tréforier & chanoines décédez pro die obitus, chanter la septieme leçon, & le septieme répons en suite dicelle par deux autres chapelains perpétuels, & aux vigiles & messes d'un chapelain perpétuel décédé pro die obitus, y chanter la septieme ou huitieme leçon, le huitieme répons par deux chapelains perpétuels, & le neuvieme répons le chanter à quatre; c'est-à-dire, avec deux souschapelains perpétuels, tous quatre en chappes, & encore le trait de la messe en la messe maniere, & le jour de Noël le martyrologe, & tout ce que dessus descendant & allant à l'aigle ou pupiltre, & outre commencer & entonner le premier pseaume des matines & des laudes aux festes annuelles, lorsque ledit sieur chantre y tient chœur, lever & entonner la septieme antienne des matines, & la troisieme des premieres & secondes vespres, & des laudes desdites festes annuelles lorsque ledit fieur chantre les annonce, & les dernieres antiennes des premieres & fecondes vespres, avec les dernieres des matines & des laudes senlement aux seules festes doubles, & au courant des octaves, & cela tout au plus, & de mesme recevoir & entonner lesdites antiennes aux seuls obits des rois & des chapelains perpétuels, & enfin chanter en chappes à l'aigle la feptieme leçon, & ensuite le septieme répons de matines des festes annuelles, qui sont toutes leurs fonctions; que lesdites offres seront déclarées bonnes & valables, & les chanoines déboutez de leurs requestes, des 11 Janvier 1673 & 25 Juin 1674, qui tendent à ce que ledit Blaise en qualité de chapelain perpétuel foit obligé de chanter la musique, & faire toutes les fonctions des chapelains ordinaires qui font les chantres. Ordonnance de ladite cour au bas de ladite requeste. Signification du 1 Aoust 1674, aufdits Gauthier & Radigues procureurs desdits fieurs chanoines & dudit Blaise. Requeste desdits trésorier, chantre, chanoines & chapitre de ladite fainte chapelle au confeil d'estat, employée pour réponses à ladite requeste du 1 Aoust. L'ordonnance du sieur de Bezons commissaire à ce député au bas de ladite requeste portant, acte de l'emploi, & soit fignifié sans retardation; & fignification d'icelle à M. Payelle avocat & conseil desdits chapelains perpétuels, des 17 & 29 Octobre 1678. Autre requeste présentée au roi par lesdits chapelains perpétuels de ladite faintechapelle, employée pour réponfes à ladite requeste desdits trésorier, chantre & chanoines de ladite fainte-chapelle, l'ordonnance dudit sieur commissaire, & signification de ladite requeste à Me Chassebras avocat &

conseil desdits sieurs trésorier & chanoines du 30 Janvier 1679. Requeste présentée au parlement de Paris par lesdits le Fournier, le Grand, Vaillant, Dolbeau & Dantard du 18 Janvier 1675, à ce qu'en procédant au jugement de l'instance d'entre les parties pendante audit parlement, & en augmentant à leurs conclusions, 1°, condamner lesdits sieurs trésorier, chantre & chanoines à augmenter ausdits chapelains perpétuels leur gros sur le pied de leurs fondations, & à proportion de ce que les chanoines ont augmenté les leurs. 2°. A ce qu'à l'égard dudit le Fournier l'un desdits chapelains perpétuels, & ses successeurs chapelains perpétuels de ladite chapelle de faint Nicolas & de faint Louis, lesdits fieurs trésorier, chantre & chanoines seront condamnez à lui payer ses gros fruits à raison de cinquante livres tournois par an, conformément à sessition de dot, & à les augmentation de dot, & à les augmenter sur le pied de ladite fomme, & à proportion de l'augmentation que lesdits sieurs trésorier & chanoines se sont donnez; comme aussi de lui rendre & restituer les arrérages qu'ils en ont indeuement perceus, aux offres de tenir compte de trente - quatre livres dix sols qui lui ont esté payez pour fesdits gros fruits. 3°. Qu'à l'égard des distributions quotidiennes & manuelles lesdits chapelains perpétuels auront pareilles distributions que les chapelains ordinaires, & outre la somme de trente livres chacun pour leur quint ou parifis qu'ils avoient droit de prendre fur chacun desdits chapelains ordinaires conformément à la transaction passée entre les parties les 29 Mai & 6 Juin 1618, si mieux n'aiment lesdits fieurs tréforier, chantre & chanoines leur accorder & payer ledit quint ou parisis en toutes distributions, comme il se pratiquoit avant ladite transaction: & à l'égard des clercs, que conformément ausdites fondations de saint Louis, chartre réformative du roi François I, anciens comptes, tables, livres de point, & usages, lesdits chapelains perpétuels auront en distributions quotidiennes & autres distributions le quart outre & par - dessus chacun desdits clercs. 4°. Qu'à l'égard des fondations d'obits, processions, faluts & autres fondations particulieres, que les distributions desdites fondations ne seront faites & d'slivrées qu'à ceux qui y assisteront; & que si la part des chanoines absens sans cause canonique & légitime accroist aux chanoines présens, la part de mesme des chapelains perpétuels absens accroistra aux chapelains perpétuels présens; & que lesdits sieurs chanoines n'y pourront se réputer présens, si ce n'est en cas de maladie, & pour les affaires de l'église qui ne se peuvent faire hors le temps de la célébration du fervice divin, & pour leur mois d'absence par an à eux accordé par ladite chartre réformative. & conformément à icelle, dans lesquels cas lesdits chapelains perpétuels

& pour leur temps d'absence à eux accordé par ladite chartre, & conformément à icelle, limité par eux à six semaines par an, seront pareillement réputez pour présens, de mesme que lesdits sieurs chanoines. 5°. Que lesdits sieurs trésorier, chantre & chanoines seront tenus d'exécuter la fondation de maistre Michel Durand, & célébrer son obit, à l'effet de quoi il fera pris des revenus de ladite fondation la somme de cent livres, ou telle autre qu'il plaira à la cour arbitrer, pour estre distribuée à ceux qui assisteront seulement. 6°. Qu'il sera permis ausdits chapelains perpétuels de s'absenter pendant six semaines par chaque année à jours continus ou discontinus, pendant leguel temps ils gagneront franc, & seront payez de leurs distributions entieres sans distinction des petites ou des grandes heures, à la charge néanmoins que lorsque les chapelains perpétuels seront obligez ou voudront s'absenter pendant trois ou quatre jours continus ou un plus long-temps, ils feront tenus d'en avertir & faire civilité audit sieur trésorier, ou en son absence à son vicaire-chanoine, conformément à ladite chartre réformative de François I, & à l'acte passé pardevant les notaires au chastelet le 17 Septembre 1616. Comme aussi qu'en cas de maladie, infirmité ou autre canonique & légitime empêchement, lesdits chapelains seront pareillement pavez de toutes leurs distributions indistinctement; & à l'égard dudit Dolbeau l'un desdits chapelains perpétuels, lesdits sieurs trésorier, chantre & chanoines seront tenus de lui payer les distributions quotidiennes qu'ils lui ont retenu depuis le commencement du mois d'Aoust 1674, jusqu'à présent, pour les petites heures à raison de cinq sols par jour, & défense de lui retrancher à l'avenir, ni à ses confreres tant qu'ils seront détenus de maladie ou autre légitime empêchement. 7°. Que dans les processions, stations, offrandes & autres rencontres publiques, lesdits chapelains perpétuels estans en l'ordre de prestrise & in sacris. auront le rang & le pas honorable sur les chanoines qui ne sont encore que tonsurez & in minoribus, avec défense de les y troubler. 8°. Que l'assemblée & la collation sera faite & continuée tous les ans après les premieres vespres de la feste Dieu, & avant les matines, dans la chevecerie & le giste de la fainte - chapelle, & que lesdits chapelains perpétuels y feront conviez, & auront rang immédiatement après les chanoines à mesme table, ainsi qu'il avoit esté pratiqué par le passé; autrement, que la somme de soixante livres que ledit sieur chantre se fait allouer pour ladite collation, sera rejettée du compte du receveur, & partagée & distribuée à ceux seulement qui assisteront ausdites premieres vespres & matines du faint sacrement, outre & par-dessus les distributions ordinaires. 9°. Que les chapelains, perpétuels auront

communication, quand bon leur femblera, des comptes du receveur, tables, livres du poinct, baux, papiers & enseignemens concernans les titres & revenus de ladite sainte - chapelle; à quoi faire les gressier, receveur, poincteur & autres qui s'en trouveront saiss, ou des cless d'iceux, contraints comme dépositaires; & que lesdits trésorier, chantre & chanoines ne pourront charger la bourse commune, & que les receveurs ne pourront employer dans leurs comptes les frais & dépens par eux faits, & qu'ils pourroient faire dans la suite en procès & instances entr'eux, ledit Blaise, lesdits chapelains perpétuels ou autres bénéficiers habituez de ladite fainte - chapelle, fauf aux parties à faire exécuter les jugemens & arrests qui pourroient intervenir contre les parties condamnées, ainsi qu'ils verront bon estre. Et en dernier lieu, que les fondations & chartres des rois sur la police de la fainte-chapelle, seront exécutées, défense aux trésorier, chantre & chanoines d'y contrevenir & d'y rien innover sans lettres-patentes deuement vérifiées avec les chapelains perpétuels, à peine de nullité, dépens, dommages & intérests; l'ordonnance de ladite cour au bas de ladite requeste, portant, ait acte & soit signifié pour y répondre & produire, & les significations faites de ladite requeste audit Gaultier le jeune, & Tuloue le jeune procureurs en ladite cour, & desdits sieurs trésorier, chantre & chanoines, & dudit Blaise, les 19 Janvier & 11 Février 1675. Requeste présentée au roi par lesdits sieurs trésorier, chantre & chanoines de ladite fainte-chapelle, employée pour réponse & défense à ladite requeste desdits chapelains perpétuels, & en conséquence les débouter de leurs fins & conclusions, avec dépens; l'ordonnance estant au bas de ladite requeste dudit sieur de Bezons commissaire, portant, ait acte d'emploi, & au surplus en jugeant, & soit signifié sans retardation, & la signification d'icelle à M. Regnault l'aîné, & Payelle avocats & confeils des chapelains perpétuels & dudit Guiry l'un d'iceux, par Desjobars huissier du conseil, les 11 & 15 Octobre 1678. Requeste dudit Guiry présentée au roi, à ce que dans six semaines ou tel autre temps les sieurs chanoines feroient juger leurs dissérends concernant ladite saintechapelle & cependant conformément aux lettres-patentes de sa majesté du 18 Janvier 1677, ledit Guiry sera payé de la somme de 52 livres 10 sols pour une année & demie de son gros, & de celle de 538 livres 15 fols pour ses distributions, jusqu'au 13 Septembre 1677, à raison de 25 fols par jour, & sur le mesine pied, de ceux qui écherront pendant ledit procès, & qu'au paiement lesdits sieurs chanoines & leur receveur feront contraints; sçavoir ledit receveur par corps comme dépositaire. & lesdits chanoines solidairement par toutes voies, sans préjudice des autres droits & actions, ladite requeste fignée Regnault avocat ès conseils;

l'ordonnance ensuite dudit sieur de Bezons commissaire de : soit communiqué pour y répondre dans trois jours, & signification d'icelle au sieur évesque de Coustance trésorier, tant pour lui que pour lesdits sieurs du chapitre de la fainte-chapelle, par Defaguerolle huissier du conseil. Requeste desdits sieurs trésorier, chaptre, chanoines & chapitre employée pour réponse à ladite requeste présentée au roi, à ce que sans avoir égard à la requeste dudit Guiry, dont il sera débouté, faisant droit sur celle desdits sieurs du chapitre, leur adjuger les sins & conclusions par eux prises par leur requeste du 2 Octobre, avec dépens; ladite requeste signée Chassebras avocat & conseil dudit chapitre; l'ordonnance ensuite dudit sieur commissaire, en jugeant & soit signissé, & la signification de ladite requeste audit Regnault avocat & conseil, des 20 Octobre 1677. Autre requeste présentée au roi par lesdits sieurs trésorier, chantre, chanoines & chapitre, à ce que les lettres-parentes du 18 Janvier 1677, soient rapportées, deffense audit Guiry & tous autres de s'en aider jusqu'à ce ' qu'autrement, parties ouies par sa majesté, en ait esté ordonné: & d'autant que les fonds destinez par les rois prédécesseurs de sa majesté pour le paiement des distributions desdits chanoines, des chapelains perpétuels, chapelains ordinaires & clercs sont considérablement diminuez, en sorte qu'il n'y a pas de quoi satisfaire au paiement des distributions, que sa majesté auroit la bonté de donner un supplément suffisant pour acquitter les assistances au chœur; & jusqu'à ce qu'il ait plû à sa majesté de donner ledit supplément, ordonner que lesdits trésorier, chantre, chanoines & chapitre feront payez fur les fonds restans, de leurs distributions, par préférence aux chanoines perpétuels ou du moins concurrement avec eux, ou en tout cas, lesdits chapelains perpétuels ne seront payez de leurs distributions, non plus que lesdits trésorier, chantre & chanoines, jusqu'à ce que le fond ait esté fait, ladite requeste signée Chassebras avocat; l'ordonnance au bas de ladite requeste dudit sieur commissaire, soit ladite requeste communiquée aux sieurs chapelains perpétuels de ladite sainte - chapelle, an domicile dudit Payelle leur avocat & conseil, & la signification d'icelle requeste audit Payelle, des 1 & 2 Octobre 1677. Requeste desdits chapelains perpétuels présentée au roi, à ce qu'en déboutant lesdits sieurs trésorier, chantre & chanoines, de leurdite requeste dudit jour 1 Octobre, en ce qui concerne les chapelains perpétuels, ordonner que les bedeaux ou appariteurs accompagneront lesdits chapelains perpétuels lorsqu'ils seront en chappes & autres fonctions; que le service ordonné par la fondation du fieur Durand sera acquitté des deniers provenans de la maison & terres léguez à cet effet par ledit sieur Durand; & à l'égard des obligations portées par les fondations, sa majesté en ordonnera

ce qu'il lui plaira. Et afin que dorénavant elles soient plus fidelement exécutées en ce qui concerne lesdits chapelains perpétuels, ordonner que le receveui & poincteur de ladite fainte-chapelle ne pourront estre establis que du consentement desdits chapelains perpétuels, si mieux n'aime sa majesté en nommer de son autorité, ladite requeste signée Payelle avocat & conseil desdits chapelains, l'ordonnance dudit sieur commissaire en jugeant, & soit signissé, & la signification de ladite requeste audit Chassebras avocat, des 30 Octobre 1677. Autre requeste desdits chapelains perpétuels au roi, à ce qu'ils foient appellez aux assemblées qui se tiendront pour la direction des revenus qu'ils ont en commun avec lesdits chanoines: Que pour les assemblées il ne sera pris que 24 livres léguées pour cela; Que lesdits chanoines seront tenus de loger & nourrir leurs vicaires suivant la fondation & les réglemens faits; & que les appartemens qui font présentement occupez par lesdits vicaires, seront louez au profit commun de ladite fainte-chapelle, ladite requeste signée Payelle avocat, l'ordonnance au bas dudit sieur commissaire, en jugeant & foit signifié, & la fignification d'icelle audit Chassebras avocat desdits chanoines, des 25 & 27 Juin 1678. Requeste desdits sieurs trésorier, chantre, chanoines & chapitre de ladite fainte-chapelle employée pour défenses contre lesdites requeste & demandes des chapelains perpétuels, desdits jours 30 Octobre 1677, & 25 & 27 Juin 1678, & ce qu'ils ont écrit & produit; & en conséquence débouter les chapelains perpétuels de leursdites requestes, & adjuger ausdits neurs du chapitre leurs fins & conclusions, l'ordonnance dudit sieur commissaire de ait atte & soit signifié, & la signification d'icelle requeste du dernier Octobre 1678, audit Payelle avocat & confeil. Requeste de M. François Cœuret prestre, ancien chapelain de sa majesté, chapelain perpétuel de la sainte-chapelle, à ce qu'attendu qu'il rapporte la déclaration de sa majesté de l'année 1666, qui confirme les priviléges des chapelains perpétuels, & autres officiers, avec trois certificats de service dudit Cœuret aupr's de sa majesté, tant du sieur évesque d'Orléans premier aumônier, que du sieur cardinal de Bouillon grand aumônier de France, du 30 Juin dernier, ensemble sa prise de possession de ladite chapelle de faint Clément, des 13 Septembre, 25 Juin & 8 Aoust 1676, & deux actes de fommation, le tout joint à ladite requeste, ordonner que ledit Cœuret sera payé des gros fruits & autres revenus de sa chapelle, à quoi faire les receveur & poincteur contraints par toutes voies comme dépositaires, mesme pendant le temps de son service auprès de sa majesté, conformément à ladite déclaration de l'année 1666, & aux dépens, ladite requeste fignée dudit Cœuret & dudit Payelle avocat, l'ordonnance dudit sieur commissaire

au bas, soit ladite requeste & pieces communiquées à parties pour y sournir de réponses dans trois jours, & la signification de ladite requeste audit Chassebras avocat, du 11 Aoust 1678. Requeste desdits sieurs trésorier & chapitre employée pour deffenses, écritures, production sur ladite requeste; & en conséquence débouter ledit Cœuret de sadite requeste & demandes, avec dépens, l'ordonnance au bas dudit sieur commissaire, ait atte, & la fignification d'icelle audit Payelle avocat audit confeil, du dernier Octobre 1678. Autre requeste dudit Cœuret présentée au roi, à ce qu'en adhérant à ses premieres conclusions, ordonner qu'il sera payé de son gros & de tous les retranchemens qu'on lui a fait pendant son service auprès de sa majesté & qu'il a esté détenu malade, avec défenses à l'avenir de lui rien retrancher; l'ordonnance dudit sieur commissaire, que ladite requeste seroit communiquée, & au surplus en jugeant seroit sait droit: fignification de ladite requeste audit Chassebras avocat desdits sieurs du chapitre, des 13 & 22 Aoust 1680. Requeste présentée au roi par lesdits chapelains perpétuels, à ce que les chanoines soient tenus de rapporter les deniers par eux pris sur la bourse commune pour les frais du procès intenté entr'eux & le sieur trésorier, aux termes de la sentence arbitrale intervenue entr'eux du 15 Septembre 1657, qui les condamne de les payer de leur propre bourse; Que Sébastien Vaultier l'un desdits chapelains perpétuels sera payé de ses distributions que les chanoines lui ont retenues depuis le mois de Mars jusques au mois de Juillet suivant 1677, & encore de celles qui lui feront dues pendant fon abfence légitime & nécessaire de l'année 1678. Qu'Antoinette Dolbeau, dite Belleneuve, sœur & héritiere de défunt Nicolas Dolbeau vivant chapelain perpétuel, sera payée des distributions à lui dues pendant sa maladie, tant pour les cinq fols des petites heures par jour, que pour toutes les autres distributions pendant que ledit Dolbeau a esté malade chez sadite sœur. Que parmi lesdits chapelains perpétuels, ceux qui seront prestres auront la préséance sur ceux qui ne le seront pas, & les plus anciens prestres fur les autres. Que les chanoines feront tenus d'assister à toutes les grandes & petites heures conformément à la chartre de François I; & qu'en cas d'absence, ils seront privez de leurs distributions. Que le chanoine qui sera en semaine, sera tenu de stipendier à ses frais le vicaire qui dira la grande messe pour lui, lorsque lui mesme ne la pourra dire; & que défenses seront faites ausdits chanoines à l'avenir de prendre le titre & la qualité de chapitre, attendu les défenses à eux faites par les rois; & qu'il plût à sa majesté leur donner acte de ce que pour nouvelle production ils employoient quatre pieces, qui sont certificats de deux notaires de l'absence des chanoines & désertion du chœur; ladite requeste fignée Vautier, & dudit Payelle avocat; l'ordonnance dudit fieur commissaire portant, atte & soit signifiée, & signification d'icelle audit Chassebras avocat & conseil desdits chanoines, des 23 Février 1679. Requeste présentée au roi par maistres Jacques Paulin, Antoine Alias, Edme Carlot, Benigne Morel, Félix Florentin Feuillart, Robert Dupont, Charles Lucas, Nicolas Gorin, Thomas Bernier, François Bellé, Michel Laffillard, & François Traversier, chapelains ordinaires & clercs de ladite sainte-chapelle du palais à Paris, à ce qu'ils soient receus parties intervenantes en l'instance, & en conséquence ordonner que conformément à la fondation de faint Louis, & réformation de François I, les sieurs chanoines nourriront lesdits chapelains & clercs, comme ils y sont obligez, sumptibus prabenda sua, attendu que le bled, le vin, & toutes les autres choses dont jouissent aujourd'hui les chanoines, ont esté affectées à la nourriture desdits chapelains & clercs comme à celle des chanoines, & que les distributions que les supplians touchent ne sont que pour leur entretien feulement, si mieux n'aiment lesdits chanoines donner à chacun desdits chapelains & clercs la somme de 400 livres. En second lieu, que les distributions desdits chapelains & clercs leur seront données par les mains du fieur trésorier, & le point arresté par lui seul, conformément aux susdites fondations, auquel aussi seul lesdits chapelains & clers feront tenus de demander congé, quand l'exigence de leurs affaires les obligera à quelques jours d'absence, nonobstant les prétendus statuts & ordonnances capitulaires que les chanoines pourroient avoir faits au contraire, & tout ce qui pourroit estre arrivé sans la participation desdits chapelains & clercs; & leur donner acte de ce que pour moyens d'intervention ils employoient le contenu en leur requeste, ladite requeste fignée Morel procureur desdits chapelains, N. Gorin, & de Me Varenne leur avocat & conseil; l'ordonnance dudit fieur de Bezons commissaire à ce député, portant, soient receues parties intervenantes, & afte de l'emploi, & au surplus en jugeant seroit fait droit sans retardation, & la signification de ladite requeste audit Chassebras avocat & conseil desdits chanoines, des 18 Décembre 1679. Requeste présentée au roi desdits sieurs tréforier, chantre, chanoines & chapitre de ladite fainte-chapelle, employée pour réponfes à ladite requeste d'intervention desdits chapelains & clercs, & pour fins de non-recevoir & défenses, & qu'en déboutant lesdits chapelains & clercs de leurs demandes, & attendu que lesdits Paulin & confors se qualifient par leurdite requeste chapelains & clercs de ladite fainte-chapelle au préjudice de leur institution primitive, qui leur donne seulement le nom de chapelains & clercs desdits sieur trésorier & chanoines, leur faire défenses de plus prendre la qualité de chapelains &

clercs de la fainte-chapelle, ordonner qu'ils prendront celle de chapelains & clercs des tréforier & chanoines de la fainte-chapelle du palais à Paris; comme aussi que ledit Gorin, Feuillart, Dupont, Lucas, Bernier, Laffillart, Bellé & Traversier seront tenus de rapporter leurs lettres de tonfures, de quatre mineurs & d'ordres facrez dans huitaine, finon & à faute de ce faire demeureront privez de leurs places, conformément à la fondation de saint Louis. Et parce que lesdits Paulin & consors prenant avantage des procès qui font à la fainte-chapelle, ont entrepris depuis quelques années de porter des aumuces de mesme qualité que celles des chanoines, au mépris des lettres-patentes du roi Charles V, de l'an 1371, qui a concédé le droit d'aumuces grifes aux feuls chanoines pour les distinguer des autres ecclésiastiques de la sainte-chapelle, leur faire défenses de plus en porter, le tout sans préjudice de plus amples conclusions de réglement à faire contre lesdits Paulin & confors; ladite requeste fignée Gobert chanoine, & Chassebras avocat & conseil; l'ordonnance dudit sieur de Bezons commissaire, portant, atte de l'emploi, & au surplus qu'il seroit fait droit en jugeant sans retardation, la signification de ladite requeste audit Varenne avocat & conseil des chapelains & clercs. des 13 & 15 Février 1680. Autre requeste présentée au roi par lesdits Paulin & confors chapelains, employée pour réponfes aux requestes desdits chanoines, des 15 & 23 Février 1680, & ajoutant aux conclusions par eux prifes, les recevoir opposans à la prétendue sentence arbitrale de l'année 1657, & en conféquence sans y avoir égard, remettre les parties au mesme estat qu'elles estoient auparavant ladite sentence, qui sera cassée. révoquée & annullée, comme ayant esté rendue à l'insçu desdits chapelains & clercs & fans leur participation; & à cet effet ordonner que quand lesdits chapelains & clercs seront malades, ils seront tenus pour présens à l'office, sans que lesdits sieurs chanoines leur puissent retenir aucune chose sur leurs distributions; Qu'à l'avenir lesdits chapelains & elercs feront appellez dans toutes les affemblées du collège, en exécution de la chartre de Charles VI, de l'année 1409, sans qu'il puisse estre fait ni réfolu aucune chose sans leur aveu & participation; Que toutes les fois que lesdits chapelains & clercs feront les fonctions d'un chanoine. ils feront payez, & recevront mesme distribution qu'eux, en exécution des chartres de saint Louis des années 1245 & 1248; & au surplus, attendu que le sieur trésorier de la sainte-chapelle n'est point partie en l'Instance. & qu'il n'y a point de chapitre à ladite fainte-chapelle, faire défenses ausdits sieurs chanoines d'employer son nom dans leurs requestes, comme partie au procès, ni de se servir du nom dudit prétendu chapitre. & leur adjuger les autres précédentes conclusions; ladite requeste signée

Morel, Gorin & Varenne avocat & conseil; l'ordonnance en suite dudit sieur commissaire, portant, acte de l'emploi, au surplus en jugeant seroit fait droit sans retardation, & la signification d'icelle requeste audit Chassebras avocat & conseil desdits chanoines, des 21 & 22 Mars 1680. Requeste présentée au roi par lesdits Charles Vaillant, Nicolas Dantard, Sébastien Vaultier, Cœuret & Guiry chapelains perpétuels de ladite faintechapelle. 1°. A ce que défenses soient faites aux chanoines de plus commettre d'abus à l'avenir dans l'administration des revenus, & que pour y obvier les chapelains perpétuels seront appellez à la passation des baux, adjudication des fermes, audition des comptes, comme le porte expresfément la chartre de Philippe-le-Long, & qu'il leur fera fait défenses de prendre aucun pot - de - vin sur les fermes. 2°. Que les chanoines ne pourront entr'eux partager aucunes sommes, ni sous autres différens prétextes s'attribuer les deniers de la bourse commune. 3°. Que lesdits chanoines ne pourront gagner ni leurs gros ni leurs distributions, qu'en assistant à l'office, qu'en s'acquittant de toutes les charges portées par les fondations, & qu'au cas que les distributions ne fussent sussifiantes, il sera fait un fond du revenant bon du loyer de leurs maisons, & de toutes les autres fommes qu'ils destinent pour eux, qui sont les 160 livres que chacun d'eux prend pour la part des absens, sept vingt livres pour le gros de chacun, la somme de 1000 livres pour les assemblées, le bled sur Sens, Savigny & Gonnesse, les retenues de pot-de-vin sur différentes fermes, la part du logement que deux vicaires devroient occuper chez chaque chanoine. 4°. Que tous les procès qui seront intentez, où il ne s'agira pas de la cause générale de la sainte-chapelle, les frais en seront pris sur les deniers de ceux en particulier qui les intenteront, & ceux de la présente instance aux dépens de chaque chanoine. 5°. Qu'au regard de la sentence arbitrale du 15 septembre 1657, intervenue entre le sieur trésorier & les chanoines, estant dessectueuse en tous ses points, qu'elle sera cassée & annullée. 6°. Que les chapelains perpétuels n'auront pour supérieur que le sieur trésorier, lequel arrestera le point, tant à l'égard desdits chanoines que des chapelains perpétuels. 7°. Qu'il sera fait désenses conformément à l'ordonnance de Charles VI, & aux arrests du parlement de 1411, 1413, ausdits chanoines de faire d'actes & ordonnances capitulaires, ni de se servir du mot de chapitre; & que celles qu'ils auroient faites au préjudice des fondations desdits chapelains perpétuels, demeureront comme non faites. 8°. Que les arrests de 1625, 1667, & la sentence du fieur trésorier de la mesme année, qui adjuge la présérence aux chanoines, prestres, diacres & sous-diacres seront exécutez; comme austi les chartres & ordonnances touchant l'absence des malades infirmes, &

que pour cela la sentence provisionnelle du sieur trésorier du 3 Décembre 1679, rendue en faveur de Sébastien Vaultier l'un desdits chapelains perpétuels, au sujet de sa maladie, aura son plein & entier effet, & leur donner acte de ce qu'ils employent le contenu en ladite requeste, & leur permettre d'ajouter à leur production le procès - verbal de compulsoire fait à leur requeste du mois de Novembre 1679, avec les copies des chartres de Philippe - le - Hardy, arrests des 1411, 1413 & 1416. Un extrait du répertoire du fieur Mortis, & ladite sentence dudit fieur trésorier, & de l'acte de désistement dudit sieur trésorier de toutes les poursuites & procédures faites par les chanoines sous le nom dudit sieur tréforier; ladite requeste fignée Vaultier & Payelle; l'ordonnance dudit sieur commissaire, portant, soient les pieces receues & communiquées pour y fournir de contredits, & au surplus en jugeant seroit fait droit, & la fignification faite de ladite requeste audit Chassebras avocat & conseil desdits chanoines, des 20 & 23 Décembre 1679. Requeste présentée au roi par les fieurs tréforier, chantre, chanoines & chapitre de ladite faintechapelle, employée pour contredits & défenses contre ladite requeste & demandes desdits chapelains perpétuels, & à ce qu'acte leur soit donné de ce qu'ils se constituent incidemment demandeurs, à ce qu'il foit ordonné que le bréviaire de Paris soit rétabli dans la sainte-chapelle, à la charge d'un cahier particulier pour les festes particulieres de ladite fainte-chapelle; que leur ancien rituel sera observé, & pour les cas qui y font obmis ils auront recours à celui de Paris. Que le trésorier ne pouvant venir à l'église pour faire l'office en personne aux festes annuelles & plus solemnelles, les chanoines en seront avertis le matin de la veille, afin qu'ils puissent nommer l'un d'entr'eux pour faire l'office; & que celui qui fera nommé fera l'office aux premieres & fecondes vespres. à matines, à la messe, procession & falut, sans pouvoir estre interrompu. Que les titres & papiers concernant la fainte-chapelle produits au procès, tant par défunt Blaise que par ledit Vaultier & consors chapelains perpétuels, seront remis après le jugement du procès dans les archives de la fainte-chapelle, attendu que lesdits Vaultier, Dantard & consors ne composent point de corps & de communauté; Défenses leur seront faites de tenir aucuns registres de délibérations, & que le livre dont ils ont tiré des extraits de délibérations par eux produits au procès fera par eux représenté devant les sieurs commissaires, pour estre supprimé. Et afin que lesdits Dantard & confors ne puissent se dispenser sous prétexte d'ignorance d'obéir aux réglemens qui seront faits par sa majesté, ordonner que la chartre réformative du 18 Juillet 1401, sera exécutée selon sa forme & teneur; ce faisant que lecture publique en sera faite,

ensemble des réglemens qui seront faits par sa majesté, aux quatre chapitres généraux de la fainte-chapelle pour l'instruction des chapelains perpétuels & autres, & les condamner aux dépens; ladite requeste signée Gobert & Chassebras avocat, l'ordonnance ensuite dudit sieur commissaire, portant, acte de l'emploi, & au surplus en jugeant sera fait droit, & la fignification d'icelle audit l'ayelle avocat & confeil desdits chapelains perpétuels, des 21 & 22 Mars 1680. Requeste présentée au roi par lesdits Vaillant, Dantard, Vaultier, Couret, Louis Brochant & Guiry, chapelains perpétuels, employée pour réponfes à ladite requeste desdits chanoines, du 22 Mars 1680, ensemble pour défenses contre les demandes y contenues, & ce qu'ils ont écrit & produit en l'instance; comme aussi ordonner que les deux bancs qui fervoient dans le premier rang pour entendre le fermon, feront remis en leurs places, & rangez à l'ordinaire comme ils estoient encore le premier Dimanche de caresme; & que les chapelains perpétuels y prendront place immédiatement & à la suite des chanoines, & de la mesme maniere que l'on en use dans les stales & siéges du chœur; ladite requeste signée Vaultier & Payelle avocat & conseil; l'ordonnance ensuite dudit sieur commissaire, portant, ade de l'emploi, & au surplus en jugeant seroit fait droit sans retardation. La fignification de ladite requeste audit Chassebras avocat & conseil desdits chanoines, des 4 & 5 Avril 1680. Autre requeste desdits sieurs trésorier. chantre, chanoines & chapitre de ladite fainte-chapelle, dans laquelle ils employent ce qu'ils ont écrit & produit en l'instance, & pour réponses à la requeste desdits Paulin & consors, chapelains & clercs, du 22 Mars 1680, & à celle desdits Vaillant & confors chapelains perpétuels du 5 Avril 1680, & encore à celle dudit Cœuret du 22 Aoust dernier 1680, ensemble pour défenses contre les demandes portées par lesdites requestes, & pour écritures & production; comme aus de ce qu'ils se constituent incidemment demandeurs, à ce qu'il plust à sa majesté ordonner que l'arrest qui interviendra, par lequel lesdits Paulin & consors, chapelains & clercs, seront tenus de porter des aumuces noires, conformément aux lettres - patentes du roi Charles V, de l'année 1371, fera déclaré commun avec ledit Vaillant & consors chapelains perpétuels comme aussi que le jugement qui ordonnera que lesdits Vaillant & confors feront tenus de comparoistre aux quatre chapitres généraux pour y entendre la lecture de la chartre de Charles VI, de l'an 1401, ensemble les réglemens qui seront faits par sa majesté, sera déclaré commun avec lesdits Paulin & confors, & de permettre ausdits chanqines de produire & ajouter à leurs productions. Copies des bulles du pape Clément V, de l'an 1312, la sentence des requestes du palais du 30 Janvier 1517, les arrests du

parlement des 10 Juillet 1624, 20 Juin 1629, 12 Mai 1635 & 9 Juin 1663, les lettres-patentes du roi Charles V, de l'an 1365, copie de lettres - patentes du roi Charles V, de l'an 1371, la procuration du 1 Septembre 1654, des chapelains & clercs, & l'arrest du 4 Septembre 1654, & au surplus adjuger leurs conclusions, ladite requeste signée Olivier & Chassebras avocats ès conseils; l'ordonnance ensuite dudit sieur commissaire, portant, acte de l'emploi, & les pieces receues &c ommuniquées par copies pour y donner contredits dans hui attendu l'estat de l'instance, au surplus en jugeant seroit fait droit. Signification de ladite requeste, ensemble des pieces audit Payelle avocat & confeil desdits chapelains perpétuels, & audit Varenne avocat desdits chapelains & clercs des 9 & 11 Septembre 1680. Autre requeste desdits chapelains perpétuels, employée pour réponses à ladite requeste dudit jour 11 Septembre 1680, & ce qu'ils ont écrit. & produit en l'instance, ensemble pour deffenses contre les demandes portées par ladite requeste; & en continuant leurs précédentes demandes, ordonner que l'arresté du point & des distributions tant des supplians, que de tous ceux du college, sera fait par le sieur trésorier, & les congez & permissions de s'absenter donnez par lui seul; faire défenses ausdits Chanoines de prendre la qualité de chapitre, ni de faire aucunes ordonnances ni statuts, capitulaires, ni de se servir de la prétendue sentence arbitrale de 1657, & au surplus leur adjuger leurs conclusions prises en l'instance. L'ordonnance dudit sieur commissaire au bas de ladite requeste, portant, atte de l'emploi, & au surplus en jugeant seroit fait droit sans retardation, & la signification de ladite requeste audit Chassebras avocat des chanoines du 5 Octobre 1680. Autre requeste desdits Paulin & consors, chapelains & clercs, employée pour réponses à ladite requesle desdits chanoines dudit jour 11 Septembre 1680, & ce qu'ils ont écrit & produit, & ordonner que ledit sieur trésorier aura seul la jurisdiction & supériorité en ladite église, débouter lesdits chanoines de leurs demandes; l'ordonnance dudit sieur commissaire ensuite de ladite requeste, portant, atte de l'emploi, au surplus en jugeant, & signification d'icelle audit Chassebras avocat & conseil desdits chanoines du 8 Octobre 1680. Autre requeste desdits chapelains perpétuels présentée au roi, à ce qu'acte leur soit donné de ce qu'ils convertissent en tant que besoin seroit, leurs moyens & demandes en cassation de ladite sentence arbitrale de 1657, en appel comme d'abus, & qu'ils restreignent leur appel en ce que ladite sentence leur pourroit faire préjudice, en conféquence les recevoir appellans tant comme d'abus que comme de juges incompétans desdites délibérations & ordonnances prétendues capitulaires & de ladite sentence arbitrale, en ce que lesdits chanoines voudroient s'en servir contre lesdits chapelains perpétuels

perpétuels pour authorifer leursdites prétendues ordonnances; faisant droit sur ledit appel leur adjuger les fins & conclusions prises par leurs précédentes requestes, sans avoir égard à ladite sentence non plus qu'ausdites prétendues ordonnances, qui seront cassées & annullées; défenses faites ausdits chanoines d'en plus donner de pareilles, ni user de telles voies contre les chapelains perpétuels à l'avenir sur telles peines qu'il plaira à sa majesté; ce faisant ordonner que lesdits chapelains perpétuels seront maintenus & gardez en tous leurs droits, libertez & prérogatives sous la jurisdiction feule du sieur trésorier de la fainte-chapelle, suivant & aux termes & clauses des fondations desdits chapelains perpétuels, & leur donner acte de ce qu'ils employent ce qu'ils ont écrit & produit en l'instance, & leur adjuger les fins & conclusions par eux prises en icelles; ladite requeste signée Vaultier, tant pour lui que pour les autres chapelains perpétuels; & dudit Payelle avocat & confeil; l'ordonnance dudit fieur commissaire au bas de ladite requeste, portant, en jugeant, & soit signifié sans retordation, & la fignification d'icelle audit Chassebras avocat & conseil desdits chanoines, des 29 & 30 Octobre 1680. Autre requeste desdits sieurs chantre, chanoines & chapitre de la fainte - chapelle présentée au roi, à ce que défenses soient faites audit Vaultier & autres chapelains perpétuels de faire poursuite ailleurs que pardevant les sieurs commissaires pour raison des distributions par lui demandées, avec inhibition audit sieur trésorier, official, & tous autres juges d'en connoistre, & en tant que besoin seroit évoquer ladite demande dudit Vaultier, & la renvoyer devant lesdits sieurs commissaires, pour à leur rapport estre par sa majesté fait droit aux parties; l'ordonnance dudit sieur commissaire au bas de ladite requeste de soit communiqué, & fournir de réponses, & la signification d'icelle audit Payelle avocat desdits chapelains, des 9 & 11 Décembre 1670. Autre requeste présentée au roi par lesdits chantre, chanoines & chapitre de ladite fainte-chapelle, à ce qu'il plust à fa majesté casser & annuller la fentence dudit sieur trésorier du 3 Février 1680, signissée le 7 dudit mois, obtenue par lesdits Paulin & confors chapelains & clercs desdits du chapitre, ensemble celle du 2 Décembre 1679, aussi dudit sieur trésorier obtenue par ledit Vaultier chapelain perpétuel, comme ayant esté lesdites sentences rendues par attentat à l'arrest d'évocation de fa majesté en son conseil d'estat le 5 Juillet 1677, & mesme au préjudice de ladite sentence arbitrale contradictoirement rendue entre ledit sieur trésorier & lesdits sieurs chanoines le 15 Septembre 1657, qui sera exécutée selon sa forme & teneur; & cependant faire défenses ausdits Paulin & confors, mesme ausdits Vaillant, Dantard, Vaultier, Cœuret, Brochan & Guiry chapelains perpétuels, de faire mettre à

exécution lesdites sentences, ni de se pourvoir devant ledit sieur tréforier, ni ailleurs qu'audit conseil pour raison des contestations des parties, jusques à ce qu'autrement par sa Majesté, parties ouies, en ait esté ordonné, à peine de nullité, cassation, & de 1500 livres d'amende, payable par chacun des contrevenans; l'ordonnance dudit sieur commissaire, au bas de ladite requeste, de soit communiqué ausdits chapelains perpétuels & clercs pour y répondre; & la signification d'icelle ausdits Varennes & Payelle avocats & conseils, du 9 Février 1680. Autre requeste dudit Vaultier chapelain perpétuel, à ce qu'il plust à sa majesté confirmer la sentence dudit sieur trésorier du 3 Février 1680, donnée en sa faveur; & pour donner audit Vaultier & à ses confreres le moyen de pouvoir subsisser; & pourra se pourvoir en premiere instance pardevant ledit sieur trésorier pour lui estre fait droit toutes fois & quantes lesdits chanoines, leurs parties, voudront empêcher qu'ils ne touchent leurs distributions, & jouissent des fruits de leurs bénéfices; & leur faire défenses de les y troubler à l'avenir, à peine de tous dépens, dommages & intérests; l'ordonnance dudit sieur commissaire, portant, en jugeant, & la signissication d'icelle audit Chassebras avocat & conseil desdits chanoines, des 13 & 16 Février 1680. Autre requeste desdits Paulin, Alias & confors, chapelains & clercs, à ce qu'il plust à sa majesté leur donner acte, de ce que pour réponses à la requeste desdits chanoines du 9 dudit mois de Février, ils employent le contenu en ladite requeste; & au surplus sans avoir égard à ladite sentence des requestes du palais du 8 dudit mois de Février, ni à l'assignation donnée ausdits chapelains & clercs à la requeste desdits sieurs chanoines le mesme jour, de laquelle ils seront déchargez, ordonner que l'ordonnance dudit sieur trésorier de ladite saintechapelle dudit jour 3 Février 1680, sera exécutée selon sa forme & teneur, avec dépens; faire défenses ausdits sieurs chanoines de plus troubler lesdits chapelains & clercs dans la perception de leurs distributions, & qu'en cas de contestation, ils pourront se pourvoir pardevers ledit sieur trésorier pour s'en faire payer, & adjuger les conclusions par eux prises en l'Instance; l'ordonnance de ladite requeste, atte de l'emploi, & au surplus en jugeant, signification de ladite requeste audit Chassebras avocat & conseil des chanoines, du 14 Février 1680. Autre requeste desdits chanoines employée pour réponses ausdites Requestes des 14 & 16 Février, & ce qu'ils ont écrit & produit; l'ordonnance dudit sieur commissaire, acte de l'emploi, & le surplus en jugeant, & signification d'icelle du 23 Février 1680, ausdits Varenne & Payelle avocats & conseils. Requeste de messire Claude Auvry évesque de Coustances, conseiller du roi en ses conseils, trésorier de la fainte-chapelle royale du palais

à Paris, à ce qu'il plust à sa majesté ordonner que les chartres, lettrespatentes & autres titres & arrests énoncez en ladite requeste seront exécutez felon leur forme & teneur, & en conséquence renvoyer tous les différens & contestations qui sont entre lesdits chanoines & chapelains perpétuels, & les chapelains ordinaires & clercs de ladite faintechapelle, pardevant ledit trésorier, estant de sa jurisdiction & compétence, ladite requeste signée Claude évesque de Coustances, & Loys son avocat & conseil; l'ordonnance ensuite dudit sieur de Bezons Commissaire à ce député, portant, soit communiqué aux parties, pour en jugeant estre fait droit sans retardation, & signification d'icelle ausdits Varenne, Chassebras & Payelle avocats & confeils desdits sieurs chanoines & chapelains, des 14 & 20 Novembre 1680. Requeste desdits chantre, chanoines & chapitre de ladite sainte-chapelle, employée pour réponse à ladite requeste dudit sieur trésorier, & ce qu'ils ont écrit & produit au procès; l'ordonnance ensuite dudit sieur commissaire, acte de l'emploi, & la signisication d'icelle audit Loys avocat & conseil dudit sieur trésorier, du 26 Novembre 1680. Autre requeste dudit sieur trésorier employée pour réponses à celle des chanoines, ensemble la dissertation, les pieces & extraits y attachez; & y faifant droit, lui adjuger ses conclusions; l'ordonnance ensuite dudit sieur commissaire, portant, acte de l'emploi, & la fignification d'icelle & des pieces y mentionnées audit Chassebras avocat & conseil, des 28 & 29 Novembre 1680. Autre requeste desdits sieum chanoines, à ce qu'il plust à sa majesté leur donner acte ce qu'ils employent le mémoire imprimé, & un acte du 23 Décembre 1667, ensemble tout ce qu'ils ont écrit & produit au procès, pour servir de réponse à la requeste dudit sieur trésorier du 29 Novembre dernier, & au livre intitulé, Extraits fidelles, &c. & en leur adjugeant leurs conclusions, déclarer ledit fieur trésorier non recevable en ses demandes, & le condamner aux dépens; l'ordonnance dudit sieur commissaire, & signification audit Loys avocat & conseil dudit sieur trésorier, ensemble des pieces y mentionnées des 14 Décembre 1680 & 21 Janvier 1681. Autre requeste dudit fieur tréforier, à ce qu'il plust à sa majesté recevoir la réponse imprimée au mémoire des chanoines, laquelle réponse ledit sieur trésorier emploie parcillement pour faire voir sa supériorité & entiere jurisdiction dans la fainte - chapelle, persistant en ses conclusions; l'ordonnance dudit sieur commissaire & signification de ladite réponse imprimée audit Chassebras avocat & conseil desdits sieurs chanoines, des 27 & 28 Janvier 1681. Lettres-patentes du roi Louis VI, de l'an 1154, par lesquelles il donne au chapelain de l'ancienne chapelle qu'il avoit fait bâtir dans son palais en l'honneur de la Vierge Marie, & à la place de laquelle a esté bâtie

la fainte-chapelle, deux muids de bled, six muids de vin, trente sols parisis de cens, & pour cuisine, quand le roi & la reine & leur famille feront audit palais, quatre pains, demi feptier de vin, une toise de chandelle, & deux deniers par jour, & outre cela toutes les oblations. Lettres en forme de chartre du roi saint Louis de 1245, contenant la premiere fondation de la fainte-chapelle, au lieu & place de l'ancien Oratoire de fainte-Marie, par laquelle il fonde cinq principaux ou maistres chapelains, à présent appellez chanoines, qui auroient chacun deux sous-chapelains, dont l'un seroit prestre, & l'autre diacre ou sousdiacre, & deux principaux marguilliers, qui auroient chacun un sousmarguillier; donnant aux principaux chapelains & marguilliers tout le revenu dont jouissoit le chapelain de l'ancien oratoire de la Vierge, avec un gros à chacun; & en outre il assigna des distributions aux principaux chapelains & marguilliers, & à leurs fous-chapelains & clercs pour tous les jours de chaque année, avec cette différence, que les principaux chapelains & marguilliers auroient deux tiers plus que chacun des fouschapelains; & pour acquitter toutes ces charges, il leur assigne un revenu sur son domaine, se réservant & à ses successeurs rois la collation des principaux chapelains & marguilliers, & le pouvoir de changer, d'ajouter ou de diminuer ce qu'ils jugeroient à propos. Autre chartre du roi faint Louis de l'an 1248, confirmative de la premiere fondation, & qui y ajoute un marguillier, & choisit un des principaux chapelains pour présider aux autres, qu'il qualifia de maistre-chapelain, & que l'on appelle présentement trésorier. Lettres-patentes du mesme saint Louis de l'an 1256, par lesquelles il donne aux huit principaux chapelains & marguilliers pour la distribution du pain, huit muids de bled à prendre sur la recepte de Sens. Lettres du roi faint Louis de l'an 1263, portant amortissement. de trois muids de bled-froment à prendre sur Linas, au profit des chanoines & marguilliers de la fainte-chapelle. Testament de la reine Isabelle de l'an 1270, par lequel elle prie le roi Philippe-le-Hardi de fonder une chapelle pour le repos de son ame. Copie imprimée de la fondation d'un sous-chapelain, dit présentement de saint Louis, faite en l'an 1271, par Philippe-le-Hardi, en exécution dudit testament de la reine Isabelle; par laquelle le roi veut que ledit sous - chapelain soit tenu de faire résidence continuelle dans la sainte-chapelle, & d'y assister à l'office comme les autres sous-chapelains de l'église, & d'y recevoir des distributions en pareille quantité, en la mesme maniere, & aux mesmes conditions qu'eux; & pour la subsistance dudit sous-chapelain, il donne vingt livres parisis, sçavoir dix livres pour son gros, & dix livres pour ses distributions, Autres lettres - patentes du roi Philippe - le - Hardy de l'an

1275, par lesquelles il donne aux principaux chapelains de la faintechapelle, appellez chanoines, un droit de bouche à cour réglé à diverses distributions de pain, de vin & de chandelle. Autres lettres du mesme roi de l'an 1278, portant assignation de 700 livres sur son trésor pour l'exécution des fondations de faint Louis, pour estre employées aux distributions de tous ceux de l'église par les mains du maistre chapelain. Autres lettres du mesme roi de l'an 1282, portant augmentation de trois livres pour une robe en faveur du chapelain de la reine Isabelle. Autres lettres du mesme roi de l'an 1285, par lesquelles il donne aux principaux chapelains & marguilliers toutes les oblations que saint Louis s'estoit réservé, & à ses successeurs. Autres lettres du mesme roi de l'an 1286, par lesquelles il augmente le gros du sous-chapelain de la reine Isabelle de 10 livres parisis. Copie imprimée des lettres de Philippe le-Bel de l'an 1289, par laquelle il confirme la fondation de la chapelle perpétuelle de saint Clément faite par Odon, & assigne pour le revenu dudit chapelain 22 livres parisis, sçavoir 10 livres pour son gros, & 12 livres pour ses distributions, qui lui seront données en assistant, chantant & psalmodiant comme les autres sous-chapelains de l'église, en déservant comme eux. Copie imprimée du statut en forme d'accord fait en l'an 1290, entre le maistre chapelain & les principaux chapelains de la faintechapelle, pour raison du double des distributions dudit maistre chapelain. Copie imprimée des lettres-patentes du roi Philippe-le-Bel de l'an 1291, confirmatives de la fondation de la chapelle perpétuelle de faint Blaife faite par Grégoire maistre chapelain, qui avoit donné 200 livres, pour lesquelles le roi assigne 20 livres parisis de rente, dont dix devoient estre employées pour son gros, & les autres dix pour ses distributions, qui lui seront données en assistant & servant comme les chapelains, voulant que cette chapelle fust de la mesme condition que celles de la reine Isabelle & de saint Clément. Copie imprimée d'un statut fait en 1299, par le maistre chapelain, à présent trésorier, & par les principaux chapelains, appellez chanoines, concernant l'absence d'un mois. Copie imprimée des lettres du roi Philippe-le-Bel de l'an 1301, portant confirmation de la fondation de la chapelle perpétuelle de saint Nicolas & de saint Louis, faite par Pierre de Condé principal chapelain, avec assignation de 20 livres parifis de rente, sçavoir dix livres pour son gros, & dix pour ses distributions, à cause de l'assistance à l'osfice qu'il seroit tenu de faire, en psalmodiant comme les autres chapelains déservans; voulant au furplus que cette chapelle soit de mesme qualité que celles de la reine Isabelle & de faint Clément. Cartulaire, ou livre des statuts de la fainte-chapelle de l'an 1303, contenant toutes les fondations, statuts, réglemens, sermens

& acquisitions concernant la sainte-chapelle. Copie de deux bulles du pape Clément V, de l'an 1313, adressées aux trésorier & chapitre de la fainte-chapelle, concernant les indulgences pour le jour de la feste de la translation du chef de saint Louis, & pour la conservation des privileges de la fainte-chapelle. Lettres du roi Louis X, de l'an 1314. adressants aux trésorier & chanoines, concernant des provisions d'une chanoinie & prébende de ladite sainte-chapelle en faveur de frere Guerin évêque, avec injonction de lui donner voix délibérative au chapitre. Copie imprimee des lettres du mesme roi Louis X, de l'an 1310, contenant l'augmentation de 29 livres de rente, pour le gros du chapelain de la chapelle perpétuelle de faint Nicolas & de faint Louis. Copie imprimée du statut fait en 1316, par le trésorier & les chanoines de la fainte-chapelle, concernant la maniere de faire un receveur-général de ladite fainte - chapelle. Lettres du roi Philippe - le - Long de l'an 1318. concernant la fondation de la chapelle perpétuelle de saint Jean l'Evangéliste, par laquelle il donne au trésorier & aux chanoines les terres de Soupes & Savigny, à condition de payer au chapelain de faint Jean l'Evangéliste 34 livres tous les ans, sçavoir 24 livres pour son gros, & 10 livres pour ses distributions. Autres lettres-patentes du mesme roi Philippe - le - Long de l'an 1318, par lesquelles désirant accomplir les pieuses intentions de son pere Philippe - le - Bel, concernant la fondation de quatre nouvelles prébendes, qu'il avoit ordonné par son testament estre fondées, pour estre égales à celles fondées par saint Louis, il fonda les quatre prébendes, & en ajouta une cinquieme; & pour la subsissance de ces cinq nouvelles prébendes, ensemble pour assurer un fond fixe & certain pour celles fondées par faint Louis; & pour les quatre chapelles perpétuelles de faint Louis, de faint Clément, de faint Blaise, de faint Nicolas, & encore pour les autres fondations faites dans ladite saintechapelle, il donna les fieffermes de Caen & Bayeux; & ordonna que dorénavant le maistre-chapelain seroit appellé trésorier, & les principaux chapelains, chanoines. Copie imprimée des lettres du mesme roi Philippele-Long, de l'an 1318, par lesquelles il donne au trésorier & chanoines pour la distribution du pain des cinq nouvelles prébendes, dix muids de bled-froment à prendre sur le domaine de Sens, outre les huit que saint Louis leur avoit donné. Ancien estat de la chambre des comptes de l'an 1318, concernant le revenu de la fainte-chapelle, & les distributions & augmentations de dot des quatre premieres chapelles perpétuelles. Copie imprimée des lettres du mesme roi Philippe-le Long de l'an 1319, concernant la fondation de la chantrerie. Autre copie imprimée des lettres du mesme roi de l'an 1320, contenant l'assignation de 50 livres parisis de

rente à prendre sur des fieffermes de Caen, pour les distributions dudit chantre. Bulle du pape Jean XXII de l'an 1322, par laquelle sur la supplique du roi Philippe-le-Long, il donne au trésorier & aux chanoines de la fainte-chapelle la moitié du revenu des cures de Litehaire, d'Aubigny & de Greville au diocese de Coustances, & la collation desdites cures. Copie de Lettres-patentes du roi Charles-le-Bel de l'an 1322, portant confirmation desdites bulles, & du droit de collation desdites cures en faveur du tréforier & des chanoines de la fainte-chapelle. Copie imprimée d'un statut de l'an 1323, fait par le trésorier & les chanoines pour l'assistance aux chapitres généraux. Copie imprimée des lettres du roi Charles-le Bel de l'an 1323, adressées au trésorier & aux chanoines, portant injonction aux trésorier & chanoines de n'avoir aucun égard aux lettres qui seroient obtenues par des chanoines pour estre dispensez de la résidence & assistance qu'ils doivent à l'église, & pour que tous ceux qui avoient esté payez de leurs distributions en vertu desdites lettres. soient contraints de les restituer. Copie de lettres-patentes de Charlesle-Bel de l'an 1326, portant confirmation de la fondation faite dans la fainte-chapelle par Louis de Bourbon comte de Clermont, & assignant sur les fieffermes de Caen & Bayeux les 86 livres données aux trésorier & chanoines pour ladite fondation. Copie des lettres du même roi Charlesle-Bel de l'an 1327, portant donation aux trésorier & chanoines de 100 livres parifis fur le domaine de Bayeux. Copie de la fondation de la chapelle perpétuelle de faint Venant, faite par Philippe de Valois, de l'année 1339, par laquelle le roi assigne pour l'entretien du chapelain 40 livres; sçavoir 26 livres pour son gros, & les 14 livres restantes pour les distributions quotidiennes, quand il fera aux matines, messes, & autres heures de la fainte-chapelle. Copie des lettres d'amortissement accordées au trésorier & aux chanoines de l'an 1356. Copie des lettres du roi Jean de l'an 1363, portant que toutes les chapelles de la banlieue de la prévosté de Paris, qui sont à la collation du roi, seront conférées aux chapelains & clercs, & autres officiers de la fainte-chapelle par le tréforier comme son vicaire. Copie des lettres du roi Charles V de l'an 1364, concernant une fondation de la chapelle, dite de Culant, par lesquelles il donne aux tréforier & chanoines la terre de l'Angenerie près Orléans, à condition de payer 15 livres tournois au chapelain qui déserviroit ladite chapelle. Copie des lettres du mesme roi Charles V de l'an 1365, portant donation de la terre de Soupes au tréforier & aux chanoines. Lettrespatentes du mesme roi Charles V de l'an 1365, adressées à la chambre des comptes pour estre informé de la valeur des prébendes de la faintechapelle, avec lesquelles est l'état du revenu desdites prébendes ordonné

par la chambre des comptes, & des charges qu'ils sont obligez d'acquitter. Copie des lettres du mesme roi Charles V de l'an 1367, portant donation aux trésorier & chanoines de 400 livres de rentes sur les domaines de faint Quintin & de Riblemont, pour la fondation de plusieurs messes & obits. Copie des lettres du mesme roi Charles V de l'an 1369, portant donation au profit du trésorier & des chanoines de 50 arpens de terre sis à Savigny. Copie des lettres du mesme roi Charles V de l'an 1371, par lesquelles il donne au trésorier & aux chanoines le droit de porter des aumuces grifes, au lieu de celles qu'ils portoient auparavant. Copie des lettres du mesine roi, des années 1373 & 1374, portant amortissement au profit des trésorier & chanoines des acquisitions par eux faites. Statut de l'an 1390, fait par le trésorier & les chanoines concernant l'audition des comptes de la fainte-chapelle. Copie des lettres des rois Charles VI & Louis XI, des années 1394, 1411 & 1474, portant amortissement des acquisitions faites par le trésorier & les chanoines. Plusieurs extraits des livres des distributions & gros des trésorier, chanoines, chapelains perpétuels, chapelains & clercs des tréforier & chanoines, depuis l'année 1379, jusques en 1641. Un cahier de copie des lettres des rois Jean, Charles VI, Louis XI, François I, Charles VII, portant que toutes les chapelles de la prévosté & vicomté de Paris, feront données par le trésorier de la fainte - chapelle aux chapelains, clercs, & autres officiers de la fainte - chapelle, & que les provisions données à d'autres personnes seront nulles. Statut de l'an 1395, fait par le trésorier & les chanoines, contenant l'ordre & un réglement pour la célébration du fervice divin dans la fainte-chapelle. Statut de l'an 1398, fait par le tréforier & les chanoines pour raison de la garde du contreseau de la sainte - chapelle. Autre statut de l'an 1399, fait par le tréforier & les chanoines concernant l'absence hors le palais pour recouvrer la santé. Copie imprimée des lettres - patentes du roi Charles VI de l'an 1401, contenant la réformation pour le service divin dans la saintechapelle, & le serment des chapelains & clercs du trésorier & des chanoines. Copie imprimée des lettres-patentes du roi Charles VI de l'an 1407, concernant l'entrée aux petites heures. Copie des lettres du roi Charles VI du 3 Décembre de l'an 1409, portant révocation des bulles de Pierre de la Lune, dit Benoist XIII, pour l'érection de chapitre, & des lettres-patentes de confirmation sans le consentement des trésorier & chapelains; & en conséquence ledit seigneur roi confirme l'exécution des fondations, & casse tout ce qui a esté fait au contraire. Lettres du mesme roi du 17 Janvier 1409, portant révocation des lettres précédentes. Arrest du parlement de l'an 1411, intervenu entre le trésorier, chapelains

& clercs de ladite fainte-chapelle, d'une part, & les chanoines d'icelle, pour raison de la nomination d'un receveur. Autres arrests du parlement des années 1411, 1413 & 1416, rendus entre les fieurs tréforier, chanoines, chapelains & clercs, portant réglement pour la jurisdiction du trésorier, pour la garde des cless du trésor, & la maniere de recevoir les nouveaux chapelains & clercs. Copie d'une sentence rendue en 1414, par le trésorier de la sainte-chapelle, pour les absences des chapelains perpétuels. Statut de l'an 1422, portant réglement pour la diminution des gros, & la maniere de payer les distributions. Copie des lettres du roi Charles VII, de l'an 1438, portant don des régales pendant trois ans aux tréforier, chanoines & chapelains. Copie de l'arrest du parlement de l'an 1451, intervenu entre le nommé Legoix chapelain perpétuel, & les tréforier & chanoines touchant les fonctions des chapelains perpétuels. Statut de l'an 1455, fait par les trésorier & chanoines, portant réglement pour les distributions & gros, à cause des diminutions des revenus de la fainte-chapelle pendant les guerres. Autres pareils statuts de l'an 1456 & 1462. Copie des lettres du roi Louis XI, de l'an 1465, portant donation des régales sa vie durant au profit de la sainte-chapelle, pour la moitié estre employée par les trésorier & chanoines à l'entretien du fervice divin, & l'autre pour les nécessitez de l'église. Livre manuscrit ancien, couvert de veau sur du bois, intitulé, Répertoire de l'an 1457, & la déclaration abrégée de tout l'état de ladite sainte-chapelle. composé par M. Jean Mortis conseiller au parlement, chantre & chanoine de ladite sainte-chapelle, concernant les fondations, acquisitions, réglemens de la fainte-chapelle, & le serment des trésorier, chantre, chanoines, chapelains perpétuels, chapelains & ciercs des chanoines, & statuts faits par les trésoriers & chanoines. Statut fait par les dits trésorier & chanoines de l'an 1475, portant défense à tous ceux de la faintechapelle de porter pattins & galoches de bois pendant le service divin. Copie des lettres du roi Charles VIII de l'an 1483, portant donation des régales sa vie durant au profit de la sainte-chapelle, pour estre employées comme dans les lettres du roi Louis XI. Lettres des trésorier & chanoines de la fainte-chapelle de l'an 1486, portant nomination de Guillaume Bourdin chapelain perpétuel pour exercer la recepte de la fainte-chapelle. Lettres-patentes du roi Charles VIII de l'an 1488, portant donation au trésorier & chanoines d'une maison ou hôtel pour le logement des chapelains & clercs desdits trésorier & chanoines. Copie d'une conclusion capitulaire desdits trésorier & chanoines de l'année 1493, concernant la réduction des obits. Copie des lettres du roi Louis XII de l'an 1498, portant donation des régales sa vie durant au profit de la sainte-chapelle. Copie des lettres

du mesme roi de l'an 1510, concernant la nomination des maistres de grammaire & de musique des enfans de chœur de la sainte - chapelle par le trésorier. Conclusion capitulaire des trésorier & chanoines de l'an 1512, concernant la nomination de Robert Mansel chapelain perpétuel, pour faire la recepte de la fainte-chapelle. Copie d'une sentence des requestes du palais de l'an 1517, intervenue entre le nommé Prieur chapelain d'un chanoine, & les trésorier & chanoines sur les conclusions du procureurgénéral, qui déclare lesdits chapelains & clercs destituables ad nutum. Ancien estat de l'ordre & des réglemens concernant la maniere d'instruire les enfans de chœur compulsée en 1518. Arrest du parlement de l'an 1518, portant réglement pour le service divin, & logement des chapelains & clercs. Lettres - patentes du roi François I de l'an 1520, pour la réformation de la fainte-chapelle, contenant plusieurs réglemens pour tous ceux de la fainte-chapelle. Copie des lettres du mesine roi de l'an 1522, par lesquelles en dérogeant aux lettres de 1520, il est ordonné que les chapelains & clercs des chanoines continueront leur demeure dans l'hostel commun des trésorier & chanoines. Extraits de plusieurs délibérations capitulaires des années 1527, 1578, 1579, 1631, 1634, par lesquelles les chapelains perpétuels ont demandé congé pour s'absenter pour aller à la campagne. Copie de plusieurs conclusions capitulaires des années 1535, 1536, 1575 & 1598, concernant les réductions d'obits. Copie d'arrest du parlement de l'an 1548, intervenu entre Cibot chapelain perpétuel, & les chapelains & clercs des chanoines concernant leurs fonctions. Copie du testament de M. Michel Durant chapelain perpétuel de l'an 1550, portant donation de la maison & terres sis à Picpus pour la fondation de son obit. Contract de 1554, portant délivrance faite aux trésorier & chanoines par les exécuteurs dudit testament, des biens portez par ledit testament à la charge dudit obit, & de payer 400 livres aux héritiers, & 60 livres pour une rente viagere. Quittances desdits paiemens, ensemble l'estat des réparations joint audit contract. Acte des chapelains perpétuels de l'an 156:, contenant la plainte faite par eux aux trésorier & chanoines assemblez, de ce que leurs distributions ne sont point augmentées, quoique les biens de l'églife foient augmentez depuis 25 ans par la jouissance des régales. Conclusion capitulaire de l'an 1571. par laquelle le nommé Balesdens chapelain perpétuel de saint Jean auroit esté renvoyé au chantre pour estre interrogé avant son installation. Arrest du parlement de l'an 1573, pour raison des régales. Plusieurs copies de conclusions capitulaires des années 1574, 1584, 1616 & 1631, concernant la pernoctation des chanoines & des chapelains perpétuels dans leurs maisons. Copie des provisions d'une chanoinie de la fainte - chapelle de

l'an 1580, au profit du fieur Barin, adressées au trésorier, chanoines & chapitre. Conclusion capitulaire de l'an 1585, contenant le refus d'inftaller dans une chapelle perpétuelle le nommé Jacquinot qui n'avoit pas les qualitez requises. Copie d'un compte rendu par Polaer en l'année 1587, de la recepte & dépense de la fainte-chapelle. Table des distributions de l'année 1588. Copie de la fondation des saluts de l'octave du saint Sacrement faite par le sieur le Camus chanoine, de l'an 1605. Tables & livre du point pour les processions, saluts & obits de l'année 1614. Acte de sommation de l'an 1616, faite au trésorier, chanoines & chapitre, concernant le temps des absences des chapelains perpétuels. Copie des demandes & plaintes faites en 1616, par les chapelains perpétuels, contre les tréforier & chanoines pour raison des distributions, de la reddition des comptes, du parisis ou quint, & du prosit des absens en faveur des chanoines présens. Désenses fournies par lesdits sieurs trésorier & chanoines en 1616, contre lesdites demandes. Compulsoire fait à la requeste desdits chapelains perpétuels en 1616, de tous les comptes & registres de la fainte-chapelle. Transaction passée en 1618, entre lesdits chapelains perpétuels & les tréforier & chanoines, par laquelle lesdits chapelains perpétuels se désissent de toutes les demandes & plaintes par eux faites contre lesdits trésorier & chanoines, qui donnerent 30 livres par an d'augmentation à chacun desdits chapelains perpétuels, en considération du bon devoir qu'ils espéroient qu'ils rendroient dans la fainte-chapelle. Copie des lettres du roi Louis XIII, de l'an 1621, portant confirmation des priviléges du tréforier de la fainte-chapelle, de conférer les chapelles de la prévosté & vicomté de Paris aux chapelains & aux autres officiers de la fainte-chapelle. Copie de plusieurs délibérations capitulaires des années 1621, 1623, 1653 & 1662, concernant le refus d'installer les pourveus des chapelles perpétuelles de faint Venant & d'autres, comme n'estant point de la qualité requise par les titres. Tables & mémoires des distributions faites au service de Florent Bienvenu chapelain perpétuel, de l'an 1623. Copie des lettres du roi Louis XIII de l'an 1624, portant confirmation du droit de régale. L'arrest du parlement du 10 Juillet 1624, par lequel le nommé Dondé chapelain d'un chanoine, ayant appellé comme d'abus de l'ordonnance capitulaire qui l'avoit expulsé du service de la fainte-chapelle, ladite ordonnance fut confirmée sur les conclusions du sieur Talon avocat-général. Arrest du parlement de l'an 1625, concernant la préséance des prestres sur les diacres & sous diacres. Contract de l'an 1626, portant cession d'une maison dans la rue neuve - saint - Louis proche le palais au profit des trésorier, chantres & chanoines par le sieur président le Jay. Plusieurs conclusions capitulaires des années 1625, 1626,

1637 & 1646, concernant le refus fait de payer aucunes distributions aux malades qui n'habitoient pas leurs maisons. Requeste présentée au parlement par les chapelains & clercs en 1630, pour l'exécution des fondations. Délibération capitulaire de l'an 1635, portant que Moteau chapelain perpétuel feroit payé de ses distributions, attendu qu'il s'estoit mis en devoir de faire toutes les fonctions des chapelains ordinaires, de descendre à l'aigle, d'y chanter la musique. Arrest du parlement de l'an 1635, portant confirmation de l'expulsion faite par le chapitre de la fainte. chapelle, du nommé Dondé chapelain ordinaire. Délibérations capitulaires de l'année 1638, portant que Fournier chapelain perpétuel seroit payé de ses distributions, attendu qu'il chantoit la musique. Table des distributions de l'an 1638, concernant l'enterrement de Louis de la Haye chapelain perpétuel, & chantre de la fainte-chapelle. Copie des lettres du roi Louis XIII de l'an 1641, portant donation de l'abbaye de faint Nicaise de Rheims, au lieu du revenu des régales, pour les revenus de ladite abbaye estre employez comme celui des régales. Arrest du parlement de l'an 1642, portant vérification desdites lettres. Plusieurs tables depuis l'année 1643, des paiemens faits aux chapelains perpétuels de l'augmentation de 30 livres de gros à chacun par an, en exécution de ladite transaction de 1618. Conclusions capitulaires de l'année 1644, pour le rétablissement du point des chanoines. Conclusion capitulaire du 2 Décembre 1645, pour le réglement des assistances & absences des chanoines. & rétablissement du point. Copie des provisions de Pierre Blaise de la chapelle perpétuelle de faint Clément, ensemble sa prise de possession de l'an 1646. Conclusions capitulaires de l'an 1647, portant dispense à maissre Thomas Gobert chapelain perpétuel de faint Blaife de chanter la musique fous la mesure du maistre de musique de la sainte chapelle, en considération de ce que ledit Gobert estoit maistre de musique de la chapelle du roi. Copie d'une requeste présentée en 1647, par les sous-chapelains & clercs au tréforier de la fainte-chapelle, contre l'entreprise des chanoines, & pour l'observation des fondations, & leurs logemens & nourritures. Copie d'une requeste présentée en 1649, au trésorier de la saintechapelle par les chapelains perpétuels, pour estre réglez. Arrest du parlement-du 10 Juin 1649, portant confirmation de quelques actes capitulaires du chapitre, dont les chapelains & clercs estoient appellans comme d'abus. Copie de l'arrest du conseil-privé intervenu entre les trésorier & chanoines, & Pierre Blaife chapelain perpétuel, du 18 Avril 1651, par lequel les fonctions des chapelains perpétuels avoient esté renvoyées au parlement, & les contestations pour le titre de la chapelle perpétuelle de faint Clément, au grand conseil. Bail fait de la maison, jardin &

terres de Picquepus en 1652, au sieur le Febvre conseiller du parlement, & chanoine de la fainte-chapelle, à raison de 300 livres par an. Provisions de M. Raymond Motin de la chapelle perpétuelle faint Blaife, son installation & prise de possession de l'an 1652. Arrest du parlement de l'an 1653, qui ordonne par provision l'installation de Radigues de la chapelle perpétuelle de faint Jean l'évangeliste. Copie des provisions de messire Claude Auvry de l'an 1653, de la trésoririe de la sainte-chapelle, adressées au chapitre, pour le mettre en possession, lui donnant séance au chœur, & voix délibérative au chapitre. Procuration des chapelains & clercs de l'année 1654, pour présenter requeste afin d'intervenir au conseil dans les contestations entre le trésorier & les chanoines. Arrest du conseil de ladite année 1654, qui les a receus partie intervenante. Extraits des comptes de la sainte-chapelle depuis l'année 1654, jusques & compris l'année 1675. Certificats du trésorier & du chantre de l'année 1654, de l'assiduité au service de Louis Fournier chapelain perpétuel. Arrest du parlement du 9 Janvier 1655, intervenu sur les conclusions du procureurgénéral, qui ordonne que par provision les chapelains perpétuels affisteront aux processions, sans que les chanoines mineurs soient séparez d'avec les autres chanoines. Lettre missive de Louis Fournier chapelain perpétuel, écrite en 1655, à la dame abbesse de Farmoustier, à l'occasion d'un cartulaire dépendant de l'abbaye de Farmoustier. Acte de l'année 1656, signifié à la requeste de Louis Revet chapelain perpétuel, contenant sa déclaration, que si il a chanté la musique à la fainte-chapelle, ce n'estoit que pour la gloire de Dieu, & non par obligation. Acte des chapelains perpétuels de ladite année 1656, contenant de pareilles déclarations & protestations. Sentence arbitrale rendue le 15 Septembre 1657. par messire Pierre de Marca archevêque de Toulouse, M. Charles de Saveuses confeiller au parlement, & M. l'Hoste, Dessita, Lambin, de Montholon & de Gomont avocats au parlement, entre M. Claude Auvry trésorier, d'une part, & les sieur chantre & chanoines de la saintechapelle d'autre, contenant 72 articles & chefs de demande concernant leurs prétentions respectives. Plusieurs actes passez devant notaires en 1658, par les chapelains perpétuels contre les chanoines pour les absences du service. Requeste présentée à l'official de la sainte-chapelle par les chapelains perpétuels en l'année 1659, contenant plainte pour la désertion de l'office. Protestations de Louis Fournier chapelain perpétuel de l'année 1659, contre la foustraction de quelques-unes de ses distributions faites par le chapitre à l'occasion de ses absences. Plusieurs certificats de l'an 1659, des chapitres de Paris, de saint Germain, de saint Thomas du Louvre, du chapitre de Lyon & autres, sur la marche des chanoines

in minoribus. Autres actes des chapelains perpétuels passez pardevant notaires en 1660, contenant plusieurs plaintes contre les chanoines. Réceptions & prestations de serment des chapelains perpétuels de saint Venant, de saint Louis, de saint Jean l'Evangéliste, & de saint Blaise de l'année 1661. Requeste présentée aux requestes du palais en 1661, par le sieur de Bruxelles conseiller, & prétendant droit en la chapelle perpétuelle de saint Louis, afin de permission de saisir. Conclusion capitulaire de l'an 1662, portant augmentation d'un fol marqué à chacune des quatre petites heures aux seuls présens, & sans que les malades puissent en estre dispensez & payez. Copie du testament olographe de Louis Fournier chapelain perpétuel de faint Louis de l'an 1662, par lequel il laisse tous ses livres de chant à ses successeurs. Conclusion capitulaire du 21 Juillet 1663, portant injonction aux chapelains perpétuels d'assister aux matines pour y chanter les sept & huitieme Leçons avec les répons. faute de privation de leurs distributions d'une semaine. Jugement de l'official de la fainte-chapelle de ladite année 1663, contre les chanoines. Conclusion capitulaire contre ledit jugement de la mesme année 1663. Transaction de l'année 1663, entre ledit sieur de Bruxelles & Vaillant pour raison de la chapelle perpétuelle de saint Louis. Sommation faite au sieur trésorier le 27 Juillet 1663, à la requeste des chapelains perpétuels de juger leurs différens avec les fous-chapelains clercs. Copie d'une ordonnance dudit sieur trésorier de la sainte-chapelle du 30 Juillet 1663, portant décharge aux chapelains perpétuels de lire les sept & huitieme leçons, & chanter les sept & huitieme répons des matines. Bail du revenu de l'abbaye de faint Nicaise de Reims de l'année 1663. Consentement dudit sieur trésorier de l'an 1663, donné en faveur de Nicolas Dolbeau chapelain perpétuel, à ce qu'il fust payé de ses distributions pendant ses absences. Ordonnance du sieur trésorier de l'année 1664, portant destitution du nommé Faure clerc pour sa mauvaise vie. Conclusion capitulaire du 1 Juillet 1664, contre les chapelains & clercs. Certificat de 1664, du fervice auprès du roi de François Cœuret en qualité de clerc de fa chapelle. Arrest des grands jours de l'an 1665, qui adjuge aux chanoines de Clermont présens à l'office, les distributions des absens. Copie imprimée d'une déclaration du roi de l'an 1666, vérifiée au grand confeil, qui répute présens les officiers & bénéficiers de la fainte-chapelle. & de la chapelle du roi dans tous leurs bénéfices. Sommation faite en l'année 1666, à la requeste des chapelains perpétuels aux chanoines de la faintechapelle, de s'acquitter de leurs fonctions, aux offres de se soumettre de leur part de chanter à matines, autres que celles aufquelles ils font obligez par leurs fondations. Acte des chapelains perpétuels de l'an 1667,

contenant plusieurs plaintes contre les chanoines pour l'inexécution des fondations, & l'absence de l'office. Ordonnance du sieur trésorier de l'an 1667, pour raison des préséances entre les chanoines prestres & non prestres, & in minoribus, & encore entre les chanoines in minoribus avec les chapelains perpétuels. Arrest du parlement de ladite année 1667, qui ordonne par provision l'exécution de celui de 1625. Acte de protestation desdits chapelains perpétuels de l'année 1667, contre la collation de la veille du faint Sacrement. Acte de la mesme année 1667, contenant l'ordre de la marche faite en une procession. Acte de protestation du 23 Décembre 1667, fignifié à la requeste dudit sieur trésorier, tant pour lui que pour les chanoines & chapitre, au fieur Perefixe archevesque de Paris, contre son mandement pour le jubilé. Arrest du parlement de l'année 1668, qui confirme l'expulsion faite par le chapitre du nommé Vigneron chapelain. Arrest du parlement de Bordeaux de l'an 1672, qui enjoint aux semi-prébendez, quoique prestres, de suivre les chanoines non promeus aux ordres facrez. Copie d'une requeste présentée au roi en 1672, par le chapitre de la sainte-chapelle touchant les fonctions des chapelains perpétuels. Copie imprimée des arrests du conscil-privé des 14 Décembre 1672 & dernier Février 1673, intervenus entre le chapitre de la fainte-chapelle, d'une part, & Blaise, portant cassation des arrests du grand conseil, & qui renvoie en la grand'chambre du parlement la connoissance des fonctions & distributions dudit Blaise en qualité de chapelain perpétuel de faint Clément. Deux quittances du garde du tréfor royal de l'an 1672, de la fomme de 800 livres, payée par le chapitre de la sainte - chapelle pour une taxe faite sur la maison de Picpus. Certificat de la maladie de Nicolas Dolbeau chapelain perpétuel, de ladite année 1675. Extrait du bail des fieffermes de Caen & de Bayeux de l'an 1675. Copie des provisions de Louis de Guiry chapelain de la chapelle faint Nicolas de l'an 1676. Procès verbal fait en 1676, par le bailli du palais touchant les altérations & chagemens faits dans l'ancien cartulaire ou livre des statuts de la sainte-chapelle de l'an 1303, trouvé après le décès dudit Blaise. Passeport accordé à François Cœuret clerc de la chapelle du roi en 1676. Prise de possession & installation dudit Cœuret de l'an 1676, de la chapelle perpétuelle de saint Clément au lieu dudit Blaise. Sommation faite au pointeur & receveur de payer audit Cœuret ses distributions des années 1676 & 1677. Autre procès-verbal du bailli du palais de l'an 1677, de l'enlevement d'un coffre qui estoit chez Louis Fournier chapelain perpétuel, & enlevé par Nicolas Dantard chapelain perpétuel, le jour du décès dudit Fournier. Certificat du pointeur & distributeur de la fainte-chapelle de l'an 1677, contenant que depuis le temps qu'il exerce

cette fonction il n'a payé aucunes distributions aux trésorier & chanoines. Copie non fignée & sans date d'une table, contenant l'ordre de l'office des semaines des trésorier, chanoines, & de leurs chapelains & clercs. Copie imprimée du formulaire du ferment que prestent les trésorier, chantre, chanoines, chapelains perpétuels, & clercs des chanoines lors de leur installation. Lettres du roi de l'année 1677, obtenues par ledit Guiry, portant dispense de pernocter & d'assister pendant ses études, & de jouir de tous les revenus & distributions comme s'il pernoctoit & assistoit. Signification desdites lettres, & commandement de payer ledit gros & distributions. Requeste des trésorier, chanoines & chapitre de l'année 1678, employée pour contredits contre les productions des chapelains perpétuels, fignifiée de l'ordonnance dudit fieur commissaire audit Payelle avocat desdits chapelains perpétuels. Certificat de l'an 1678, du service dudit Cœuret auprès du roi. Estat certifié des revenus de la saintechapelle, & des charges qu'il convient acquitter, tant pour la célébration du service divin, que pour la conservation des revenus. Acte du 19 Aoust 1679, fignifié aux chanoines à la requeste des chapelains perpétuels, contenant le désaveu fait par le sieur trésorier, & protestations de tout ce qui avoit esté fait contre les chapelains perpétuels sous le nom dudit trésorier. Réponses des chanoines audit acte. Sommation faite à la requeste dudit Vaultier chapelain perpétuel, au pointeur de lui payer ses distributions, & assignation à lui donnée devant ledit sieur trésorier pour y estre condamné, du 20 Novembre 1679. Requeste présentée par ledit Vaultier audit sieur trésorier, & son ordonnance ensuite, qui renvoie devant lesdits sieurs commissaires au conseil, & que par provision ledit Vaultier seroit payé de ses distributions, du 2 Décembre 1679. L'opposition à ladite ordonnance des fieurs chantre & chanoines du 13 Décembre 1679. Requeste présentée au Bailli du palais afin de permission de faire mettre ladite ordonnance à exécution, & son ordonnance qui le permet, dudit jour. Acte dudit sieur trésorier dudit jour 19 Aoust 1679, contenant ses protestations de nullité de tout ce qui a esté fait sous son pom devant lesdits sieurs commissaires, qui ne lui pourra préjudicier. Ace dudit sieur trésorier du 16 Décembre 1679, signissé ausdits chanoines, portant désaveu de tout ce qui avoit esté fait sous son nom dans la présente instance, & déclare qu'il acquiesçoit à toutes les demandes des chapelains perpétuels, & à tout ce qu'ils ont dit, écrit & produit. Procès verbal de compulsoire fait à la requeste desdits chapelains perpétuels de l'an 1679, de tous les comptes de la sainte - chapelle depuis l'année 1644, jusques en 1675. Imprimé intitulé, Extraits fideles & authentiques de plusieurs chartres, titres & arrests dont messire Claude Auvry trésorier de la sainte-chapelle se sert pour

faire voir ses droits, avec la dissertation touchant sa jurisdiction, signisée à Chassebras avocat & conseil des chanoines, le 29 Novembre 1680. Mémoire imprimé des chantre, chanoines & chapitre de la fainte-chapelle, servant de réponse audit imprimé intitulé, extraits sideles, signisé à Loys avocat dudit sieur trésorier le 20 Janvier 1681. Réponse imprimée dudit sieur trésorier de la sainte-chapelle au mémoire des chantres & chanoines, signisée audit Chassebras leur avocat le 28 Janvier 1681. Et toutes les autres pieces, mémoires & productions faites par les parties tant au parlement qu'au conseil, remises pardevers ledit sieur de Bezons: oui son raport, après en avoir communiqué aux sieurs archevêque de Paris, duc & pair de France, de Pommereu conseiller d'état ordinaire, & au révérend pere de la Chaise consesseur de sa majesté, commissaires à ce députez, & avoir entendu les parties par diverses sois; & tout considéré:

LE ROI ESTANT EN SON CONSEIL, faifant droit sur toutes les contestations & requestes des parties, sans avoir égard à la requeste du trésorier de la fainte-chapelle du 14 Novembre 1680, asin de renvoi pardevant lui, a ordonné & ordonne, que les trésorier & chanoines de ladite fainte-chapelle conformément aux fondations, à leur serment, aux statuts, réglemens & usages de ladite église, seront tenus de faire résidence dans leurs maisons canoniales, d'assister à l'office qui se fait jour & nuit dans sa fainte-chapelle, à peine de privation de leurs gros & distributions; ce faisant que le service divin y sera célébré suivant les sondations conformément, à l'intention du roi saint Louis, & bulle du pape Clément VI de l'an 1344.

Que la moitié du gros & des grains dont jouissent les dits trésorier & chanoines, sera quant à présent employée en distributions quotidiennes & manuelles jusques à ce que les revenus soient augmentez, & sans que la part des absens puisse accroistre aux présens, & demeurera dans les sonds de la fainte-chapelle; & cependant les lits trésorier & chanoines feront leurs diligences auprès de sa majesté pour obtenir un supplément, lequel obtenu ils seront obligez par présérence à toutes autres charges de remplir le nombre de leurs chapelains, clercs & marguilliers jusques à celui de vingt-six porté par les sondations, lequel nombre sa Majesté a fixé en attendant à celui de vingt. Ne prendrout à l'avenir les trésorier & chanoines dans tous les actes émanez d'eux d'autre qualité que celle de trésorier, chanoines & collége.

Et à l'égard desdits Vaillant, Dantard, Vaultier, Cœuret, Brochant, & Guiry chapelains perpétuels des chapelles de saint Louis, de saint Blaise, de saint Jean, de saint Clément, de saint Venant & de saint Nicolas, ordonne sadite majesté, que conformément aux sondations desdites

chapelles, à leur ferment, statuts, réglemens & usages de ladite église, ils feront tenus de faire continuelle résidence dans leurs maisons; de célébrer les messes portées par leurs fondations; d'assister à tout l'office qui se fait & célébre jour & nuit dans la fainte chapelle; d'y fervir de diacre & de sous-diacre quand les chanoines officieront; d'y porter la chape & tenir chœur; descendre à l'aigle pour y chanter le plein-chant, dire les antiennes, leçons & répons, ainsi qu'il leur sera marqué par le chantre dans la table du chœur, qui sera faite par chacune semaine; & de faire toutes les fonctions & services ausquels sont obligez les chapelains des trésorier & chanoines, à l'exception des grandes messes du cœur, à peine de privation de leurs gros & distributions.

« Seront aussi tenus lesdits chapelains perpétuels de chanter la musique avec les chapelains & clercs des trésorier & chanoines, s'ils n'en sont

personnellement dispensez par le roi.

A débouté & déboute sa majesté les dits chapelains perpétuels de leurs demandes concernant l'augmentation de leurs gros & de leurs distributions; & du restablissement de l'obit de Michel Durand; comme aussi des demandes par eux faites pour estre appellez aux assemblées du collége, à la passation des baux, à l'élection des receveurs, audition des comptes, arresté du spoint, & au maniement des affaires & administration du bien de la sainte-chapelle. Ne pourront néanmoins les trésorier & chanoines aliéner à l'avenir aucuns biens, ni emprunter aucuns deniers sans lettrespatentes de sa majesté, les chapelains perpétuels préalablement appellez. Et seront tenus les dits chapelains perpétuels de remettre incessamment dans les archives de la sainte-chapelle tous les titres & actes concernant ladite sainte-chapelle, dont ils se purgeront par serment, pour en estre fait inventaire, & conservez sans en pouvoir estre tirez.

Et sur la demande desdits chapelains perpétuels pour la préséance par eux prétendue sur les chanoines qui ne sont que tonsurez, ordonne sa majesté que les parties contesteront plus amplement; & cependant que l'arrest de provision du parlement de Paris du 9 Janvier 1655 sera exécuté; ce faisant lesdits chapelains perpétuels tenus d'assister aux processions & stations, sans que lesdits chanoines tonsurez puissent estre séparez des autres chanoines, à peine de privation d'un jour entier de leurs distributions pour la premiere sois, & de plus grande peine pour la feconde.

Les bancs qui fervent pour entendre le fermon feront rangez à l'ordinaire; ce faisant le banc qui a de coutume d'estre mis dans le premier rang, sera occupé par les chanoines seuls, sans qu'aucune autre personne y puisse estre placée; & les autres bancs de derriere, occupez par les chapelains perpétuels, chapelains & clercs, & autres officiers de l'église en la maniere accoutumée.

Fait défenses sa majesté ausdits chapelains perpétuels de s'absenter sans la permission du trésorier seul, qu'il leur pourra accorder, du confentement néanmoins des chanoines, pour un mois seulement, & hors les temps & jours où les absences sont dessendues par les statuts de ladite sainte-chapelle.

Les héritiers de Nicolas Dolbeau feront payez des distributions quotidiennes & manuelles des grandes heures, qui lui avoient esté retranchées pendant qu'il estoit malade hors de sa maison, & ce sans tirer à conséquence; comme aussi ledit Vaultier sera payé des mesmes distributions des grandes heures par lui gagnées suivant le livre du point, depuis le mois de Mars 1677, jusqu'au mois de Juillet suivant, si fait n'a esté.

Jouira ledit Guiry de la dispense à lui accordée par les lettres-patentes du 18 Janvier 1677, à l'exception des distributions quotidiennes & manuelles; & sur la demande dudit Guiry aux sins d'estre payé de son gros à raison de 50 livres par an, après la déclaration des chanoines, qu'ils payent tous les ans la somme de 70 livres pour les gros des chapelles de saint - Louis, & de saint - Nicolas, possédées par les dits Vaillant & Guiry, desquelles il s'est fait une consusion par la suite des temps, met les parties hors de cour à l'égard des chanoines, sauf audit Guiry à se pourvoir contre ledit Vaillant, dessenses au contraire.

Veut sa majesté que François Cœuret soit censé présent à la faintechapelle durant le quartier de son service auprès de sadite majesté; ce faisant, qu'il jouira de son gros, sans pouvoir prétendre aucunes distributions quotidiennes & manuelles, ce qui sera pareillement observé à l'égard de tous ceux de la fainte-chapelle pourveus de charges auprès de sa majesté pendant le temps de leur service.

A débouté & déboute lesdits Paulin, Morel & consors chapelains & clercs des trésorier & chanoines, de leurs demandes contenues dans leurs requestes des 18 Décembre 1679, 14 Février & 21 Mars 1680. Ne pourront néanmoins lesdits chapelains & clercs conformément aux chartres de Charles VI de l'an 1401, & de François I de l'an 1520, estre destituez du service de la fainte - chapelle que par sentence du trésorier, de l'avis uniforme du doyen de la faculté de théologie, & de l'ancien professeur de la maison de Sorbonne, & signée d'eux, après trois monitions canoniques aussi signées dudit trésorier, & desdits doyen de la faculté & ancien professeur de la Sorbonne.

Les livres du point & les tables feront apportées par le distributeur chacun Samedi en l'assemblée des trésorier, chantre & chanoines, pour

y régler les absences du service durant le cours de la semaine. Pourra néanmoins le trésorier seul punir & corriger les absences des chapelains & clercs par d'autres peines canoniques.

Et au surplus, sans avoir égard aux requestes des 20 Décembre 1679. 21 Mars, 29 & 30 Octobre 1680, pour estre receus opposans & appelans comme d'abus de la sentence arbitrale du 15 Septembre 1657, intervenue entre le trésorier & les chanoines; ordonne sa majesté, qu'elle demeurera homologuée pour estre exécutée selon sa forme & teneur; & que les fondations, chartres & réglemens seront exécutez, auquel effet les chapelains perpétuels, chapelains ordinaires, & clercs des tréforier & chanoines feront tenus de comparoistre aux assemblées & congrégations générales du collége pour y entendre la lecture de la chartre de Charles VI de 1401, celle de François I, & du présent arrest, lequel sa majesté veut tenir lieu de réglement, auquel effet toutes lettres-patentes feront expédiées pour estre registré par-tout où besoin sera; & en attendant veut sa majesté qu'il soit exécuté nonobstant toutes oppositions, dont si aucunes interviennent, sa majesté s'en est réfervé la connoissance, pour au rapport desdits sieurs commissaires y estre fait droit; & sur le surplus de toutes les autres demandes, a mis les parties hors de cour & de procès, tous dépens compensez. Fait au conseil d'estat du roi, sa majesté y estant, tenu à Versailles, le 19e jour du mois de Mai 1681, signé Colbert.

## Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

AN. 1683.

V E U par le roi étant en son conseil, l'arrest rendu en icelui le 19 mai 1681, entre les trésorier, chantre, chanoines, chapelains perpétuels, chapelains & clercs ordinaires de la fainte-chapelle du palais à Paris; par lequel sa majesté, après avoir prononcé sur tous leurs différends, en cas de nouvelles contestations s'en est réservé la connoissance, pour au rapport du sieur de Bezons conseiller d'état ordinaire, après en avoir communiqué aux sieurs archevêque de Paris, de Pomereu conseiller d'état ordinaire, & au pere de la Chaise, y être fait droit; requête présentée au roi & aux sieurs commissaires à ce députez par messire Claude Auvry évêque de Coutances, trésorier de la fainte-chapelle royale du palais à Paris, à ce qu'il plût à sa majesté ordonner, 1° que faute par les chanoines & chapelains perpétuels de se faire prêtres dans l'année du jour de l'arrest du conseil d'état du 19 Mai 1681, consirmatif de la sentence arbitrale, leurs prébendes & chapelles seroient déclarées vacantes & impétrables, suivant les chartres de faint Louis & des autres rois sondateurs de ladite

fainte-chapelle; & que pour se préparer dignement au facerdoce, & apprendre les devoirs de cet état, les chanoines & chapelains perpétuels se retireront dans le séminaire de saint Lazare, ou autre qui leur sera indiqué par ledit sieur trésorier, pour y demeurer autant de temps qu'il croira être nécessaire. 2°. Que les arrests contradictoires des 4 Juin 1625 & 21 Juin 1667, du parlement de Paris, & ordonnance du sieur trésorier donnée en conséquence le 3 Juin 1681, seront exécutez selon leur forme & teneur; ce faisant, que les chanoines prêtres précéderont les chanoines clercs, diacres & fous-diacres, quoique plus anciens reçus, foit dans le chœur de la fainte-chapelle, ou aux stations & processions; & venans les chanoines clercs, diacres ou fous-diacres à être ordonnez prêtres, aussi bien que les chapelains perpétuels, ne prendront rang au chœur, flations & processions, qu'après les chanoines & chapelains plus anciens prêtres qu'eux, comme il se pratique ailleurs, & particulierement dans l'église cathédrale de Paris. 3°. Que faute par les chantre. chanoines & chapelains perpétuels de faire réfidence actuelle dans leurs maisons canoniales, & assister assiduement à l'office qui se fait tant de jour que de nuit dans ladite fainte-chapelle, suivant ledit arrest du conseil du 19 Mai 1681, ledit sieur trésorier pourra les punir par d'autres peines canoniques que celle de la privation de leurs gros & distributions, conformément aux chartres & fondations de la fainte-chapelle. 4°. Qu'en toutes les assemblées générales & particulieres dudit collége, en l'absence dudit sieur trésorier, son vicaire-général chanoîne présidera suivant & conformément aux arrests contradictoires dudit parlement des années 1411, 1415 & 1416, & l'article 14 de ladite sentence arbitrale sur les premieres demandes dudit sieur trésorier, & des articles 18, 21, 22, 24 & 26, jugez par ladite sentence arbitrale sur les demandes des chanoines, & qu'en expliquant le terme de police, il soit déclaré que l'ordre de police, qui est à traiter en commun, concerne seulement le maniement des affaires, & administration des biens & revenus de ladite saintechapelle. 5°. Qu'en interprêtant l'article 4 jugé par ladite sentence arbitrale fur les demandes des chanoines, ledit sieur trésorier sera maintenu en la possession & jouissance de l'entiere jurisdiction de la fainte-chapelle, tant pour la correction des mœurs, & pour tout ce qui concerne la discipline eccléssastique, que pour l'ordre & police spirituelle de ladite fainte-chapelle, avec défenses ausdits chantres, chanoines & chapelains de le troubler en sadite jurisdiction, aux peines qu'il plaira à sa majesté ordonner. 6°. Et en conséquence qu'il appartiendra audit trésorier seul, comme il a appartenu, de juger tous les disférens qui naîtront entre tous ceux du corps de ladite fainte-chapelle pour les cas & matieres

de leurs devoirs & fonctions, discipline ecclésiastique & spirituelle, pour les juger sommairement, & en cas de contestation, les renvoyer à fon official, fauf l'appel comme d'abus au parlement de Paris en cas d'abus, & l'appel simple dans le cas de droit. 7°. Qu'audit sieur trésorier seul, & en son absence à son vicaire-chanoine, appartiendra le droit de visite chez les chantres, chanoines, chapelains perpetuels, & autres du corps de ladite sainte-chapelle, qu'ils pourront faire quand bon leur semblera. 8°. Que défenses seront faites ausdits chantre, chanoines, chapelains perpétuels, chapelains & clercs, & autres du corps de la fainte-chapelle, de s'absenter sans la permission du sieur trésorier feul; & à cet effet que l'article 8 dudit arrest du conseil du 19 Mai 1681, fera interprêté & le temps des absences réglé. 9°. Que suivant l'article 7 jugé par ladite fentence arbitrale sur les secondes demandes dudit sieur trésorier, les frais faits par lesdits chanoines pour le procès jugé par ledit arrest du conseil dudit jour 19 Mai 1681, ne seront pris fur le fond de ladite sainte-chapelle; & que pour les sommes de deniers que le receveur d'icelle a payé sur les mandemens desdits chanoines, il s'en rembourfera fur leurs payes, gros & distributions, ensorte que le fond de ladite fainte-chapelle n'en foit aucunement diminué; & qu'à l'avenir défenses seront faites audit receveur de payer aucuns deniers sur les mandemens desdits chantre & chanoines, causez pour les frais de procès, à peine de payer deux fois, & d'en répondre en son propre & privé nom, si ce n'est que le procès ait été intenté pour le bien commun de ladite sainte-chapelle, de l'avis & consentement dudit collége, qui fera pris en préfence dudit sieur trésorier, après néanmoins avoir rapporté une consultation de trois anciens avocats dudit parlement, d'eux fignée, portant qu'il est juste d'intenter ledit procès; laquelle consultation sera faite en présence dudit sieur trésorier, & en son absence, de son vicaire - chanoine. 10°. Que l'article 14 de ladite sentence arbitrale jugé fur les premieres demandes dudit sieur trésorier, sera exécuté selon sa forme & teneur; & ce faisant, que l'inventaire des titres de ladite sainte-chapelle sera récollé en présence dudit sieur trésorier, ou de son vicaire-chanoine, & en la présence desdits chanoines, ou l'un d'eux; & que ceux desdits, titres qui n'y seront pas compris, y seront adjoutez; & à cet effet que lesdits chantre, chanoines & chapelains rapporteront incessamment au trésor des titres tous ceux qu'ils out en leur pouvoir ; & ledit sieur trésorier prendra leur serment, qu'ils seront tenus de faire, de n'en retenir aucuns, & n'en sçavoir aucuns ailleurs, pour ce fait être mis au trésor deux serrures différentes, dont ledit sieur trésorier aura une clef de l'une desdites serrures, & les chanoines l'autre, con-

formément audit article. 11°. Que conformément aufdites chartres & fondations le gros des chantre, chanoines & chapelains perpétuels, chapelains & clercs ordinaires ne leur sera payé tous les ans, que par les ordres & mandemens dudit sieur trésorier; ladite requête signée, Claude évêque de Coutances tréforier, & de Loys avocat ès confeils; l'ordonnance au bas dudit sieur de Bezons conseiller d'état ordinaire, & commissaire à ce député, du 4 Octobre 1681, portant, soit ladite requête communiquée aux chanoines de ladite sainte - chapelle, pour leurs réponses vues être ordonné ce que de raison, fignée Bazin; la fignification de ladite requête à maître Chassebras avocat & conseil desdits chanoines, du 27 Février 1682, par Desmarests huissier au conseil. Requête desdits sieurs chantre, chanoines & collége de ladite fainte-chapelle, employée pour réponse & defense à celle dudit sieur trésorier, à ce que acte leur soit donné de ce que attendu que toute les demandes formées par ledit fieur trésorier sont jugées par l'arrest contradictoire du 19 Mai 1681, contre lequel il ne s'est point pourvu par cassation ni autrement, ils le soutiennent non-recevable en ses demandes, desquelles il sera débouté avec dépens; & pour justifier du contenu en leur requête, leur permettre d'y joindre plusieurs pieces; & d'autant qu'ils ont intérêt de prévenir tous les procès qui pourroient naître au temps à venir. 1°. Ordonner que vacation arrivant des chapelles étant en la collation dudit sieur trésorier, elles seiont par lui conférées aux chapelains clercs, marguilliers, enfans de chœur, maîtres de musique & de grammaire, avocat & autre officiers de la fainte-chapelle, aufquels elles font affectées par les chartres des rois; finon & à faute de ce faire, qu'il fera permis aux chanoines & collége de les donner par dévolution à l'une des personnes à qui elles sont affectées par les chartres, & ce conformement à la chartre de Charles IX de l'an 1571, & aux arrests du conseil d'état du 27 Avril 1646, & du parlement du 18 Mai 1666 donné en faveur des chanoines de la fainte-chapelle de Bourges. 2°. Que suivant l'ancien usage l'état des officiers & bénéficiers de la fainte - chapelle qui doivent jouir des priviléges de commensaux de la maison de votre majesté, sera certifié tant par le sieur trésorier que par les chanoines, avant que d'être présenté à la cour des aides pour y être registré, & que les noms de ceux qui y font présentement employez, & qui ne sont ni bénéficiers ni officiers de la fainte-chapelle, en feront rayez, fans qu'aucun autre y puisse être mis, que ceux qui sont actuellement au service de la fainte - chapelle. 3°. Que la commission du sous-chefcier sera dorénavant donnée gratuitement à l'un des chapelains clercs ou marguilliers, qui fera tenu de fe purger par serment, qu'elle lui aura été conférée par ledit sieur trésorier

sans qu'en quelque manière que ce soit il ait fourni aucune somme d'argent pour récompense : lequel ferment sera prêté lors de sa réception à la chambre des comptes. 4°. Que les places d'huissiers de la fainte-chapelle ne pourront plus être vendues par aucun contract, ni aucune survivance en être donnée, à peine de nullité; & qu'en conféquence ceux qui en auront été pourvus se purgeront par serment entre les mains dudit sieur trésorier en présence de deux des plus anciens chanoines, avant que de pouvoir être installez, qu'ils n'ont payé aucune chose pour lesdites places. 5°. Que le sieur tréforier, sera tenu de donner un maître de grammaire aux enfans de chœur, qui sera obligé de loger dans l'appartement qui lui a été affecté dans la maitrife, & d'accompagner les enfans lorsqu'ils iront à l'églife, & les reconduire ensuite conjointement avec le maître de musique; sinon & à faute de ce faire, sera congédié en la forme qu'il plaira à fa majesté ordonner. 6°. Attendu qu'il y a trente ans que le sieur trésorier plaide contre les chanoines, & qu'au moyen des procès qu'il leur a fait il ne peut plus exercer sur eux la jurisdiction spirituelle des mœurs, il plût à sa majesté ordonner que cette jurisdiction sera mise en séquestre, la vie durant dudit sieur trésorier, & attribuée à qui il plaira à fa majesté de nommer, sinon aux deux plus anciens confeillers clercs dudit parlement de Paris, leurs juges naturels, qui demeuront assesseurs nez des successeurs du sieur trésorier pour exercer cette jurisdiction à l'égard des chanoines, de leur avis uniforme, comme le doyen de la faculté de théologie & le plus ancien professeur de Sorbonne à l'égard des chapelains & clercs, & ce conformément aux arrests du parlement de Paris du 20 Février 1427, & du conseil d'état du 19 Mai 1681, 7°. Que suivant l'ancien usage tous ceux du corps de ladite fainte-chapelle feront tenus de comparoître en habit d'églife aux quatre assemblées & congrégations générales du collège, qui se tiendront les 2 Janvier, 1 Avril, 1 Juillet & 1 Octobre de chaque année, à peine de privation de leurs distributions pendant une semaine entiere. 8°. En dernier lieu, que pour la conservation des titres de la fainte-chapelle, le fieur tréforier & tous ceux du corps de ladite fainte-chapelle feront obligez de rapporter aux archives tous les titres qu'ils ont pardevers eux concernant la fainte - chapelle, & fe purgeront par ferment devant le sieur rapporteur, qu'ils n'en ont réservé ni retenu aucuns; ladite requête fignée Olivier chanoine & fecrétaire, & Chassebras avocat ès conseils; l'ordonnance ensuite dudit sieur de Bezons conseiller d'état ordinaire, l'un des commissaires à ce députez, portant, acte, & soit signifié, au surplus en jugeant, du 26 Juin 1682, signé Bazin; la signification d'icelle du 27 dudit mois par Tourton huissier du conseil. Autre requête présentée

au roi & ausdits sieurs commissaires par ledit sieur trésorier, employée pour réponse à celle desdits chanoines, à ce que sans s'arrêter à la requête desdits sieurs chanoines, ni aux demandes contenues en icelles, dont ils seront déboutez & condamnez aux dépens, & que les fins & conclusions par lui prises par sa premiere requête lui seront adjugées suivant & conformément aux chartres, arrests & sentence arbitrale qui y font énoncez, & de plus qu'il fera ordonné que le receveur des biens & revenus de ladite fainte-chapelle fera tenu de demander audit sieur trésorier le jour & l'heure pour la présentation & reddition de ses comptes, lequel jour & heure étant par lui donnez, ledit receveur le fera sçavoir ausdits chantre & chanoines, pour ausdits jour & heure indiquez par ledit sieur trésorier, êtres sesdits comptes présentez, examinez, clos & arrêtez en présence desdits sieurs trésorier & chanoines, & d'eux fignez, ensemble les doubles desdits comptes, pour ce fait être lesdits comptes & pieces justificatives d'iceux mis au trésor de ladite saintechapelle; & pour avoir par ledit receveur contrevenu à l'opposition formée par ledit sieur trésorier à la présentation & reddition de son compte, ordonner que ledit dernier compte par lui rendu, & arrêté par lesdits fieurs chantre & chanoines sans la participation dudit fieur trésorier, sera rapporté, ensemble les pieces justificatives d'icelui, pour être procédé à la revision dudit compte, avec défenses audit receveur d'en user à l'avenir d'une autre maniere, à peine de nullité des redditions & clôtures desdits comptes, & de telle autre peine qu'il plairoit à sa majesté ordonner: ladite requête fignée dudit fieur tréforier, & de Loys fon avocat & conseil; l'ordonnance ensuite dudit sieur de Bezons commissaire à ce député, portant, en jugeant sera fait droit sans retardation, du 18 Novembre 1682, fignée Bazin; la fignification d'icelle requête audit Chaffebras avocat & conseil desdits chanoines, du 24 dudit mois, par Sallé huissier du conseil. Acte desdits sieurs chantre, chanoines & colléges, portant réponse à ladite requête dudit sieur trésorier, la signification d'icelui audit Loys avocat & conseil dudit sieur trésorier, du 25 dudit mois de Novembre par Desjobars huissier au conseil, ledit jour 25 Novembre 1682. Acte dudit sieur trésorier, portant réponse à ladite requête, & signification du 19 Décembre 1682. Veu aussi les chartres, titres & pieces rapportées par les parties, sçavoir de la part dudit sieur trésorier, ladite sentence arbitrale rendue le 15 Septembre 1657, par messire Pierre de Marca archevêque de Toulouze, messire Charles de Saveuse conseiller au parlement, & maîtres l'Hoste, Desfita, Lambin, de Montholon & de Gomont avocats au parlement, entre messire Claude Auvry trésorier, d'une part, & lesdits sieurs chantre & chanoines de la fainte-chapelle d'autre, contenant soixantedouze articles & chefs de demandes concernant leurs prétentions respectives. Ledit arrest du conseil d'état dudit jour 19 Mai 1681, rendu entre les parties & les chapelains perpétuels, & clercs de ladite fainte-chapelle, ensuite la fignification d'icelui audit fieur trésorier à la requêre desdits sieurs chanoines, & à maître Loys son avocat & conseil, du 30 Mai audit an par Desmarests huissier du conseil. Imprimé intitulé, Extraits fideles & authentiques de plusieurs chartres, titres & arrests, dont messire Claude Auvry trésorier de la sainte - chapelle se sert pour faire voir ses droits, avec la differtation touchant sa jurisdiction, signification d'icelui audit Chassebras avocat & conseil des chanoines, le 29 Novembre 1680. Lesdites chartres, fondations, titres & arrests des Janvier 1245, Aoust 1248, Janvier 1520, 12 Mars 1411, 20 Septembre 1413, 3 Aoust 1416, Juin 1270, Mai 1278, Décembre 1289, Octobre 1301, Mars 1319, 18 Juillet 1401, 3 Décembre 1409, 12 Mars 1411, 3 Aoust 1416, Janvier 1520, 4 Juin 1625, 21 Juin 1667, 3 Juin 1681. Copie de la requête presentée à sa majesté par lesdits sieurs chantre, chanoines & collège, à ce que fans préjudice de leurs fins de non-recevoir acquifes contre ledit sieur trésorier, ordonner que dans trois jours il seroit tenu de faire signifier la requête qu'il avoit présentée à sa majesté le 4 Aoust 1681, ausdits chanoines, sinon, le temps passé, que ladite requête demeureroit nulle, fauf aux chanoines à prendre telles conclusions & sins de nonrecevoir, lorsque ladite requête leur seroit fignifiée; ladite requête fignée Chassebras avocat & conseil desdits chanoines; ensuite est l'ordonnance du sieur de Bezons commissaire à ce député, du 25 Février 1682, portant, soit ladite requête communiquée audit sieur trésorier de la sainte - chapelle, pour sa réponse veue, être ordonné ce que de raison, signée Bazin; la fignification de ladite requête ensuite audit fieur trésorier, dudit jour 25 dudit mois & an par du Sault huissier au conseil. Acte contenant la réponse dudit sieur trésorier, & signification de ladite requête du 4 Aoust 1681, ausdits chanoines, & sommation à eux d'y défendre, du 27 Février 1682. Autre acte contenant les protestations dudit sieur trésorier de ce qui avoit été fait par les chanoines concernant la reddition du compte qu'ils avoient fait faire fans avoir pris l'ordre & le jour dudit sieur tréforier, du 3 Mars 1682. Copie d'un acte des chanoines, & des protestations de nullité de ce qui avoit été fait par ledit sieur trésorier & son vicaire au sujet du jubilé, du 17 Mars 1682. Acte devant notaires sur la réquisitoin desdits chanoines audit sieur trésorier touchant l'exécution de l'arrest du conseil d'état, & les réponses dudit sieur trésorier, du 14 Juin 1681. Autre acte signifié à la requête dudit sieur trésorier, & réponse audit acte desdits sieurs chanoines, du 23 Juin 1681. Autre acte contenant le désaveu dudit sieur trésorier des procédures qui étoient faites fous son nom en l'instance pendante devant lesdits sieurs commissaires, & fignification du 16 Décembre 1679, par du Sault huissier. Acte contenant les réponses desdits chanoines sur ledit désaveu, fignification du 9 Décembre 1679. Autre acte fignifié à la requête des chapelains perpétuels touchant ledit désayeu, du 18 Aoust 1679. Autre acte dudit sieur trésorier, contenant que si il est intervenu au parlement, c'étoit pour foutenir que le renvoi lui devoit être fait des contestations, & signification du 19 Aoust 1679. Extrait collationné devant notaires d'un arrest rendu au parlement de Paris, entre le sieur trésorier de la sainte-chapelle de Vincennes, d'une part, & les chanoines & chapitre dudit lieu, portant réglement entre ledit trésorier & lesdits chanoines touchant les services & fonctions de ladite sainte-chapelle tant pour le spirituel que temporel, du 20 Janvier 1607. Requête présentée au sieur official de la cour & jurisdiction spirituelle de la sainte-chapelle à Paris, ou à son vicegerent, par Nicolas Dantard prêtre chapelain perpétuel en ladite sainte-chapelle, à ce qu'il lui fût permis de faire assigner devant ledit sieur official les sieurs Dongrois, Danse & Guiran, pour être condamnez à lui faire réparation de l'injure qui lui avoit été faite, avec défenses à eux de plus médire dudit Dantard; l'ordonnance au bas portant, soient assignez, la signification & l'assignation données ausdits sieurs Dongois, Dause & Guiran devant ledit official du 1 Septembre 1681. Copie de l'arrest de défenses obtenu au parlement de Paris par lesdits Dongois & Danse sur ladite assignation, signification des 3 & 4 Septembre 1681. Acte dudit sieur trésorier, & son opposition à la reddition des comptes par le receveur de la fainte-chapelle, fignification du 3 Mars 1682. Les titres & pieces, desdits fieurs chanoines. Requête desdits fieurs chanoines aux fins d'obliger ledit fieur trésorier de leur communiquer sa requête. du 4 Aoust. Copie de ladite requête signifiée ausdits sieurs chanoines le 27 Février 1682. Sommation faite audit sieur trésorier de remettre l'original de fadite requête ès mains dudit fieur de Bezons, du 16 Avril 1682. Copie d'un acte dudit sieur trésorier, qu'il a remis sadite requête ès mains dudit sieur de Bezons, avec ses pieces. Ladite requête desdits sieurs chanoines pour réponse à celle dudit sieur trésorier, & l'ordonnance dudit sieur commissaire, & signification des 26 & 27 Juin 1682. Copie imprimée de ladite sentence arbitrale dudit jour 15 Septembre 1657. Requête présentée par lesdits sieurs chanoines au parlement de Paris pour l'homologation de ladite sentence arbitrale; l'ordonnance de ladite cour au bas de ladite requête, portant, viennent les parties pour plaider, du 23 Aoust 1667, la signification étant ensuite de ladite requête à maître Hourdault,

procureur en ladite cour, & audit sieur Auvry trésorier de ladite saintechapelle, le 26 dudit mois audit an par Piaut huissier en la cour. Copie d'un acte dudit sieur trésorier, contenant le désaveu dudit sieur trésorier de toutes les procédures & demandes faites contre les chapelains perpétuels, où son nom avoit été employé, & signification dudit acte & défaveu à l'avocat desdits chanoines, des 19 & 22 Aoust 1679. Réponse desdits chanoines audit désaveu, du 9 Décembre 1679. Réplique dudit sieur trésorier, qui confirme le premier acte de désaveu, & qui le réitere, avec emploi de toutes les écritures, demandes & productions des chapelains perpétuels contre les chanoines, du 16 Décembre 1679. Copie de la premiere requête présentée à sa majesté par ledit sieur trésorier, du 14 Novembre 1680, par laquelle il auroit demandé que toutes les contestations d'entre les dits chanoines & chapelains perpétuels lui fusient renvoyées comme étant de sa jurisdiction & compétence. Copie de la seconde requête dudit sieur trésorier, du 28 Novembre 1680. employée pour réponse à celle desdits chanoines, du 26 Novembre 1680, ensemble la differtation, & les pieces & extraits attachez à icelles, & lui adjuger ses fins & conclusions. Copie d'autre requête présentée à sa majesté par ledit sieur trésorier, à ce qu'il lui fût permis de produire un livre intitulé, Extraits fidelles & authentiques pour justifier de ses droits, avec une differtation sur sa jurisdiction, signification du 28 Janvier 1681. Ledit arrest du conseil d'état dudit jour 19 Mai 1681, par lequel entr'autres choses ledit sieur trésorier auroit été débouté dudit renvoi, la fignification d'icelui audit fieur tréforier dudit jour 30 Mai 1681. Sommation faite à la requête desdits chanoines au domicile dudit sieur trésorier. pour se trouver dans la congrégation ordinaire pour y délibérer sur l'exécution dudit arrest du conseil d'état dudit jour 19 Mai 1681. Acte dudit fieur trésorier, signissé ausdits sieurs chanoines, du 23 Juin 1681, contenant fa protestation de se pourvoir contre ledit arrest du conseil d'état. Copie du placet que les chanoines avoient dressé pour présenter à sa majesté en exécution dudit arrest du conseil d'état, pour obtenir un supplément. Copies de deux fentences rendues, la premiere par le vicegerent dudit sieur trésorier, des 15 Décembre 1681 & 1 Janvier 1682, contre un chapelain de ladite église, portant interdiction de ce chapelain pendant trois mois, & condamné d'en demeurer six dans un Séminaire; & par la seconde sentence rendue par ledit sieur trésorier, il révoque celle de son vicegerent, & rétablit ce chapelain. Un mandement que ledit sieur trésorier a fait asficher pour l'ouverture du jubilé, indiquant une messe du Saint-Esprit dans la haute sainte-chapelle avec des stations, du 9 Mars 1682. Acte contenant la protestation des chanoines contre le mandement

dudit sieur trésorier, & signification du 17 Mars 1682. Acte de protestation dudit sieur trésorier contre l'audition & reddition du compte du receveur de ladite fainte-chapelle; ensuite est la réponse desdits chanoines, dudit jour 3 Mars 1682. Acte passé devant notaires au châtelet, contenant la plainte des chantre & chanoines de ladite sainte-chapelle sur les entreprises dudit tieur trésorier touchant l'ordre & la police de l'église, la fignification d'icelui des 12 & 15 Mai 1655. Autre acte passé devant notaires fur la réquisition desdits sieurs chantre & chanoines au sujet du trouble & violence dudit sieur trésorier, le jour & la veille du faint sacrement dans la célébration du fervice divin, du 14 Juin 1656. Autre pareil acte à la requête desdits sieurs chantre & chanoines sur pareilles entreprises faites par ledit sieur trésorier le jour de l'assomption de la Vierge, du 19 Aoust 1659, & signification dudit acte audit sieur trésorier ledit jour. Cahier de plusieurs chartres des rois Jean, Charles VI, Charles VII, Louis XI, Charles VIII, Louis XII & François I, des années 1363, 1364, 1376, 1380, 1392, 1400, 1438, 1462, 1483 1512, 1514, 1518, par lesquelles les rois ont établi le trésorier leur vicaire pour conférer les chapelles de fondation royale de la prévôté & vicomté de Paris aux chapelains, clercs, marguilliers, enfans de chœur, maîtres de musique & de grammaire, & à l'avocat de la fainte-chapelle, & non à d'autres. Copie des lettres du roi Charles IX, par lesquelles il veut qu'en cas que ceux de ladite fainte-chapelle, aufquels le tréforier auroit conféré une chapelle, s'absentent ou se retirent du service de ladite sainte-chapelle fans le congé du trésorier & des chanoines, ladite chapelle sera déclarée vacante & impétrable, pour y être pourvu par le tréforier & les chanoines d'autre personne capable en son lieu & place, ayant desservi & desservant actuellement en icelle sainte-chapelle, sans que nul autre en puisse être pourvu; lesdites lettres de l'an 1571. Autres lettres de Louis XIII, du mois de Février 1624, portant confirmation en faveur des chapelains, clercs & autres officiers de la fainte-chapelle, de la collation des chapelles de fondation royale par le trésorier. L'arrest du conseil-privé du 27 Avril 1646, rendu entre les trésorier & chapitre de la sainte-chapelle du palais royal de Bourges, & autres, portant entr'autres choses, que le sieur trésorier sera tenu de conférer à ceux du corps de ladite saintechapelle les bénéfices qui font à fa collation, à peine de décliéance & perte de la collation des bénéfices, & que la nomination appartiendra aux chanoines. Arrest du parlement de Paris, rendu entre le sieur Colbert de faint Pouange, nommé par fa majesté à l'évêché de Mâcon, trésorier de ladite fainte-chapelle de Bourges, les chantre & chanoines de ladite fainte - chapelle, & autres; lequel a maintenu une collation faite par

8

les chanoines de ladite fainte - chapelle, contre celle du tréforier qui l'avoir conférée à une personne qui n'étoit point de la sainte chapelle de Bourges, du 18 Mai 1666. Lettres de provisions accordées à Guillaume Mafondieu, d'une charge d'huissier en ladite sainte chapelle de Paris, par Jacques de Bourbon tréforier de ladite fainte-chapelle, pour autant de temps qu'il plaira audit sieur trésorier, du 12 Novembre 1409. Autres pareilles provisions ad nutum accordées par Philippe de Reuilly trésorier de ladite sainte - chapelle, à Artault Cezille, du 19 Octobre 1431. Lettres de François I, qui accordent aux huissiers de ladite saintechapelle les priviléges de commensaux, & exemption de toutes impositions, du mois de Janvier 1520. Plusieurs copies ensuite l'une des autres, non fignées, & collationnées; premiere, du contract passé pardevant Notaires au Châtelet, par lequel Jacques des Brieres, l'un des quatre huissiers appariteurs de ladite sainte-chapelle du palais à Paris, vend à Nicolas Collot, vigneron, demeurant à Charonne, ledit office d'huissier appariteur, dont il étoit pourvu par le sieur trésorier, & promet ledit des Brieres de fournir des lettres de survivance en ladite charge au profit de Collot fils, moyennant la fomme de 1200 livres, prix dudit office, des 20 Aoust, 9 Septembre 1672 & 4 Fevrier 1673. Copie non fignée des lettres de provision du sieur trésorier, d'une survivance de place de premier huissier & géolier accordée au nommé Boutin & à son fils, des 25 Novembre 1675, 17 Juin & 3 Aoust 1676. Quittance de la somme de 4000 livres de Jean Danets, qui étoit pourvu de ladite charge de premier huissier géolier, reçue dudit Boutin, à laquelle somme ils étoient convenus pour la démission que ledit Danets avoit fait de ladite charge audit Boutin, du 3 Aoust 1676. Etat certifié par le sieur Barrin chanoine & secrétaire du collége de ladite sainte-chapelle, de tous ceux du corps qui doivent être employez pour jouir des priviléges de commensaux, dans lequel l'official, le promoteur & le gressier de la jurisdiction spirituelle ne sont point employez, du 13 Décembre 1608. Autre pareil état figné Maréchal, fecrétaire & chanoine du collége de ladite sainte-chapelle, du 2 Juillet 1625. L'arrest de la cour des aides. portant l'enregistrement du précédent état présenté par les trésorier & chanoines, figné Maréchal, du 25 Octobre 1625. Autre état pareil à celui de 1625, en la même forme que les deux autres, du 13 Juillet 1630. Autre pareil état que le précédent, du 28 Juin 1634. Copie de l'état certifié par le trésorier seul, du 5 Décembre 1659, par lequel l'official, le promoteur & le greffier sont employez. Autre pareil état certifié par ledit fieur trésorier, du 1 Janvier 1677, par lequel lesdits promoteur, official & greffier font non-feulement employez, & cinq

personnes en qualité de chantres de ladite sainte - chapelle. Arrest du parlement de Paris du 29 Février 1472, rendu entre Robert Cordelle chanoine de ladite fainte-chapelle, d'une part, & le fieur le Bel trésorier, portant entr'autres choses renvoi dudit Cordelle pardevant ledit sieur trésorier, qui sera tenu bailler vicariat à maîtres Jean de Courcelles & Jean Avril conseillers en la cour, ou à l'un d'eux, pour faire & parfaire le procès audit Cordelle touchant le délit commis, dont mention étoit faite audit procès. Copie d'un état de ceux qui ont fait la fonction de souschefcier en ladite fainte-chapelle depuis 1514, jusques à présent. Acte par lequel lesdits chantre & chancines employent pour réponse à la requête dudit sieur trésorier du 18 Novembre 1682, ce qu'ils ont dit, écrit & produit en l'instance, & fignification du 25 dudit mois de Novembre 1682. Veu aussi les autres pieces & mémoires des parties; oui le rapport dudit sieur de Bezons, après en avoir communiqué aux sieurs archevêque de Paris, duc & pair de France, de Pomereu conseiller d'état ordinaire. & au révérend pere de la Chaise confesseur de sa majesté, commissaires à ce députez, & avoir entendu les parties, & tout considéré.

LEROIESTANT EN SON CONSEIL, faisant droit sur les requêtes & demandes respectives des parties, a ordonné & ordonne que l'article I de la sentence arbitrale du 15 Septembre 1657, concernant la prêtrise des chanoines, sera exécuté selon sa forme & teneur; & ce faisant, que les chanoines, chapelains perpétuels, & autres ecclésiastiques de ladite sainte-chapelle qui se voudront saire promouvoir aux ordres facrez, satisferont aux ordres qui leur seront prescrits pour cet effet par leurs évêques diocésains.

Avant faire droit sur la demande touchant le rang & la séance des chanoines prêtres, il sera plus amplement informé des usages des églises particulieres; & cependant les chanoines prêtres prendront entr'eux leur rang & séance du jour de la prise de possession de leurs prébendes & chanoinies.

Les tréforier, chantre, chanoines & chapelains perpétuels feront tenus de faire réfidence dans leurs maisons, & d'assister au service divin conformément aux chartres, fondations, & à l'arrest du 19 Mai 1681, à peine de privation de tous les fruits de leurs bénéfices. Pourra en outre le trésorier procéder par les peines canoniques telles que de droit contre les non résidens; & en cas de non résidence du trésorier, pourront les chanoines se pourvoir.

L'article IV de ladite sentence arbitrale sera exécuté, ce faisant, les assemblées générales & particulieres seront tenues aux lieux, jours & heures, & en la maniere accoutumée; ausquelles le trésorier assistera si bon lui semble, & y présidera, & en son absence le chantre s'il est chanoine, & à son défaut le plus ancien des chanoines; dans lesquelles

assemblées il sera traité & délibéré des affaires temporelles de ladite sainte-chapelle, ensemble de tout ce qui regarde les distributions, acceptations de fondations, fonctions dans l'église, cérémonies, bréviaires, habits, jubilez, Te Deum, obséques, prieres & processions extraordinaires, exposition du faint sacrement, des reliques, & généralement tout ce qui concerne l'ordre & police de l'église & office divin, sans préjudice de la jurisdiction & correction des mœurs, qui appartiendra au trésorier seul.

L'article XXVI de ladite fentence arbitrale fera pareillement exécuté, & en conféquence le droit de visite chez les chanoines, chapelains perpétuels & autres ecclésiastiques de ladite fainte-chapelle appartiendra au

trésorier seul, & en son absence à son vicaire-chanoine.

Pourra le tréforier donner permission aux chanoines & chapelains perpétuels de s'absenter pour un mois, du consentement des chanoines, & non autrement, & ce conformément à l'arrest du conseil d'état du 19 Mai 1681. Pourra néanmoins le trésorier seul donner congé de s'absenter pour deux jours seulement, sans qu'aucun desdits congez puisse être accordé pendant les jours où les absences sont désendues par les statuts de l'église.

Les procès qui regardent le bien commun de ladite fainte - chapelle ne pourront être entrepris que par délibération commune prise dans l'assemblée en présence du trésorier, ou lui duement averti huit jours avant ladite assemblée, dans laquelle l'avocat de la fainte-chapelle sera

appellé.

Les titres de la fainte-chapelle qui font entre les mains du tréforier, des chanoines & des chapelains perpétuels, feront remis de bonne foi dans les archives de la fainte-chapelle, récolement préalablement fait de ceux qui y font en préfence du tréforier & de deux chanoines, qui feront députez à cet effet; & fe purgeront lesdits tréforier, chantre, chanoines & chapelains perpétuels respectivement par ferment pardevant le sieur rapporteur, qu'ils n'en retiennent aucuns.

L'article XXVIII de ladite fentence arbitrale fera exécuté felon fa forme & teneur, & suivant icelui les comptes feront rendus tous les ans le premier Lundi de Carême, s'il n'y a quelque empêchement considérable, auquel cas il en fera indiqué un autre par délibération du trésorier

& des chanoines, qui ne pourra être remis à plus d'un mois.

Le tréforier ne pourra conférer les chapelles dont la collation lui appartient, qu'aux chapelains, clercs & marguilliers des tréforier & chanoines, enfans de chœur, maîtres de musique & de grammaire, & à l'avocat de ladite fainte-chapelle, à peine de nullité du titre, conformément aux chartres de Charles IX de 1571, & de Louis XIII 1624.

L'état qui sera dressé tous les ans de tous ceux qui sont actuellement

au service de la sainte-chapelle, & qui ont droit de committimus, sera

certifié par le trésorier seul.

Après la déclaration du tréforier, qu'il ne fouffre point qu'il foit donné aucune chofe pour la commission de fous-chefcier, ordonne sa majesté que le trésorier continuera de la donner gratuitement, & non autrement; qu'il commettra aussi gratuitement aux places d'huissiers de l'église, sans que ceux qui en seront pourvus puissent en tirer aucune récompense, le tout à peine de nullité des provisions qui en seroient autrement obtenues.

Sera tenu ledit tréforier d'établir un maître de grammaire aux enfans de chœur, si fait n'a été, qui sera de bonnes mœurs, & maître ès arts, pour les instruire du catéchisme, dans les principes de la langue latine, & dans les cérémonies de l'église; lequel fera sa résidence actuelle dans la maison desdits enfans de chœur, les conduira à l'église, veillera sur leurs déportemens, & les ramenera de l'église conjointement avec le maître de musique.

Au surplus ladite sentence arbitrale du 15 Septembre 1657, ledit arrest du conseil d'état du 19 Mai 1681, seront exécutez selon leur forme & teneur, lesquels avec le présent arrest sa majesté veut tenir lieu de réglement, & à cet effet être leus dans les congrégations générales du collège, qui se tiendront les 2 Janvier, 1 Avril, 1 Juillet & 1 Octobre de chaque année, où seront tenus d'assister les chapelains perpétuels, chapelains, clercs, & marguilliers des trésorier & chanoines, maîtres de musique & de grammaire, en soutannes & longs manteaux, à peine d'être privez d'un jour entier de leurs distributions pour la premiere sois qu'ils manqueront de s'y trouver sans excuse légitime, & de trois jours pour la seconde sois.

Ordonne sa majesté, que pour l'exécution dudit arrest du conseil d'estat du 19 Mai 1681, & du présent, toutes lettres patentes seront expé-

diées, pour être registrées par tout où besoin sera.

Et sur le surplus des demandes, sins & conclusions des parties, sa majesté les a mis hors de cour & de procès, tous dépens compensez. Fait au conseil d'état du roi, sa majesté y étant, tenu à Versailles, le 4 Mars 1683. Signé Colbert.

## Extrait des Registres de l'Archevêché.

FRANÇOIS par la grace de Dieu & du faint Siége, archevêque de Paris, &c., sur le rapport qui nous a été fait des contestations & différens d'entre le sieur Fleuriau, trésorier de la fainte - chapelle de Paris, & le sieur Binet son viçaire en la basse sainte - chapelle, d'une

An. 1690.

part, & le sieur de la Chambre, curé de saint Barthelemi, d'autre part; vu les actes du procès jugé entr'eux, l'an 1611, concernant les fonctions curiales à l'égard de certaines personnes dénommées en une bulle de Jean XXII, & à l'égard des personnes demeurantes dans l'enclos & pourpris du palais, sur lequel arrêt requête civile non jugée; vu aussi les mémoires que lesdites parties ont mis pardevers nous, & icelles ouies, nous avons en attendant le jugement du procès, par provision seulement & sans préjudice du droit des parties au principal, permis & permettons à M. de Harlay, premier président, tant pour lui que pour sa famille, & autres personnes qui demeurent & demeureront en sa maison, de faire tous actes de paroissiens en la fainte-chapelle, & basse chapelle du palais, & de recevoir les Sacremens de l'église par le sieur trésorier, ou son vicaire en ladite basse sainte-chapelle. Donné à Paris, en notre palais archiépiscopal, le 29 Septembre 1690.

Brevet du don de l'abbaye de saint Nicaise de Reims.

AN. 1704.

AUJOURD'HUI 24 Décembre 1704, le roi étant à Versailles. considérant l'affection particuliere que les rois ses prédécesseurs ont toujours eu pour la sainte-chapelle de son palais à Paris, que sa majesté regarde encore à présent comme le plus célébre monument de la piété de saint Louis fon fondateur, & sa premiere & principale chapelle, & étant bien informé que les revenus en sont notablement diminués & ne suffisent pas pour l'entretien du grand nombre d'ecclésiastiques qui la desservent, sa majesté a accordé & fait don aux trésorier & chanoines de ladite fainte-chapelle, de l'abbaye de faint-Nicaise de Reims, ordre de faint Benoît, vacant tant par le décès de messire Henri de Lorraine, dernier commendataire d'icelle qu'autrement, pour en être le titre éteint, & supprimé, & la mense abbatiale avec tous ses biens, droits & revenus. unis à perpétuité à ladite fainte-chapelle, comme aussi consenti & consent à l'union des prieurés & chapelles dépendants de ladite abbaye de faint-Nicaise dont les titres seront pareillement éteins & supprimés, lorsqu'ils viendront à vacquer par mort, réfignation ou en quelqu'autre maniere que ce foit, à la charge que les revenus de ladite abbaye seront employés à l'entretien des trésorier & chanoines, & autres ecclésiassiques de ladite fainte-chapelle, & ceux desdits prieurés & chapelles uniquement affectés & employés aux distributions desdits trésorier & chanoines seulement qui resideront & assisteront au service divin, conformément aux réglemens & statuts de ladite sainte - chapelle, ayant à cet effet sa majesté commandé d'en expédier toutes lettres & dépêches nécessaires en cour de

Rome, pour l'obtention des bulles d'union de ladite abbaye & desdits prieurés & chapelles, & cependant pour l'assurance de sa volonté, le présent brevet elle a signé de sa main & fait contresigner par moi son conseiller secrétaire d'état, & de ses commandemens & sinances. Signé Louis, & plus bas Phelyppeaux.

Jugement des Commissaires du Conseil, sur le droit de visite dans la sainte - chapelle de Vincennes attribué au trésorier de la sainte-chapellé de Paris.

VE u les lettres de monsieur de Pontchartrain, secrétaire d'état, du 26 Mai 1706, par lesquelles sa majesté a commis le sieur archevêque de Lyon, le sieur évêque de Lodeve & le pere de la Chaise, pour examiner. & décider les contestations qu'il y a entre le sieur trésorier de la fainte-chapelle de Paris, & le tréforier de la fainte-chapelle de Vincennes, pour la féance, les fonctions & autorité dudit trésorier de la sainte-chapelle de Paris, lorsqu'il va à Vincennes faire sa visite. Veu aussi l'acte de fondation de ladite sainte - chapelle de Vincennes du mois de Novembre 1379. Bulle du pape Clément VII, datée d'Avignon le 28 Mars 1380, qui confirme ladite fondation. Autre bulle du même jour & de la même année qui exempte ledit trésorier de Vincennes de la jurisdiction de l'ordinaire. Plusieurs bulles qui accordent différens priviléges audit trésorier de la sainte-chapelle de Vincennes. Procès-verbal du sieur abbé Fleuriau, trésorier de la sainte-chapelle de Paris du 25 Juin 1688. Union de la fainte-chapelle du Vivier à la fainte-chapelle de Vincennes du 19 Avril 1694. Requête de guelques chanoines de Vincennes contre le sieur Héron, leur trésorier. Procez-verbal de visite du sieur abbé de Champigny, trésorier de la sainte-chapelle de Paris, du 26 Juin 1702. Arrest du conseil d'état du 30 Avril 1703. Procez-verbal de visite dudit sieur trésorier de la sainte-chapelle de Paris, du 25 Juin 1703, en conséquence dudit arrest. Autre procez - verbal dudit sieur trésorier de la sainte-chapelle de Paris, du 7 Janvier 1705. Actes capitulaires des 14, 18 Novembre 1703 & 14 Juillet 1706, par lesquels les chantre, chanoines & vicaires de Vincennes se joignent en cause à leur trésorier. Mémoires & défenses, de part & d'autre.

Le tout considéré, nous estimons, sous le bon plaisir du roi, qu'il y a lieu d'ordonner que le trésorier de la fainte-chapelle de Paris, conformément & aux jours marqués par l'acte de sondation, sera la visite personnellement, de la fainte-chapelle & du chapitre de Vincennes, sans pourtant que ledit sieur trésorier de ladite sainte-chapelle de Paris,

AN. 1706.

puisse exercer aucune jurisdiction ni droits de supériorité sur le trésorier & chapitre de la sainte-chapelle de Vincennes; que lorsque ledit sieur trésorier de la sainte-chapelle de Paris y sera sa visite, il sera revêtu de ses habits ordinaires qu'il porte au chœur de la sainte-chapelle de Paris; qu'il sera reçu à la porte du chapitre de Vincennes, par deux chanoines députés par ledit chapitre; qu'il lui sera donné un fauteuil dans le lieu le plus honorable, sans toutes sois déplacer le trésorier de la sainte chapelle de Vincennes. Fait à Paris, le 18 Aoust 1706. Signé de Saint-George, archevêque de Lyon, Phelyppeaux, évêque de Lodeve, & de la Chaise.

## Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

AN. 1706.

L E roi ayant été informé de quelques contestations qui étoient entre le trésorier de la sainte - chapelle de Paris, & le trésorier de la saintechapelle de Vincennes, qui auroient pu interrompre la concorde qui doit être entr'eux, sa majesté auroit chargé le sieur archevêque de Lyon, le sieur évêque de Lodeve, & le pere de la Chaise confesseur de sa majesté, pour examiner lesdites contestations, & donner leur avis sur icelles, lequel avis donné le 18 du présent mois d'Aoust, sa majesté auroit approuvé : & voulant que ce qu'il contient soit exécuté, sa majesté étant en ses conseils, conformément à l'avis desdits commissaires dudit jour & du présent mois, a ordonné & ordonne que le trésorier de la fainte-chapelle de Paris, conformément & aux jours marqués par l'acte de fondation de la sainte-chapelle de Vincennes de l'année 1379, fera la visite personnellement de la faintechapelle & du chapitre de Vincennes, sans néanmoins qu'il puisse exercer aucune jurisdiction, ni droits de supériorité sur les trésorier & chapitre de la fainte-chapelle de Vincennes, & lors de ladite visite, il sera revêtu des habits ordinaires qu'il porte au chœur de la fainte-chapelle de Paris. & fera reçu à la porte du chapitre de Vincennes, par deux chanoines députés dudit chapitre; voulant qu'il lui foit donné un fauteuil dans le lieu le plus honorable, après & sans toutes fois déplacer ledit trésorier de la fainte-chapelle de Vincennes. Fait au confeil d'état du roi, sa majesté y étant, tenu à Marly le 21 Aoust 1706. Signé Phelyppeaux.

Le 20 Décembre 1706, à la requête du sieur Bochart de Saron, tréforier de la fainte-chapelle royale de Vincennes, qui a élu son domicile en la personne de Me Jean Lagau, avocat ès conseils du roi, demeurant cloître Notre - Dame, le présent arrest du conseil d'état a éte signissé, & d'icelui laissé copie aux sins y contenues, au sieur Bochart de Champigny, trésorier de la sainte - chapelle du palais à Paris, en son domicile, parlant à sa personne à ce qu'il n'en ignore, par nous huissier ordinaire du roi en ses conseils. Signé Macé avec paraphe.

Lettres-Parentes concernant la réunion des revenus de l'abbaye de faint Nicaise de Reims à la sainte-chapelle.

Louis par la grace de Dieu roi de France & de Navarre, à tous présens & avenir, salut : nos chers & bien amés les trésorier, chanoines & collége notre fainte-chapelle de Paris, nous ont fait remontrer que notredite sainte-chapelle étant le plus illustre monument de la piété de faint Louis son fondateur, les rois nos prédécesseurs ont bien voulu signaler aussi leur zele par des dons & des priviléges dont ils ont gratifiés cette église, afin de pourvoir à l'entretien du nombre nécessaire d'ecclésiassiques pour le service divin & qui pût convenir à l'état, & à la sainteté d'un lieu si célébre, & si vénérable par la sainte couronne d'épines, & tant d'autres précieuses reliques que son fondateur y a déposées, que les biens étant notablement diminués ne pourroient plus suffire à l'entretien des ecclésiastiques qui la desservent, ni en supporter les charges; nous avons cru que pour affermir en quelque maniere contre l'injure du temps une fondation qui porte de si éclatantes marques de la piété de tant de rois nos prédécesseurs, nous devions procurer l'union de l'abbaye de faint Nicaise de Reims, ordre de saint Benoît, à notredite sainte-chapelle; que dans cette vue nous aurions par notre brevet, du 14 Décembre 1704, fait don auxdits trésorier & chanoines de notredite sainte-chapelle de ladite abbaye de saint-Nicaise, pour en être le titre éteint & supprimé. & la mense abbatiale avec tous ses droits & revenus unis à perpétuité à la fainte-chapelle, à la charge que les revenus de ladite abbaye seront employés à l'entretien des trésorier, chanoines & autres ecclésiastiques de ladite sainte-chapelle, pour raison de quoi nous aurions écrit à notre faint pere le pape & l'aurions supplié de vouloir accorder & faire expédier les bulles nécessaires pour ladite union, à quoi sa fainteté inclinant & voulant bien seconder l'affection singuliere que nous avons pour cette église, laquelle nous regardons toujours comme notre premiere & principale chapelle, auroit le 5 Janvier dernier accordé des bulles portant extinction & suppression du titre d'abbé de ladite abbaye, comme vacante par le décès de Henri de Lorraine dernier abbé commendataire, & union à notredite sainte - chapelle des fruits & revenus, honneurs, prérogatives, prééminences, jurisdiction, droit de présentation & institution, appartenant à la mense abbatiale de ladite abbaye, la mense conventuelle

AN. 1711.

restant en son entier; lesquelles bulles auroient été adressées à l'official de Reims, qui après avoir appellé toutes les parties intéressées, & observé toutes les formalités requises & accoutumées, auroit fulminé lesdites bulles le 17 du mois de Juin ensuivant, & interposé son décret par lequel il auroit de notre consentement, & de l'autorité apostolique supprimé à perpétuité le titre d'abbé de ladite abbaye, & uni les biens. honneurs, prérogatives, prééminences, jurisdiction, droit de présentation, & de collation de bénéfices, les terres, domaines, appartenances, droits, fruits, & profits généralement quelconques de la mense abbatiale de ladite abbaye à la mense capitulaire du collége de ladite église de la fainte - chapelle; permis auxdits trésorier, chanoines & collége de s'en mettre en possession, sans préjudice de la mense conventuelle, qui resteroit en son entier, à la charge par lesdits trésorier, chanoines & collége, d'acquitter les charges de ladite abbaye, & que le service divin & le nombre des religieux destinés à l'acquitter, n'en reçoive aucune diminution, le tout suivant qu'il est plus au long porté par ledit décret; mais d'autant que lesdites bulles ne peuvent être exécutées sans nos lettres à ce nécessaires, les exposans nous ont très-humblement suppliés de vouloir les leur accorder. A ces causes & autres bonnes considérations à ce nous mouvant, avons de notre grace spéciale, pleine puissance & authorité royale, ordonné & par ces présentes signées de notre main, ordonnons, voulons & nous plaît, que lesdites bulles du 5 Janvier dernier, sentence de fulmination d'icelles du 17 Juin suivant, l'acte de prise de possession des fruits & revenus de ladite mense abbatiale du 19 du même mois, & tout ce qui a été fait en conséquence, le tout ci-attaché sous le contrescel de notre chancellerie, sortent leur plein & entier effet, & que conformément à iceux le titre d'abbé de ladite abbaye, demeure éteint & supprimé à perpétuité, & les revenus, droits, appartenances & dépendances de la mense abbatiale de ladite abbaye, unis à notredite saintechapelle, le tout suivant qu'il est plus au long contenu dans lesdites bulles, à condition par lesdits trésorier & chanoines, d'acquitter les charges dont ils peuvent être tenus aux termes desdites bulles d'union, & sentence de fulmination, pourvu toutes fois qu'en iceux il n'y ait rien de contraire aux droits de notre couronne, franchises & libertés de l'église gallicane: si donnons en mandement à nos amez & féaux les gens tenant notre cour de parlement à Paris, & tous autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra, que ces présentes ils fassent registrer, & de leur effet, ensemble du contenu en notredit brevet, bulles & décret de suppression & union, jouir & user lesdits trésorier, chanoines & collége de notredite fainte-chapelle, pleinement, paisiblement & perpétuellement, cessant,

& faisant cesser tous troubles & empêchement à ce contraires, car tel est notre plaisir; & afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes. Données à Fontainebleau au mois d'Aoust, l'an de grace 1711, & de notre regne le soixanteneuvieme. Signé Louis, & sur le repli par le roi, Phelyppeaux, & à côté fur ledit repli, visa, Phelyppeaux, pour suppression & union de bénéfice. Signé Phelyppeaux.

Registrées, oui le procureur-général du roi, pour jouir par les impétrans de leur effet & contenu, & être exécutées selon leur forme & teneur, suivant & conformément à l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement

30 Mai 1712. Signé Dongois avec paraphe.

Extrait des Registres du Parlement, concernant l'union de l'abbaye de saint Nicaise de Reims à la sainte-chapelle.

VEU par la cour les lettres-patentes du roi, données à Fontainebleau au mois d'Août 1711, fignées Louis, & sur le repli par le roi, Phelyppeaux, & scellées du grand sceau de cire verte, obtenues par les trésorier, chanoines & collége de la fainte-chapelle de cette ville de Paris, par lesquelles pour les clauses y contenues, ledit seigneur a ordonné, veut & lui plaît, que les bulles du 5 Janvier audit an, sentence de fulmination d'icelle du 17 Juin en suivant, l'acte de prise de possession des fruits & revenus de la mense abbatiale de saint Nicaise de Reims, & tout ce qui a été fait en conséquence, sortent leur plein & entier effet, que conformément à iceux le titre d'abbé de ladite abbaye demeure éteint & supprimé à perpétuité, & les revenus, droits, appartenances & dépendances de la mense abbatiale de ladite abbaye unis à ladite fainte-chapelle, ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres, à la cour adressantes. Veu aussi lesdites bulles, sentence de fulmination, & acte de prise de possession, attachées sous le contre-scel desdites lettres, l'arrêt du 12 Mars 1712, par lequel la cour avant de procéder à l'enregistrement desdites lettres, a ordonné que d'office à la requête du procureur-général du roi, il sera informé de la commodité que peuvent apporter l'extinction & suppression du titre d'abbé de ladite abbave de faint Nicaise de Reims, & l'union des fruits & droits dépendans de ladite mense abbatiale à la mense capitulaire ou collége de ladite faintechapelle du palais à Paris, que lesdites lettres & bulles seront communiquées à l'archevéque de Reims, & aux prieur & religieux de ladite abbaye de saint Nicaise pour donner sur icelles leur consentement, ou dire autrement ce que bon leur semblera, & que lesdits impétrans seront

AN. 1712.

tenus de rapporter un état certifié véritable, des revenus & des charges tant de ladite mense capitulaire, ou collége de ladite sainte-chapelle, que de ladite mense abbatiale, pour le tout fait, rapporté & communiqué au procureur-général du roi, être ordonné ce que de raison; le consentement dudit sieur archevêque de Reims du 18 dudit mois, à la charge que lesdits impétrans continueront de payer & d'acquitter à l'avenir comme ils ont fait par le passé, au bureau des décimes du diocese de Reims, toutes les décimes ordinaires & extraordinaires, dons gratuits, subvention, capitation & généralement tous autres droits, charges dont lesdits impétrans font & pourront être tenus pour raison de ladite abbaye; l'information faite le 6 Avril fuivant, en exécution dudit arrêt; le confentement des prieur & religieux de ladite abbaye du 19 dudit mois d'Avril, aux protestations de poursuivre le partage des biens de ladite abbaye, quand ils aviseront bon être; l'état des revenus de ladite abbaye du dernier Juillet 1683, l'état des charges auxquelles elle est sujette, du même jour, & la requête présentée afin d'enregistrement desdites lettres; conclusions du procureur - général du roi; oui le rapport de Me Réné Pucelle, conseiller, & tout considéré: la cour ordonne que lesdites lettres & bulles feront enregistrées au greffe d'icelle, pour jouir par les impétrans de l'effet & contenu en icelles, & être exécutées felon leur forme & teneur, sans approbation néanmoins de la clause, diocesani loci aut cujusvis alterius licentia desuper minime requista, contenues esdites bulles, & sans que ladite clause puisse en aucun cas être tirée à conséquence, Fait en parlement, le 30 Mai 1712. Signé Dongois.

### Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

AN. 1730.

VE u par le roi étant en son conseil, l'arrêt rendu en icelui par sa majesté le 16 Avril 1729, par lequel, avant faire droit sur les contestations y mentionnées d'entre les trésorier, chantre, chanoines & chapitre de la sainte-chapelle du palais à Paris, d'une part; & le sieur More, chapelain de la chapelle de l'Oratoire de sa majesté, & chanoine de la sainte-chapelle, d'autre, il renvoie les dits trésorier, chanoines & chapitre de la sainte-chapelle, & ledit sieur More pardevant les sieurs commissaires du bureau pour les affaires ecclésiastiques, que sa majesté commet à cet esset ; pour, au rapport du sieur Daguesseau Defresne maître des requêtes, voir & examiner les titres, comptes & pieces qui leur seroient représentez par les parties, & sur le tout donner leur avis à sa majesté, pour y être ensuite par elle pourvu ainsi qu'il appartiendroit; ledit arrêt signissé à la requête dudit sieur More ausdits sieurs trésorier, chantre, chanoines

& chapitre en leur assemblée du chapitre qui se tenoit chez ledit sieur trésorier, avec sommation d'y satisfaire, le 7 Mai 1729. Mémoire fourni en conséquence en forme de requête par ledit sieur More, & de lui signé, à ce qu'il plût à sa majesté ordonner que les déclarations des 18 Mars 1666 & 2 Avril 1727, seront exécutées selon leur forme & teneur; & en conféquence, en interprêtant en tant que de besoin l'arrêt du conseil du 3 Mars 1725, ordonner qu'il seroit tenu présent aux offices, & jouiroit des gros & grains en entier, & généralement de tous les autres fruits, revenus & émolumens attachez à son canonicat de ladite sainte - chapelle, pendant le temps de son service auprès de la personne de sa majesté, conformément aufdites déclarations, même des distributions par table & autres, desquelles les sieurs trésorier & chanoines l'ont privé, à l'exception seulement des distributions manuelles, qui ont de tout temps accoutumé de se faire au chœur pendant le service divin en argent sec & monnoyé, ainsi qu'elles se payoient avant l'année 1680; ce faisant, que les fommes qui pourroient lui être dues pour raison de ce, à commencer du jour de sa réception, lui seroient rendues & restituées, à ce faire le receveur du chapitre ou autre préposé contraints, quoi faisant déchargés. Autre mémoire aussi en forme de requête fourni en conséquence dudit arrêt par les chantre, chanoines & collége de ladite faintechapelle royale du palais à Paris, & signé des sieurs Gedoyn, des Epinets, Tournely, de Brancas, de la Solaye, Vassal & Marpon, par lequel, en s'en rapportant à tout ce qu'il plairoit à sa majesté d'ordonner sur l'une & sur l'autre demande dudit sieur More, dont l'une leur étoit commune, & ne fouffroit aucune difficulté, & dont l'autre n'en fouffroit que par le privilége de la fainte-chapelle, & leur foumission à l'arrêt de 1681, ils ont cru devoir déclarer contre l'énoncé du susdit arrêt de renvoi. & contre tous mémoires produits en leurs noms, aufquels ils supplient de n'avoir aucun égard; qu'ils n'ont jamais prétendu avancer rien de contraire au témoignage qu'ils devoient à la vérité, au fieur More & à eux-mêmes, sur le vrai état des revenus de la sainte-chapelle, ni porter la moindre opposition au rétablissement de leurs gros & grains, dont, sans vouloir user du droit où ils seroient, aux termes de l'arrêt, de les reprendre d'eux-mêmes, ils supplioient très-humblement sa majesté de leur en ordonner la jouissance entiere, sans préjudice de tous leurs autres droits. Mémoire pareillement fourni par le fieur Antoine Bochart de Champigny trésorier de la sainte chapelle, à ce qu'il plût à sa majesté débouter le fieur More & les fieurs chanoines de la fainte - chapelle de leurs requêtes : ordonner que les arrêts du conseil des 19 Mai 1681 & 3 Mars 1725. seroient exécutez selon leur forme & teneur, en consequence que les

distributions établies par l'arrêt de 1681, continueroient d'être données aux chanoines qui auroient assisté aux matines, à la grand'messe & à vêpres; comme aussi que conformément à la charte du roi Charles VI, les distributions ordonnées pour les petites heures, seroient rétablies & prises sur les 4245 livres 4 sols 4 deniers, mentionnez dans la déclaration fournie au clergé, ce qui seroit continué tant que la fainte - chapelle jouiroit de la terre de Picauville. Autre mémoire desdits chantre, chanoines & collége de la sainte-chapelle, servant de réponse au précédent, & tendant à ce qu'il plût à fa majesté approuver, que lesdits trésorier & chanoines rentraffent en possession de la totalité de leurs gros & de leurs grains à eux donnez par les rois prédécesseurs de sa majesté leurs fondateurs, & conformément à l'arrêt provisionnel de 1681, & ce, sans avoir égard au prétendu mémoire du trésorier, comme rappellant des faits inutiles & étrangers aux deux chefs dont il s'agissoit uniquement dans l'instance, dans laquelle le trésorier ne pouvoit, ni ne devoit être feul partie, & au furplus leur adjuger les conclusions par eux prises dans leur précédent mémoire. Mémoire dudit sieur trésorier, tendant à ce que, fans avoir égard à celui desdits sieurs chanoines, il plût à sa majesté lui adjuger ses précédentes fins & conclusions. Requête dudit sieur trésorier insérée en l'arrêt du conseil d'état de sa majesté du 24 Septembre 1729, tendant à ce qu'il plût à sa majesté ordonner, que conformément à la charte du roi Charles VI, de l'année 1407, les tréforier & chanoines auront des distributions pour les petites heures, lesquelles cependant ils ne pourroient gagner que par l'assistance, suivant & conformément à la charte réformative de François I de l'an 1520; que les délibérations de l'assemblée soient écrites sur un plumitif, pour après avoir été relues & approuvées à l'assemblée suivante, être transcrites sans fans aucun blanc fur un registre paraphé par premiere & derniere, qui seroit tenu par le secrétaire de l'assemblée, & ensuite être lesdites délibérations fignées par celui qui y auroit préfidé; que le fecrétaire & le receveur feroient tenus de remettre leurs commissions à l'assemblée générale qui se tenoit chaque année au 1 Juillet, pour y être procédé à une nouvelle élection ou à leur confirmation, qu'ils seroient tenus d'assister à l'office, fans pouvoir s'excufer que pour affaires pressantes de l'église; déclarer l'intention de sa majesté au sujet du statut qui dispensoit les sexagénaires d'assister à matines, & permettre aux trésorier & chanoines de dire pendant toute l'année matines à la même heure; ledit arrêt rendu sur ladite requête, portant que celui du 16 Avril précédent seroit exécuté selon fa forme & teneur, & en conféquence renvoie ladite requête pardevant les fieurs commissaires du bureau des affaires ecclésiastiques, dénommez Yes - 11 1

audit arrêt du 16 Avril 1729, pour, après que ladite requête aura été communiquée aux chanoines de la fainte-chapelle, être par lesdits sieurs commissaires, au rapport du sieur Daguesseau, maître des requêtes, commis rapporteur, donné leur avis, tant sur ladite requête que sur les réponses qui y seroient fournies, titres, pieces & mémoires qui pourroient y être joints de part & d'autre, ensemble sur toutes les autres demandes & contestations des parties qui pourroient avoir rapport à celles renvoyées par sa majesté, par ledit arrêt du 16 Avril 1729, ausdits sieurs commissaires, circonstances & dépendances, & ledit avis vu & rapporté être par sa majesté pourvu ainsi qu'il appartiendroit, dudit jour 24 Septembre 1729. Mémoire en forme de requête présenté en conséquence par lesdits chantre & chanoines, à ce qu'il plût à fa majesté enjoindre audit sieur trésorier de se conformer aux arrêts & réglemens faits par les rois prédécesseurs de sa majesté pour ladite sainte-chapelle, ordonner qu'ils auroient leur pleine & entiere exécution, maintenir les anciens usages de la faintechapelle, & en conséquence débouter le trésorier de toutes les nouvelles demandes par lui formées. Semblable Mémoire dudit sieur trésorier à fin d'adjudication de ses précédentes conclusions, nonobstant & sans s'arrêter aux défenses desdits chanoines. Pieces remises de la part du sieur More, déclaration de sa majesté servant aux officiers de sa chapelle & tous autres employez dans l'état des maisons royales, du mois de Mars 1666. vérifiée au grand confeil le 18 du même mois. Imprimé d'arrêt du confeil d'état, servant de réglement pour lesdits sieurs de la sainte-chapelle du 29 Mai 1681, portant entr'autres choses, que lesdits trésorier & chanoines seroient tenus de faire résidence dans leurs maisons canoniales, d'assister à l'office qui se fait jour & nuit dans ladite sainte-chapelle, à peine de privation de leurs gros & distributions; ce faisant, que le service divin y seroit célébré suivant les fondations, que la moitié du gros & des grains dont jouissoient lesdits trésorier & chanoines seroit, quant alors, employée aux distributions quotidiennes & manuelles, jusqu'à ce que les revenus fussent augmentez, & sans que la part des absens puissent accroître aux présens; que le sieur Cœuret seroit censé présent à la saintechapelle, durant le quartier de son service auprès de sa majesté; ce faisant. qu'il jouiroit de son gros, sans pouvoir prétendre aucunes distributions quotidiennes & manuelles, ce qui seroit pareillement observé à l'égard de tous ceux de la sainte-chapelle, pourvus de charges auprès de sa majesté pendant le temps de leur service, & autres dispositions portées par ledit arrêt. Imprimé d'arrêt du grand conseil, rendu en faveur de Me Jean Richard Delaistre, prêtre, aumônier de sa majesté, chanoine de l'église collégiale de faint Jacques de l'Hôpital, du 31 Janvier 1726. Déclaration

de sa majesté concernant les priviléges des officiers de la chapelle & oratoire de sa majesté & de la sainte-chapelle, du 2 Avril 1727. Les différens mémoires du sieur More, mentionnez audit arrêt du 16 Avril 1729. Pieces remises de la part dudit sieur trésorier. Imprimé dudit arrêt du confeil, fervant de réglement pour lesdits sieurs de la saintechapelle du 19 Mai 1681. Arrêt du conseil, portant entr'autres choses, que le sieur More tant qu'il seroit officier de la chapelle de sa majesté, feroit censé présent pendant le temps de son service, à l'effet de percevoir son gros en qualité de chanoine de ladite sainte-chapelle, sans pouvoir néanmoins rien prétendre aux distributions manuelles & quotidiennes établies en exécution de l'arrêt de réglement du 19 Mai 1681, par distraction de la moitié du gros & grains dont jouissoient alors lesdits tréforier & chanoines, du 3 Mars 1725. Deux mémoires imprimez & autres mémoires mentionnez audit arrêt du 16 Avril 1729, donnez au nom desdits sieurs trésorier & chanoines. Copie de deux délibérations desdits sieurs de la sainte - chapelle, des 15 Septembre & 30 Octobre 1723. Reconnoissance du sieur Dejean Notaite, que ledit sieur trésorier lui a remis ès mains un contrat de rente fur les aides & gabelles de France, de 10,000 livres de principal, aux fins & conditions portées par ladite reconnoissance, du 27 Avril 1729. Copie collationnée d'une charte en latin de Charles VI, de l'année 1407. Autre copie collationnée par extrait d'autre charte réformative de François I de l'an 1520. Pieces remises de la part desdits sieurs chanoines. Imprimé de la premiere fondation de la fainte-chapelle de l'année 1245. Imprimé de la feconde fondation de la sainte-chapelle de l'année 1248. Autre imprimé des statuts, coutumes, & usages de la fainte - chapelle. Imprimé de la réformation de la même fainte-chapelle par Charles VI, de l'année 1401. Semblable imprimé d'une autre réformation faite de ladite fainte-chapelle par François I, de l'année 1520. Extrait d'une charte de Charles VI concernant Picauville, du 12 Août 1394. Les registres contenant les états de recette & dépense de la fainte - chapelle, des années 1681, 1682, 1726, 1727 & 1728, ensemble les autres titres, pieces & mémoires remis par les parties; vu aussi l'avis des sieurs abbé Bignon, abbé de Pomponne', de Saint-Contest le Guerchois, d'Argenson, de Machault, de Fortia, Daguesseau confeillers d'état, commissaires du bureau établi pour la communication des affaires eccléfiastiques, & dudit sieur Daguesseau, maître des requêtes. tous commissaires à ce députez; oui le rapport. LE ROI ÉTANT EN son conseil, conformément à l'avis des sieurs commissaires susdits, à ordonné & ordonne ce qui fuit.

ART. I. Les trésorier & chanoines de la sainte - chapelle de Paris,

jouiront chacun, à compter du jour du présent arrêt, de leurs gros & grains en entier, ainsi qu'ils en ont joui ou dû jouir avant l'arrêt du 19 Mai 1681; voulant sa majesté que ledit arrêt cesse d'être exécuté, quant à la disposition seulement, par laquelle il auroit été ordonné, que pour lors, & jusqu'à ce que les revenus de ladite sainte-chapelle fussent augmentez, distraction seroit faite de la moitié desdits gros & grains pour subvenir aux distributions, le surplus des dispositions dudit arrêt demeurant en entier; ordonne néanmoins sa majesté que les distributions qui se payent actuellement aufdits trésorier & chanoines, pour leur assistance aux offices, continueront de leur être payées sur le même pied, & que les fonds à ce nécessaires, seront pris sur le surplus des revenus de ladite fainte-chapelle, lesdits gros & grains payez en entier à chacun desdits trésorier & chanoines; sauf en cas que par la suite il n'y eût pas de fonds suffisans pour subvenir au paiement desdites distributions, à y être pourvu par sa majesté, ainsi qu'il appartiendra. Seront au surplus exécutez selon leur forme & teneur, les statuts & réglemens faits, quant à la réfidence & affistance nécessaires, pour la perception desdits gros & grains.

II. Les distributions pour les petites heures, fondées par la charte du roi Charles VI, du mois de Juin 1407; pour l'assistance desdits trésorier & chanoines à prime, tierce, sexte, none & complies, seront payées ausdits trésorier & chanoines, à compter du jour du présent arrêt, sans diminution des autres charges; & il sera distribué à chacun desdits chanoines, pour chacune des petites heures à laquelle il aura assisté, 18 den., & au trésorier le double, suivant l'usage de ladite sainte - chapelle; se réservant sa majesté d'augmenter lesdites distributions jusqu'au double de celles qui se payent actuellement aux chapelains & clercs pour les petites heures, consormément à ladite charte du roi Charles VI, lorsque les revenus de la sainte-chapelle pourront supporter ladite augmentation.

III. Ordonne sa majesté que ceux desdits trésorier & chanoines qui n'entreront ausdites petites heures qu'au gloria patri du premier pseaume, ou qui en sortiront avant la collecte qui se dit à la fin, seront privez de ladite distribution; à l'effet de quoi ils seront pointez ainsi qu'il se pratique pour les grandes heures, sans que la part des absens puisse accroître aux présens, mais demeurera dans les sonds de la sainte-chapelle, pour être employée à l'augmentation de ses revenus.

IV. Sera pareillement payé pour l'assistance aux petites heures 12 den. à chacun des chapelains & clercs de ladite sainte-chapelle, pour chacune des cinq petites heures sussidités ausquelles ils auront assisté; & seront tenus d'y être présens depuis le premier verset du premier pseaume jusqu'à la collecte qui se dit à la fin, à peine de perdre ladite distribution.

V. Seront au furplus payées lesdites distributions pour les petites heures, tant aux trésorier & chanoines, qu'aux chapelains & clercs de ladite sainte-chapelle, en la maniere accoutumée dans ladite sainte-chapelle pour

les distributions qui y étoient précedemment établies.

VI. Sera tenu par le fecrétaire desdits trésorier, chanoines & collége de ladite sainte-chapelle, à compter du jour du présent arrêt, un regisser dont tous les feuillets seront cotez & paraphez par le trésorier de la sainte-chapelle, pour être les délibérations de l'assemblée desdits trésorier, chanoines & collége inscrites sur-le-champ sur ledit registre sans aucun blanc, & signés aussi sur-le-champ par ledit trésorier, ou par celui desdits chanoines qui auroit présidé à ladite assemblée en son absence, & par ledit secrétaire, ainsi qu'elles auront été arrêtées à la pluralité des voix, sans qu'ils puissent différer ou resuser de les signer pour quelque cause & sous quelque prétexte que ce soit; voulant sa majesté que si, nonobstant la présente disposition, le trésorier, ou celui qui auroit présidé à ladite assemblée, venoient à resuser de signer lesdites délibérations, elles soient signées sur-le-champ, & avant que l'assemblée se sépare, par le premier chanoine après celui qui aura présidé.

VII. Les archives de ladite fainte-chapelle feront fermées ainsi qu'il est ordonné par les anciens réglemens, sous deux serrures différentes, & l'une des clefs desdites serrures restera entre les mains du trésorier. & l'autre fera mise entre les mains d'un chanoines qui sera nommé incessamment après le présent arrêt, à la pluralité des voix, par lesdits trésorier & chanoines, pour avoir la garde desdites archives; à l'effet de quoi il fera donné audit chanoine une commission, qu'il rapportera tous les ans', ainsi qu'il sera dit en l'article IX; & seront tenus lesdits trésorier & chanoines commis à la garde des archives, de les ouvrir toutes les fois qu'ils en seront requis, en rapportant néanmoins, par ceux qui le requéreront, une permission de l'assemblée desdits trésorier, chanoines & collége, fans que les titres & papiers puissent en aucun cas, & sous quelque prétexte que ce foit fortir desdites archives, sauf à les examiner & à en prendre des extraits dans les archives mêmes sans déplacer, ou à en faire faire, si besoin est, des expéditions ou des copies certifiées par le tréforier & ledit chanoine commis à la garde desdites archives, ou collationnées par des notaires, aussi sans déplacer; ce qui aura lieu pareillement en cas de compulsoire ou ordonnance de justice.

VIII. Le chanoine commis à la garde des archives, tiendra un registre exact dont les feuillets seront cotez & paraphez par le trésorier, sur lequel registre il inscrira par ordre tous les titres & papiers qui sont actuellement dans les les archives, ou qui y seront remis incessamment;

voulant sa majesté que, si aucuns des titres & papiers desdites archives sont ès mains desdits trésorier ou chanoines, ils soient tenus de les rétablir dans lesdites archives, huitaine après le jour du présent arrêt, sans qu'ils puissent les retenir pour quelque cause & sous quelque prétexte que ce soit; & seront transcrits dans tout leur contenu, ou du moins par extrait, sur le même registre par ledit chanoine commis à la garde des archives tous les actes qui seront ci-après passez par lesdits trésorier, chanoines & collége pour ladite sainte-chapelle; lequel registre ledit chanoine sera tenu de représenter tous les ans à l'assemblée générale qui se tient le 1 Juillet, pour être lu & approuvé par ladite assemblée, & signé par le trésorier & par le chanoine commis à la garde des archives, de laquelle représentation, approbation & signature sera fait mention sur le registre des assemblées.

IX. Seront tenus le chanoine commis à la garde des archives, le receveur & le fecrétaire desdits trésorier, chanoines & collége de ladite sainte-chapelle de rapporter leurs commissions à ladite assemblée générale qui se tient tous les ans le 1 Juillet, pour être procédé à une nouvelle élection, si mieux n'aime ladite assemblée les continuer dans leurs fonctions pour l'année suivante, ce qui sera décidé à la pluralité des voix, & porté sur le registre, ainsi qu'il est ordonné par l'article VI du présent arrêt.

X. Si le receveur desdits trésorier, chanoines & collége de ladite sainte-chapelle est du corps dudit collége, il sera, conformément aux délibérations de ladite sainte-chapelle, réputé présent à tous les offices, à l'effet de percevoir les distributions manuelles & quotidiennes; lui enjoint cependant sa majesté, d'assister régulierement ausdits offices, autant que le soin des affaires de ladite sainte-chapelle, le lui permettra.

XI. Pourront les tréforier & chanoines sexagénaires être dispensez d'assister aux matines, ainsi qu'il est porté dans les anciens statuts de ladite sainte chapelle; & lorsqu'ils en auront été dispensez, ils percevront les distributions qui se payent pour ledit office comme s'ils y avoient été présens, sans néanmoins que sous ce prétexte ils puissent être dispensez d'assister aux offices de jour, même aux matines lorsqu'elles se disent l'après-midi; les exhortant néanmoins sa majesté d'être assidus aux offices de nuit, au cas que leur santé le leur permette.

XII. Et pour exciter de plus en plus l'assiduité desdits trésorier, chanoines & collége au service divin, leur permet sa majesté de ne commencer dorénavant les matines en ladite sainte-chapelle qu'à six heures du matin en Eté comme en Hiver.

XIII. L'arrêt du conseil de sa majesté du 3 Mars 1725, sera exécuté selon sa forme & teneur, en conséquence ledit sieur More chanoine de

ladite fainte-chapelle, tant qu'il fera officier de la chapelle de fa majesté, fera réputé préfent en ladite fainte-chapelle pendant le temps de son fervice auprès de fa majesté, à l'esset de percevoir en qualité de chanoine de la fainte-chapelle tous les fruits, revenus & émolumens généralement quelconques appartenans à son canonicat, à l'exception néanmoins des distributions manuelles & quotidiennes qui se payent en la maniere accoutumée en ladite fainte-chapelle, à ceux seulement desdits chanoines qui ont assisté aux heures & service divin, & pour raison desquelles les dits trésorier & chanoines sont pointez pendant les offices.

XIV. Enjoint au furplus sa majesté ausdits trésorier, chanoines, chapelains & clercs de ladite sainte-chapelle, de se consormer exactement aux fondations & réglemens saits par les rois prédécesseurs de sa majesté pour la sainte-chapelle de Paris; ensemble aux arrêts rendus en conséquence qui seront exécutez selon leur forme & teneur, en tout ce qui ne sera point contraire au présent réglement; & seront sur le présent arrêt toutes lettres nécessaires expédiées. Fait au conseil d'état du roi, sa majesté y étant, tenu à Versailles le 28 Janvier 1730. Signé Phelyppeaux.

Arrest du Conseil d'Estat, qui attribue à la Chambre des Comptes, l'administration de plusieurs maisons dépendantes de la sainte-chapelle,

AN. 1739.

V u par le roi, estant en son conseil, le mémoire présenté en icelui par les tréforier & chanoines de la fainte-chapelle, tendant à ce que, pour les causes y contenues, il plust à sa majesté ordonner L'exécution de l'arrest du conseil du 21 Juin 1630, qui ordonne que les maisons y énoncées, retourneront à la mense de la fainte - chapelle, à l'expiration des baux à longues années, ordonnez par ledit arrest; en conséquence, faire deffenses aux fieurs Gedoyn, Barrin, de Sailly, Mercier, Dufranc, du Chilloi, chanoines de ladite fainte - chapelle, d'y apporter aucun empeschement; ledit arrest du 21 Juin 1630. Lettres patentes expédiées fur icelui, dudit mois de Juin, enregistrées au parlement le 5 Septembre fuivant, & en la chambre des comptes le 18 dudit mois de Septembre. Mémoire pour lesdits fieurs Gedoyn & consorts, contenant leurs réponses à celui desdits trésorier & chanoines. Bail emphytéotique passé le 18 Novembre 1630, par le sieur de Vaudetart chanoine de la fainte-chapelle, au fieur président le Jay. Autre acte passé entr'eux ledit jour. Autre acte passé en conséquence, le 4 Juin 1633. Mémoire pour lesdits trésorier & chanoines, servant de réponses au précédent, & tendant

à l'exécution dudit arrest. Mémoire en forme de consultation, & antre mémoire pour lesdits sieurs Gedoyn & consorts, tendant à ce qu'il plust à fa majesté déclarer lesdites maisons réversibles aux prébendes sur les fonds desquelles elles ont esté basties; & en conséquence, les maintenir dans la jouissance & possession d'icelles, conformément au droit naturel, à l'arrest de 1630, & au propre intérest de sa majesté, qui, en qualité de collateur desdites prébendes, doit en soutenir les droits & n'en pas authoriser le renversement. Mémoire desdits trésorier & chanoines, contenant leurs responses, & tendant à ce que ledit arrest de 1630, soit exécuté felon sa forme & teneur, & qu'il plaise à sa majesté nommer tels commissaires qu'il lui plaira, pour prendre connoissance de la situation de la sainte - chapelle. Minute de placet présenté par lesdits trésorier & chanoines de ladite sainte-chapelle, au roi Henri IV. Mémoire en forme de consultation pour lesdits trésorier & chanoines. Responses desdits sieurs Gedoyn & consorts, audit mémoire, & tout ce qui par les parties a esté dit, escrit & produit LE ROI ESTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que lesdites maisons de la rue Neuve-saint-Louis, à l'expiration des banx d'icelles, seront régies & administrées par la chambre des comptes, en la mesme forme & maniere que le sont les revenus de la mense abbatiale de saint. Nicaise, unis à ladite sainte-chapelle; pour. sur les loyers procédant desdites maisons, estre préalablement pris & payé, aux termes accoustumez, auxdits sieurs Gedoyn & consorts, & leurs successeurs en leurs prébendes, telle & semblable somme à laquelle montoient les redevances annuelles desdits baux emphytéotiques: & Je surplus desdits loyers, estre employé par préférence, aux réparations desdites maisons, & ensuite des autres maisons canoniales possédées par les trésorier & chanoines de la sainte-chapelle. Et seront sur le présent arrest, toutes lettres nécessaires expédiées. Fait au conseil d'estat du roi. fa majesté y estant, tenu à Versailles le 3 Avril 1739. Signé Phelyppeaux.

Registré en la chambre des comptes, oui & ce requérant le procureur-général du roi, pour estre exécuté selon sa forme & teneur, le 13 Mai 1739. Et a esté ledit arrest du conseil, retenu au gresse de la chambre, & mis ès mains de Toussant Noblet gresser en chef, qui s'en est chargé sur son registre de dépost, les dits jour & an. Signé Noblet.

Louis par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à nos amez & féaux confeillers les gens tenant nostre chambre des comptes à Paris, salut. Nous aurions, par arrest cejourd'hui rendu en nostre conseil, ordonné que les maisons de la rue Neuve-saint-Louis, y énoncées, seront par vous régies & administrées à l'expiration des baux emphytéotiques

b b

d'icelles, en la même forme & maniere que le sont les revenus de la mense abbatiale de saint-Nicaise, unis à nostre sainte-chapelle; pour, sur les loyers procédant desdites maisons, estre préalablement pris & payé, aux termes accoustumez, aux sieurs Gedoyn, Barrin, de Sailly, Mercier, Dufranc & du Chilloi, chanoines de ladite fainte-chapelle, & à leurs successeurs en leurs prébendes, telle & semblable somme à laquelle montoient les redevances annuelles desdits baux emphytéotiques; & le surplus desdits loyers, estre employé par préférence, aux réparations desdites maisons, & ensuite des autres maisons canoniales possédées par les trésorier & chanoines de ladite fainte-chapelle. Et comme nous aurions ordonné que pour l'exécution dudit arrest, toutes lettres nécessaires seroient expédiées; à ces causes, de l'avis de nostre conseil, qui a vu ledit arrest ci-attaché sous le contre-scel de nostre chancellerie, nous avons ordonné & ordonnons que lesdites maisons seront par vous régies & administrées à l'expiration desdits baux emphytéotiques, en la forme & aux fins exprimées audit arrest. Si vous mandons, que ces présentes, ensemble ledit arrest, vous ayez à enregistrer, & le contenu en icelui garder & observer selon sa forme & teneur, cessant & faisant cesser tous troubles & empeschemens à ce contrairès; car tel est nostre plaisir. Donné à Versailles, le 3° jour d'Avril, l'an de grace 1739, & de notre regne le vingt-quatrieme. Signé Louis, & plus bas, par le roi, signé Phelyppeaux, & scellé.

Registrées en la chambre des comptes, oûi & ce requérant le procureur-général du roi, pour estre exécutées selon leur sorme & teneur, le 13 Mai 1739. Et ont esté lesdites lettres-patentes retenues au gresse de la chambre, & mises ès mains de Toussaint Noblet gressier en chef, qui s'en est chargé sur son registre de dépost, lesdits jour & an. Signé, Noblet.

Déclaration du Roi, concernant les Bénéficiers de la fainte-chapelle du palais.

AN. 1740.

Louis spar la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut: nous avons été informés que dans une contestation portée en notre grand conseil, il s'étoit élevé une question qui lui a paru ne pouvoir être décidée que par notre autorité, & qui consiste à sçavoir, si ceux qui sont pourvus des prébendes ou autres places de la sainte - chapelle de notre palais à Paris, peuvent posséder en même - temps des bénésices sujets à la résidence dans d'autres églises, ou s'ils sont obligés de suivre les régles établies par le droit commun en cette matiere; c'est ce qui nous a donné lieu de nous faire représenter

les titres sur lesquels on prétendoit fonder ce privilége, & principalement les lettres : patentes en forme d'édit, données par le feu roi notre trèshonoré seigneur & bisayeul, au mois de Mars 1666, comme aussi notre déclaration du 2 Avril 1727, dont on a voulu pareillement se prévaloir en cette occasion; & nous avons reconnu que, si dans les lettres - patentes de 1666, on avoit confondu en quelque maniere les membres de notre fainte-chapelle de Paris avec ceux qui font chargés de desservir la chapelle & oratoire étant à notre suite, l'esprit & les motifs des mêmes lettres faisoient voir suffisamment qu'un privilége uniquement accordé en considération d'un fervice passager qui se rend auprès de notre personne, ne pouvoit être étendu jusqu'à ceux qui, dispensés à présent d'un tel service, sont assujettis à une résidence sixe dans notre sainte-chapelle de Paris; l'intention du feu roi étant d'ailleurs clairement marquée dans ses lettrespatentes, suivant lesquelles les aymôniers & chapelains qui sont attachés à notre suite pour le service de notre chapelle & oratoire, ne sont réputés présens dans les églises où ils ont des bénéfices en titre, que pendant la durée du fervice qu'ils nous rendent, ce qui ne peut être appliqué à ceux qui font chargés d'un service perpétuel ailleurs qu'auprès de notre personne. Nous avons aussi considéré que quand on pourroit préférer la lettre à l'esprit des lettres-patentes de 1666, pour maintenir un privilége aussi extraordinaire que celui dont il s'agit, l'effet de ces lettres avoit dû cesser entierement par la disposition postérieure de la déclaration du 7 Janvier 1681, où le feu roi voulant réprimer l'avidité de ceux qui cherchoient à se perpétuer par des voies frauduleuses, dans la possession des bénéfices incompatibles, ordonna que les ecclésiastiques qui seroient pourvus de deux cures, ou d'un canonicat & d'une cure, ou autres bénéfices incompatibles ne pourroient jouir, même pendant l'année qui leur est accordée pour faire leur option, que des fruits d'un seul de ces bénéfices, rétablissant ainsi la pureté des régles canoniques, sans y mettre aucune exception en faveur des bénéficiers de notre fainte-chapelle de Paris. Enfin, s'il a été fait encore mention de ces bénéficiers dans notre déclaration du 2 Août 1727, faute d'avoir fait assez d'attention au changement survenu depuis les lettres-patentes de 1666, notre intention n'a jamais été de déroger à une loi aussi respectable que la déclaration de 1681, qui a même été confirmée par l'arttcle XXXI, de l'édit du mois d'Avril 1695, concernant la jurisdiction ecclésiastique; l'unique objet de notre déclaration de 1727 ayant été de distinguer & de régler des cas qui n'avoient pas été suffisamment prévus dans les lettres - patentes de 1666, & comme rien ne fait mieux sentir la nécessité d'une nouvelle décision que l'incertitude, ou la contrariété apparente qu'on trouve, ou

qu'on veut trouver dans les loix antérieures, nous avons jugé à propos d'expliquer si clairement notre volonté sur la question qui s'est formée en notre grand conseil, que l'esprit & la lettre de la loi concourent également à affermir l'autorité des faints décrets & ordonnances de notre royaume à l'égard des bénéfices incompatibles, sans donner d'ailleurs la moindre atteinte aux véritables priviléges de notre fainte-chapelle de Paris, qui mérite par la régularité de son service & par l'exactitude de sa discipline, que nous lui donnions toujours de nouvelles marques de notre protection. A ces causes, & autres considérations à ce nous mouvantes, de l'avis de notre conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, nous avons par ces présentes signées de notre main, dit & ordonné, disons & ordonnons, voulons & nous plaît, que conformément aux faints décrets & dispositions canoniques, aux ordonnances, édits & déclarations des rois nos prédécesseurs, concernant la discipline ecclésiastique, notamment à la déclaration du feu roi notre très-honoré seigneur & bisayeul, du 7 Janvier 1681, lestrésorier, chanoines, & autres bénéficiers ladite fainte-chapelle établie en notre palais à Paris, ne puissent posséder conjointement avec leurs dignités, canonicats, ou autres bénéfices, aucuns bénéfices à charge d'ames, ou sujets, par quelque titre que ce soit, à la résidence dans d'autres églises; & en cas qu'ils soient pourvus de pareils bénéfices, ils seront tenus de faire l'option de celui qu'ils voudront conserver dans le temps & ainsi qu'il est prescrit par ladite déclaration du 7 Janvier 1681, & fera la disposition de notre présente déclaration pareillement observée à l'égard des chantres & officiers de notredite fainte - chapelle, qui sans être pourvus en titre y doivent un service continuel à cause des fonctions qu'ils y exercent; dérogeons en tant que besoin seroit à l'esset de tout ce qui est ordonné ci-dessus aux lettres-patentes en forme d'édit du mois de Mars 1666, & à notre déclaration du 2 Avril 1727; ensemble à tous autres édits, déclarations ou réglemens, en ce qu'ils pourroient avoir de contraire aux présentes : lesquelles seront exécutées selon leur forme & teneur, tant pour le passé que pour l'avenir, même dans le jugement des contestations nées avant la publication de notre présente déclaration. Si donnons en mandement à nos amés & féaux conseillers, les gens tenans notre grand conseil, que ces présentes ils aient à saire registrer, & leur contenu garder & observer de point en point selon sa forme & teneur; car tel est notre plaisir, en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Versailles le 18° jour de Décembre, l'an de grace 1740, & de notre regne le vingt-sixeme, Signé Louis, & plus bas par le roi, Phelyppeaux, & scellée du grand sceau de cire jaune.

Enregistrée ès registres du grand conseil du roi, oüi & ce requérant le procureur - général du roi pour être gardée, observée & exécutée selon sa forme & teneur, suivant l'arrêt dudit conseil de cejourd'hui Décembre 1740. Signé Verduc-

### Arrest de la Cour du Parlement.

Louis par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: au premier des huissiers de notre cour du parlement ou autre notre huissier ou sergent sur ce requis, sçavoir faisons, qu'entre les chantre & chanoines de la fainte-chapelle du palais à Paris, demandeurs en requête, ordonnance & exploit du 4 Avril 1764, ladite requête tendante entr'autres choses, à ce que sur la demande formée par le défendeur ci-après, par requête, ordonnance & exploit, des 1 & 2 Août audit an 1764, il fût ordonné que les parties procéderoient en notredite cour, avec défenses au défendeur de faire poursuites & procédures ailleurs qu'en icelle, à peine de nullité, 1000 livres d'amende, dépens, dommages-intérêts, d'une part; & messire Nicolas de Vichy-Chamron, trésorier de ladite saintechapelle du palais à Paris, défendeur, d'autre part; & entre ledit sieur de Vichy-Chamron, tréforier de la fainte-chapelle, demandeur en requête du 8 Mai 1764, tendante à ce qu'attendu que les objets de demande formée par les défendeurs ci-après nommés, contre le demandeur, par leur requête & exploit du 4 Avril précédent, étoient pendans & indécis devant les juges choisis & convenus entre les parties par délibération unanime du 19 Juin 1762, il fût ordonné que ladite délibération feroit exécutée felon sa forme & teneur; en conséquence, que les parties continueroient de procéder suivant les nouveaux erremens sur les contestations nées & à naître entr'elles, conformément à ladite délibération; & néanmoins où notredite cour y feroit quelque difficulté, il fût donné acte au demandeur de ce qu'il s'en rapportoit à la prudence de notredite cour sur l'exécution des articles I & II de ladite délibération du 19 Juin 1762; où notredite cour, fans avoir égard à ladite délibération & aux conventions respectives des parties, retiendroit à elle la connoissance de la demande des défendeurs ci-après portée par leur requête & exploit du 4 Avril dernier, il fût ordonné que, conformément au III & dernier article de ladite délibération, tous les frais qui feroient occasionnés par ladite demande, & les suites qu'elle pourroit avoir, tant en demandant que défendant, seroient pris & prélevés sur les deniers communs de la compagnie; & enfin où il y auroit difficulté d'ordonner l'exécution dudit III article de ladite délibération, en ce cas il fût ordonné que les frais

AN. 1766.

pour parvenir au jugement des contestations nées & à naître entre les parties seroient supportés chacun en droit soi personnellement, & en son propre & privé nom, tant par le trésorier, que par les défendeurs ci-après, sans qu'ils pussent de part ni d'autre les prélever sur la masse des deniers communs appartenans à la compagnie; défenses fussent faites au receveur d'icelle, de délivrer aucuns deniers pour être employés à l'usage & au soutien des contestations d'entre les parties, à peine d'en répondre en son propre & privé nom, & de tous dépens, dommages & intérêts; & en cas de contestation, les contestans seront condamnés aux dépens de l'incident, d'une part, & les chantre & chanoines de la fainte-chapelle, défendeurs d'autre part; & entre lesdits chantre & chanoines de la fainte-chapelle, demandeurs en requête du 4 Juin 1764, tendante à ce que sur le déclinatoire proposé par le défendeur ci-après, & fur la demande en renvoi des demandes formées contre lui par les défendeurs, par leur requête & exploit du 4 Avril précédent, devant les arbitres nommés par la délibération du 19 Juin 1762, par sa requête du 8 Mai précédent, il fût donné acte aux demandeurs de la déclaration faite par le défendeur, par sa susdite requête du 8 Mai, qu'il s'en rapportoit à la prudence de notredite cour; en conséquence il fût ordonné, fans avoir égard à ladite demande en renvoi, dans laquelle le défendeur sera déclaré non-recevable, ou dont en tout cas il seroit débouté, que les parties procéderoient en notredite cour, sur les demandes formées par les demandeurs, par requête, ordonnance & exploit du 4 Avril 1764, en la maniere accoutumée, sans s'arrêter, ni avoir égard au surplus des demandes du défendeur portées par sa·lite requête du 8 Mai 1764, dans lesquelles il seroit déclaré non-recevable, ou en tout cas débouté, les fins & conclusions prises par les demandeurs leur fussent adjugées, & ledit défendeur fût condamné aux dépens, d'une part; & ledit sieur de Vichy Chamron, trésorier de la sainte-chapelle, défendeur, d'autre part; après que le Moine de la Clartiere avocat de Nicolas de Vichy - Chamron, trésorier de la fainte - chapelle, & le Roi avocat des chantre & chanoines de la même églife ont été oüis, ensemble Barentin pour notre procureur-général:

Notredite Cour ordonne que sur toutes les demandes & contestations des parties de le Moine de la Clartiere & de le Roi, les parties procéderont & désendront en notredite cour suivant les derniers erremens, & néanmoins que les frais pour parvenir au jugement desdites contestations, seront supportés par ceux qui succomberont chacun en droit soi, personnellement, sans qu'en aucun cas, soit la partie de le Moine de la Clartiere, soit celles de le Roi, puissent les prélever sur la masse

des deniers communs; condamne les parties de le Roi, en tous les dépens, chacun en droit soi, personnellement. Faisant droit sur les conclusions de notre procureur-général, ordonne que pour les procès nés & à naître, les deniers communs ne pourront être employés dans aucun cas, ni fous aucun prétexte, au paiement des dépens, frais & faux-frais des procès entre le chef & les membres, ou des membres, entr'eux de quelque ordre qu'ils soient; fait défenses au receveur de la sainte-chapelle de délivrer foit au chef, foit aux membres, de quelque ordre qu'ils foient, aucuns deniers à ce sujet, même sous prétexte d'avance, & sous condition de les lui rendre, le tout à peine d'en répondre en son propre & privé nom. Comme aussi ordonner que la caisse des deniers communs sera fermée avec deux serrures de deux cless différentes, dont l'une sera remise entre les mains du trésorier qui pourra la confier à un chanoine, lorsque bon lui semblera, à qui il en confiera la garde, l'autre entre les mains du receveur. Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur le registre des délibérations de la fainte-chapelle par le secrétaire de la compagnie; lui enjoint de certifier notre procureur-général de l'exécution du présent arrêt, huit jours après la fignification d'icelui. Si mandons, mettre le présent arrêt à exécution. Donné en parlement le 15 Mars l'an de grace 1766, & de notre regne le cinquante-unieme, & plus bas est écrit, par la chambre. Signé Dufranc.

Provisions des chapelles de saint-Michel & saint-Louis, & de saint-Cosme & saint-Damien.

NICOLAUS de Vichy-Chamron, presbyter facræ facultatis Parisiensis licentiatus theologus, regi ab omnibus conciliis, necnon S. capellæ regalis palatii Parisiensis ad sedem apostolicam immediatè pertinentis thesaurarius, abbas que S. Carilephi, dilecto nostro Josepho Ludovico Marnat, diæcesis Claromontensis presbytero, & S. capellæ inferioris rectori, seu vicario perpetuo è jurisdictione nostra, salutem in domino. Tibi præsenti & acceptanti tanquam benè merito contulimus, conferimus que & donamus per præsentes capellam S. Michaelis & S. Ludovici in inferiori capella palatii Parisiensis, & capellam SS. Cosmæ & Damiani in ecclessa parochiali S. Gervasii Parisiensi, quarum collatio ad nos jure regali & ratione dignitatis nostræ thesaurariæ pertinet, liberam nunc & vacantem per abdicationem magistri N, S. capellæ canonici, illarum ultimi & immediati titularii, seu possessiro pacisci, quæ possessio huc usque in gratiam pastoris S. capellæ inferioris invaluit, & quam eodem animo tibi facimus, ut fructus tuos facias, sicut prædecessores tui, juxta decreta regia, solum

An. 1776.

modò quandiù rector eris, ita ut si curam deseras, citò abdices easdem capellas tanquam solum vectigal & patrimonium supradictæ curæ, seu vicariæ-perpetuæ. Mandamus primo notario publico supra hoc requirendo, ut te, vel procuratorem tuum legitimum, nomine tuo & pro te, in veram, realem, & actualem possessionem dictarum capellarum sufficienter designatarum, illarumque jurium, proventuum & emolumentorum universorum & singulorum ponat & inducat, adhibitis solemnitatibus requisitis, & assuetis. In cujus rei sidem has præsentes manu propria signavimus & secretario nostro subsignari, sigillique nostri appositione muniri secimus. Datum Parisis in ædibus nostris thesaurariis, anno domini 1776, die verò Martii nona, præsentibus ibidem Nicolao Marnat, presbytero diœcesis Claromontensis, & Nicolao Carolo Philippes, Parisis commorantibus, vocatis & in præsentium minuta signatis. Marnat. Philippes.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, concernant les saintes-chapelles, & autres Chapitres ou Colléges de fondation Royale.

AN. 1787.

LE roi étant en son conseil, s'est fait représenter les états de dépenses, tant pour sa chapelle & oratoire, que pour la chapelle de la reine: & sa majesté contidérant qu'il subsiste dans son royaume plusieurs églises ou faintes-chapelles, dont les chapitres ou colléges de chapelains n'ont été fondés par les rois ses prédécesseurs, ou par des seigneurs particuliers dont elle a les droits, que pour le service même que font auprès de leurs majestés les prélats & eccléssastiques qui composent leur chapelle ordinaire; que non-feulement les revenus donnés & affignés auxdites faintes - chapelles, pour ce genre d'office & service, ne sont plus employés fuivant les intentions pieuses de leurs fondateurs, mais qu'elles sont encore, pour la plupart, de peu d'utilité dans les lieux où elles sont établies; que néanmoins les priviléges accordés auxdits chapitres ou colléges, ainsi que les droits ou prérogatives que prétendent entr'eux leurs différens membres, font naître & reproduisent sans cesse des difficultés toujours préjudiciables; sa majesté a pensé que rien ne seroit plus digne de fa fagesse que de supprimer les chapitres ou colléges de chapelains susdits : & elle a vu avec satisfaction, qu'en ramenant leurs fondations à leur desfination primitive, elle procureroit un soulagement considérable à ses finances. Pour parvenir à remplir cet objet de justice, ainsi que d'utilité publique, avec les formes & les précautions nécessaires pour la conservation de tous les droits légitimes, sa majesté a çru devoir préalablement mettre en féquestre les biens & droits des chapitres ou colléges à supprimer, notamment & d'abord des saintes-chapelles de son palais à Paris & de

Vincennes:

Vincennes; & même entendre, pour avoir leur dire & avis, ou connoître leurs droits particuliers ou prétentions, tous ceux qui ont ou pourroient avoir intérêt aux extinctions susdites. A quoi voulant pourvoir; oui le rapport; LE ROI ESTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne ce qui suit:

ART. I. A la requête, poursuite & diligence du sieur Vulpian, inspecteur général du domaine; & par le sieur Feydeau de Brou, conseiller d'état, directeur général des économats, que sa majesté a nommés & délégués à cet effet; les scellés seront apposés sur les titres, papiers & effets, tant du chapitre ou collége de chapelains de la fainte-chapelle de Paris, que de celle de Vincennes, & gardiens commis auxdits scellés. Seront pareillement faisis, & représentés à la premiere réquisition qui en sera faite, ceux des titres, registres, papiers & effets qui ne se trouveroient pas dans les archives ou lieux ordinaires dépendans desdites faintes-chapelles, mais ailleurs en dépôt de confiance ou autrement : entendant sa majesté qu'au fur & à mesure que lesdits scellés seront levés, & que lesdits titres, papiers & effets seront vus ou représentés, il en soit fait & dressé inventaire sommaire ou bref-état, & qu'il soit commis à leur garde, soit qu'ils soient laissés en évidence pour l'usage nécessaire & habituel dont aucuns font ou pourroient être, soit qu'ils restent & soient mis en dépôt particulier.

II. Les biens & droits desdits chapitres ou colléges, possédés en commun, seront & demeureront séquestrés, & leurs revenus, produits & émolumens, régis & perçus par le sieur chanoine-syndic actuel de chacun de ces chapitres ou colléges, que sa majesté nomme & commet à cet effet; ordonne sa Majesté qu'aux termes accoutumés, ledit régisseur ou économe-séquestre, sera tenu d'acquitter les charges ordinaires, tant pour ce qui regarde les dignités, chanoines, chapelains perpétuels, chapelains ordinaires, officiers ou suppôts & serviteurs, & à chacun en droit soi, que pour toute autre charge dont les biens, droits & revenus communs, sont ou peuvent être tenus; à l'exception néanmoins des grosses réparations & reconstructions, si aucunes y a, auxquelles ledit économe-séquestre ne pourra faire travailler qu'après y avoir été spécialement autorisé & dans la forme qui lui sera prescrite.

III. A l'égard des biens & droirs directement attachés à des bénéfices particuliers, faifant partie ou dépendans des chapitres ou colléges fusdits, les titulaires particuliers de ces bénéfices continueront d'en jouir séparément; à la charge par chacun d'eux de fournir, à la premiere réquisition qui leur en sera faite, un état qui sera certisé & affirmé, tant desdits biens & droits, que des revenus & charges, comme aussi de représenter

les titres, papiers & renseignemens, ainsi que les effets mobiliers, s'il y en a, appartenans aux dits bénéfices particuliers ou les concernant, dont il sera pareillement sait inventaire sommaire ou bres-état, & les titulaires constitués gardiens & dépositaires.

IV. Le fervice divin continuera, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, de se faire, tant par les chapitres, & colléges, que par les bénéssiers particuliers, & autres, attachés auxdites saintes - chapelles, ainsi qu'ils y sont obligés par les titres constitutifs de leur état.

V. Dans le cas où aucuns des bénéfices ou places, dignités, canonicats, chapellenies, ou autres, faisant partie ou dépendans desdites faintes - chapelles & de leurs bénéficiers particuliers, se trouveroient actuellement vacans, ou vaqueroient dans la suite, soit que la libre disposition en appartienne à sa majesté ou autrement, il sera sursis à toute nomination & collation; ordonne en conséquence sa majesté que les biens, droits & revenus desdits bénéfices ou places vacans, soient & demeurent séquestrés, régis & perçus, ainsi qu'il est prescrit & ordonné ci-dessus pour les biens & droits possédés en commun.

VI. Il fera pareillement fursis à toute nomination & collation des chapelles, & autres bénétices semblables, actuellement vacans, ou qui viendroient à vaquer, existans dans certaines églises de la prévôté & vicomté de Paris; lesquels sont à la libre disposition de sa majesté, & pour laquelle disposition quelques trésoriers de la fainte-chapelle du palais en cette capitale ont eu autresois des lettres de vicariat : les biens & droits desdites chapelles, & autres bénésices semblables, seront & demeureront pareillement séquestrés, & il sera fait inventaire ou bresétat des titres, papiers & renseignemens concernant less bénésices. A l'égard des mêmes chapelles & bénésices actuellement possédés par des titulaires particuliers, les dits titulaires continueront leur jouissance & service aux charges de droit; & en outre, à la charge de représenter les titres & renseignemens concernant leursdits bénésices, dont il sera fait aussi & dressé inventaire sommaire on bresétat.

VII. Sa majesté, donnant à cet effet & spécialement tous pouvoirs requis & nécessaires, veut & entend que le susdit économe - séquestre, tant à l'égard de la sainte-chapelle à Paris, & des chapelles ou bénésices susdits dans la prévôté & vicomté de Paris, que pour ce qui regarde la fainte - chapelle de Vincennes, puisse faire contraindre tous sermiers & locataires, tenanciers à titre quelconque, receveurs & tous autres débiteurs ou redevables des biens, droits & revenus séquestrés & susdits, au paiement des sommes par eux dues du passé & qui le seront à l'avenir, sans que lesdits sermiers ou locataires, tenanciers, receveurs, débiteurs

ou redevables, puissent vuider leurs mains en d'autres qu'en celles du sus fus dit économe - séquestre, à peine de payer deux sois; sur lesquelles sommes, deniers, fruits & revenus perçus, il acquittera les charges ainsi qu'il est prescrit par l'article II ci-dessus.

VIII. S'il se trouve parmi les biens, droits & revenus séquestrés, quelques parties qui soient actuellement en régie particuliere, ou que ceux qui en jouissent fassent valoir, elles seront affermées; comme aussi, si les baux courans expirent, ils seront renouvellés; & les dits baux à passer ou renouveller le seront après publications & assiches, & à l'enchère, par l'économe-séquestre, en présence, tant du commissaire sussit de sa majesté, que de l'inspecteur général du domaine aussi sussit sus fon dire & réquisitoire, dans la forme d'ailleurs ordinaire & accoutumée pour les baux de l'économat général des biens & droits des bénésices à la nomination de sa majesté.

IX. L'économe-séquestre fournira & adressera tous les trois mois au secrétaire d'état ayant le département de la maison de sa majesté, pour lui en être rendu compte, un bref-état de recete & dépense, & de caisse; se réservant au surplus sa majesté de régler l'ordre & le temps de la comptabilité dudit économe, ainsi que les remises & dépenses qui pourront lui être passées à titre d'honoraires ou autrement.

X. Les parties intéressées ou qui prétendroient l'être aux suppression & union des saintes - chapelles susdites, seront appellées & entendues par-devant le commissaire de sa majesté susdit, pour avoir leur dire & avis, & connoître leurs droits ou prétentions, à l'appui desquels les dites parties pourront exposer & développer leurs moyens par requête ou simple mémoire, & en y joignant les actes & pieces justificatives, qui seront remis audit commissaire, ou adressés au secrétaire de sa majesté.

XI. Le présent arrêt, après avoir été notisié & signisié, de l'ordre & exprès commandement de sa majesté, tant aux chapitres & colléges de chapelains, que bénésiciers particuliers, sus fustis, & autres que de droit & qu'il appartiendra, sera exécuté dans tout son contenu & suivant sa forme & teneur; nonobstant toutes oppositions & empêchemens quelconques, pour lesquels ne sera différé; & dont si aucuns interviennent, circonstances & dépendances, sa majesté s'est réservé & se réserve & à son conseil, la connoissance qu'elle a interdite à toutes ses cours & juges. Fait au conseil d'état du roi, sa majesté y étant, tenu à Versailles le 11 Mars 1787. Signé le Baron de Breteüil.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, au premier notre huissier ou sergent sur ce requis; nous te commandons par

ces présentes signées de notre main, de signisier à tous ceux qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en ignorent, l'arrêt ci-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, cejourd'hui donné en notre conseil d'état, nous y étant, pour les causes y mentionnées; de ce faire, te donnons pouvoir, commission & mandement spécial, & de faire en outre pour l'entiere exécution dudit arrêt, tous exploits, signisfications & autres actes de justice que besoin sera, sans pour ce demander d'autre permission; car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le 11° jour de Mars, l'an de grace 1787, & de notre regne le treizieme. Signé Louis, & plus bas, par le roi. Signé le Baron de Breteüil, & scellé.

Jugement Souverain des Requêtes de l'Hôtel, portant Réglement pour les Committimus des Corps & Communautés qui ne l'ont pas par état (\*).

An. 1789.

V u par les maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel du roi, juges souverains en cette partie, le réquisitoire à eux présenté par le procureur-général du roi, tendant à ce que pour les causes y contenues, il plût auxdits maîtres des requétes, ordonner que les réglemens de 1580, 1610 & 1643, renouvellés par la déclaration du roi, du 27 Septembre 1723, concernant les priviléges des différens corps & communautés. seront exécutés selon leur forme & teneur; en conséquence, qu'il soit fait défenses à tous officiers de chancellerie établis près les différentes cours du royaume, & notamment à ceux établis près le parlement de Normandie, de plus, à l'avenir, expédier, faire expédier ou faire délivrer à aucuns corps ou communautés, & notamment au chapitre de Lizieux, ayant eu comme ledit chapitre, Committimus par des raisons particulieres, & non par état, à moins qu'il ne leur ait apparu du renouvellement de ladite grace depuis l'avénement de sa majesté au trône, & de l'enregistrement aux requêtes de l'hôtel; comme aussi qu'il soit fait défenses audit chapitre de Lizieux d'user dorénavant, soit contre le sieur abbé Duperron, aumônier, commandeur de l'ordre de saint Louis, soit contre tous autres, des lettres de Committimus à lui expédiées le 18 Juillet dernier, & ce, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par sa majesté: comme aussi, qu'il soit ordonné que dans quinzaine, à compter du jour

<sup>(\*)</sup> A l'appui de ce qui a été dit, en parlant des priviléges, page 127 du Discours, on a cru devoir recueillir ce Réglement, rendu pendant que l'on achevoit d'imprimer cet Ouyrage.

de la fignification du jugement fouverain à intervenir, ledit chapitre de Lizieux sera tenu de rapporter au greffe de la cour, l'original en parchemin des lettres de Committimus ci-devant datées, ensemble les lettrespatentes obtenues par ledit chapitre en 1613 & 1671, pour, sur le vu desdites lettres-patentes & de Committimus, être par le procureur général, requis, & par lesdits maîtres des requêtes ordonné ce qu'il appartiendra; ordonner que le jugement fouverain à intervenir fera, à la requête. poursuite & diligence du procureur-général du roi, imprimé & affiché aux portes de toutes les chancelleries établies près les différentes cours. & notamment de celle établie près le parlement de Rouen; que copies collationnées dudit Jugement souverain seront envoyées aux officiers desdites chancelleries, pour y être lu, publié & registré; comme aussi, que ledit jugement sera, à la même requête signissé aux doyen, chanoines & chapitre de faint Pierre; ladite requête, fignée du procureur général du roi. Oui le rapport du sieur Drouyn de Vaudeuil, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, commissaire à ce député: tout considéré;

LES MAÎTRES DES REQUETES ORDINAIRES DE L'HÔTEL DU ROI, juges souverains en cette partie, faisant droit sur le réquisitoire du procureurgénéral du roi, ordonnent que la déclaration du roi du 27 Septembre 1723, concernant les priviléges des différens corps & communautés, sera exécutée selon sa forme & teneur; en conséquence, font défenses à tous officiers de chancellerie, & notamment à ceux établis près le parlement de Rouen, de plus à l'avenir, expédier ou faire expédier & délivrer à aucun corps & communauté, & notamment au chapitre de Lizieux, ayant eu ledit chapitre, droit de Committimus par des raisons particulieres. & non d'état, à moins qu'il ne leur apparoisse du renouvellement de ladite grace lors de l'avénement de sa majesté, duement enregistré: font pareillement défenses audit chapitre de Lizieux d'user dorénavant. soit contre l'abbé Duperron ou tous autres, des lettres de Committimus à lui expédiées le 18 Juillet dernier, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par sa majesté; comme aussi ordonnent que dans quinzaine, à compter du jour de la fignification du présent jugement souverain. ledit chapitre de Lizieux sera tenu de rapporter au greffe de la cour. l'original en parchemin desdites lettres de Committimus, ensemble les lettres-patentes obtenues par icelui en 1613 & 1671; pour, sur le vu desdites lettres, être par le procureur-général du roi, requis, & par lesdits maitres des requêtes, ordonné ce qu'il appartiendra; ordonnent en outre, qu'à la requête du procureur-général du roi, le présent jugement souverain sera publié & affiché par-tout où besoin sera, & signifié aux doyen,

chanoines & chapitre de faint Pierre de Lizieux. Donné à Paris auxdites requêtes ordinaires de l'hôtel du roi, au souverain, le Jeudi 22 Janvier 1789. Signé Remi, collationné, signé contrôlé. Signé,

Louis, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, au premier notre huissier royal ou sergent sur ce requis, te mandons, à la requête de notre amé & féal procureur-général aux requêtes de notre hôtel. en la grande chancellerie de France & en toutes les chancelleries de notre royaume, mettre à due, pleine, entiere exécution, & de point en point, selon sa forme & teneur, le jugement souverain cejourd'hui rendu par nos amés & féaux conseillers en nos conseils les maîtres des requêtes ordinaires de notre hôtel, juges souverains en cette partie. ci-attaché fous le contre-scel de notre grande chancellerie, & faire pour l'exécution dudit jugement souverain à l'encontre des y dénommés, tous exploits & autres actes de justice requis & nécessaires; de ce faire te donnons pouvoir par tout notre royaume, sans pour ce demander autre permission, visa, pareatis, nonobstant clameur de haro, charte Normande & lettres à ce contraires; car tel est notre plaisir. Donné à Paris, aux requêtes de notre hôtel, le 22º jour de Janvier l'an de grace 1789, & de notre regne le quinzieme; par le roi, à la relation des maîtres des requêtes de son hôtel. Signé Remy. Collationné. Signé Signé.

# Forma juramenti DD. Thefaurarii, Canonicorum, & aliorum collegii Sanctæ Capellæ.

### Juramentum Thesaurarii.

Ego thesaurarius juro & affirmo, quòd continuam residentiam faciam bonâ side.

Item, quòd omnes quascumque singulas & universas reliquias, omnemque thesaurum hujus sanctæ regalis capellæ, tam in auro quàm in argento, ac lapidibus pretiosis, libris, & rebus aliis quibuscunque benè & sideliter observabo.

Item, quòd secreta collegii nemini pandam seu detegam, aut revelabo. Item, quòd distributiones quovis modo non recipiam, aut habebo, nisi horis intersuero, prout hactenus est sieri consuetum, nisi infirmus vel minutus, seu ecclesia legitimà negotiis impeditus sive occupatus, aut

missa nova alicujus amici mei Parisius celebranda, in nuptiis, funeralibus aut principio seu proposito necessario alicujus amicorum meorum intersuero.

Item, quòd absque consilio & assensu collegii aliquas novas consuetudines nullo modo introducam, nec antiquas aliqualiter immutabo. Sic me Deus adjuvet & hæc sancta evangelia.

D. the saurarius post juramentum ab ipso, modo superiùs descripto prestitum & factum, debet os culari cantorem & canonicos, unum post alium, prout sunt in ordine canonici, in signum fraternitatis & dilettionis. Et deinde debet à pradicto cantore in primâ sede dextri chori, & in primâ sede collegii apponi: quo facto debet poni in possessionem domûs ad suam the saurariam pertinentis.

#### Juramentum Cantoris.

Ego juro, quòd residentiam continuam saciam bonâ side: quòdque singulis horis diurnis & nocturnis à principio usque in sinem interero bonâ side, nisi legitimum impedimentum habuero, aut insimus vel minutus, seu ecclesiæ legitimè negotiis occupatus, aut in missa novâ alicujus amici mes Parisius celebrandâ, in nuptiis, suneralibus aut principio seu proposito necessario alicujus meorum intersuero amicorum; alioquin distributiones quæ in horâ, vel horis in quibus desiciam, sieri sunt consuetæ, non recipiam.

Item, quòd ego quoad ea quæ statum & honestatem chori prospexerint, debitæ increpationis, pro modulo meo psallendi psalmodiandique, & legendi seriosè & distinctè in ipsa capella superiori & inferiori, ac divinum, prout inibi consuevit, ministerium horis diurnis & nocturnis sieri faciendi, exercere studebo.

Item, quòd omnes & fingulos capellanos & clericos in exhibitione debiti fervitii delinquentes, ignorantes, inobedientes & remissos increpabo, & eorum defectus nulli ipsorum, sub juramento, parcendo, thesaurario qui fuerit pro tempore, denuntiare studebo, ut eos puniat, prout viderit faciendum.

Item, quod in festis annualibus, videlicet in utrisque vesperis, in matutinis & in missa tenebo chorum, niss debilitate corporis aut infirmitate suero excusatus; & cum casus prædictus evenerit, propter quem prædicta adimplere non valebo, per aliquem canonicorum, si eidem placuerit, sieri procurabo, & si canonicus requisitus facere noluerit, tunc per capellanum meum sieri faciam.

Item, quòd lectiones, evangelia, & epistolas ab illis qui per tabulam, vel aliàs, in capellà legere tenebuntur, antequàm legant audiam, auscultabo,

corrigam, remendabo, ut in lecturâ, accentu & pronuntiatione non interveniat defectus. Qui legentes, si pronuntiando vel legendo defecerint, perdent & amittent commodum horæ quâ legerint, nisi priùs, ut dictum est, auditi fuerint à me cantore.

Item, quòd ego tabulam chori faciam, prout hactenus in capella prædicta est fieri consuetum, aut per capellanum aut clericum meum, vel alium de collegio ad hoc idoneum fieri procurabo.

Item, quòd omnes processiones institutas & instituendas regam, ordinabo, & disponam in cantu & aliis, pro posse, sicut decet.

Item, quòd omnes & fingulas reliquias, omnemque thesaurum hujus sanctæ capellæ, tam in auro quàm in argento, lapidibus pretiosis, libris, & rebus aliis quibuscunque benè & sideliter observabo, & vobis thesaurario, vel ei qui fuerit pro tempore, si quid mali scivero, nuntiabo.

Item, quòd secreta collegii nemini detegam, aut etiam revelabo.

Item, quòd juxta ordinationem regiam quovis modo non confentiam quòd de cætero in possessionem thesaurariæ præsentis sacræ capellæ aliquis inducatur, nisi priùs suerit in sacro presbyteratûs ordine constitutus. Sic me Deus adjuvet & hæc sancta evangelia.

Dominus cantor, post juramentum ab irso, modo suprascripto factum & prastitum, debet osculari dominum the saurarium & singulos canonicos, sicut sunt in ordine canonici, in signum fraternitatis & dilectionis. Et deinde debet in secunda sede dextri chori, qua sedes est contigua sedi the saurarii, vel in prima sede sinistri chori, & per ipsum the saurarium installari, & simili modo in congregatione collegii, & ultimò, debet poni & induci in possessionem domás quam adeptus fuerit.

#### Juramentum Canonicorum.

E G o juro, quod residentiam continuam faciam bona side.

Item, quòd omnes & fingulas reliquias, omnemque thesaurum hujus sacræ capellæ, tam in auro quàm in argento, lapidibus pretiosis, libris, ac rebus aliis quibuscumque benè & laudabiliter observabo; & desectum si quem sciverim, vobis thesaurario, vel ei qui suerit pro tempore, si quid mali scivero nuntiabo.

Item, quòd secreta collegii nemini pandam aut revelabo.

Item, quòd distributiones ecclesiæ quovis modo non recipiam, nisi horis interfuero, prout hactenùs est sieri consuetum, nisi infirmus vel minutus, seu ecclesiæ negotiis legitimè præpeditus sive occupatus, aut in missa nova alicujus amici mei Parisius celebranda, in nuptiis, suneralibus, aut principio sive proposito suero necessario alicujus amicorum meorum.

Item .

Item, quòd absque consilio & assensu collegii aliquas novas consuetudines nullo modo introducam, nec antiquas aliqualiter immutabo.

Item, quòd juxta ordinationem regiam quovis modo non consentiam quòd de cætero in possessionem thesaurariæ præsentis hujus sacræ capellæ aliquis inducatur, nisi priùs suerit in sacro presbyteratûs ordine constitutus. Sic Deus me adjuvet & hæc sancta evangelia.

D. canonicus, facto juramento superiùs scripto, debet dominum thesaurarium, cantorem, & singulos canonicos juxta eorum ordinem osculari in signum fraternitatis & dilectionis. Deindè debet à thesaurario in choro installari, scilicet in parte dextrâ, si prabenda, vel pradecessor suus in prabenda, illius chori vel partis suerat : & si sinistri chori, debet in sinistro choro installari. Deindè in congregatione collegii debet ei dari locus, & ultimò mitti in possessionem domûs sua prabenda pertinentis.

Juramentum sex Capellanorum perpetuorum, accipientium quotidianas distributiones in Sanclá Capellá.

E G o juro, quòd continuam residentiam faciam bonâ side juxta capellaniæ meæ sundationem.

Item, quòd altari seu capellaniæ meæ prædictæ benè & diligenter deserviam, prout ex ejus fundatione teneor, & per prædecessores meos est sieri consuetum.

Item, quòd contra thesaurarium & canonicos nullatenus machinabo, fed ipsis omnibus, sicut decet, honorem & reverentiam exhibebo.

Item, quòd fanctas reliquias universas & singulas, omnemque thesaurum hujus sacræ capellæ in auro, argento, lapidibus pretiosis, libris, ornamentis, & rebus aliis quibuscumque benè & legaliter conservabo, & damnum sive desectum, si quem sciverim, vobis thesaurario, aut illi qui fuerit pro tempore, nuntiabo.

Item, quòd chorum fideliter prosequar, & officia in tabulà inscriptà, & quæ mihi à cantore imperata seu injuncta fuerint, prout potero, melius adimplebo.

Item, quòd distributiones non petam nec recipiam, nisi horis præsens suero, sicut hactenus est sieri consuetum. Sic me Deus adjuvet & hactancta evangelia.

Facto juramento superiùs descripto, debet capellanus perpetuus accipiens quotidianas distributiones, in parte chori sui pradecessoris installari. Deindè debent ei tradi sua capellania universa & singula ornamenta: & ultimò, debet poni in domûs sua capellania possessionem. Juramentum Capellanorum perpetuorum non accipientium quotidianas distributiones in sanclâ Capellâ.

E G o juro, quòd continuam residentiam saciam bonâ side, si teneor ad hoc per capellaniæ meæ sundationem.

Item, quòd altari sive capellaniæ meæ prædictæ benè & diligenter deserviam, prout in ejus fundatione teneor, ut hactenus est sieri confuetum.

Item, quòd contra the saurarium & canonicos nullatenus machinabo, sed

ipsis omnibus honorem & reverentiam exhibebo.

Item, quòd fanctas reliquias universas & singulas, omnemque thesaurum in auro, argento, lapidibus pretiosis, libris, & rebus aliis quibuscumque benè & legaliter conservabo, & damnum sive defectum, si quem sciverim, vobis thesaurario, aut illi qui fuerit pro tempore, nuntiabo. Sic Deus me adjuvet & hæc sancta evangelia.

Facto juramento superiùs scripto, debet in choro, en parte in quá pradecessor suus suerat installatus, installari. Deinde dedet mitti in possessionem ornamentorum sua capellania, & ultimò, domús, si capellania sua aliqua pertinuerit.

# Juramentum Capellanorum & Clericorum DD. Thefaurarii & Canonicorum.

Ego juro, quòd continuam residentiam in præsenti sacra capella faciam bona side: quodque chorum, & totum servitium diurnum & nocturnum ipsius diligenter prosequar, & officia solita & instituta, quibus in tabula ero adscriptus & intitulatus, & quæ à domino cantore mihi erunt imperata, prout meliùs & diligentiùs potero, adimplebo: nec distributiones aliquas petam aut recipiam quovis modo, nisì horis quibus lucrantur, præsens intersuero, juxta ordinationem regiam in fundatione horarum canonicarum latiùs expressam.

Item, quòd domino regi, & ejus successoribus Franciæ regibus sanctas reliquias universas & singulas, & totum thesaurum hujus sacræ capellæ tam in auro quàm in argento; & lapidibus pretiosis, ornamentis, libris etiam, & quibuscumque rebus aliis, benè & sideliter conservabo: & sin præmissis aut præmissorum aliquod damnum aut detrimentum mihi innotuerit, vobis domino meo thesaurario, aut illi qui pro tempore suerit, citiùs quàm potero notificabo.

Item, quòd domino & magistro meo in omnibus licitis & honestis humiliter parebo, res & bona sua sideliter & diligenter conservabo, nec secretum

fuum, in ejus dedecus & vituperium seu præjudicium, nullatenus revelabo.

Item, quòd ultra tres dies absque licentia vestri, domine mi thesaurarie, & etiam domini & magistri mei nunquam de Parisius me absentabo, & etiam Parisius extra septa hujus palatii, nisi de licentia ejusdem domini & magistri mei, dummodò ejus præsentiam habere protuero, non pernoctabo.

Item, quòd contra vos & dominos canonicos nullatenus machinabo, immò vobis tanquam judici & fuperiori meo obedientiam & fubjectionem, & ipsis reverentiam & honorem, sicut decet, humiliter exhibebo.

Item, quòd ordinationem missarum defuncti regis Caroli V juxta sui institutionem & fundationem benè & diligenter observabo. Sic me Deus adjuvet & hæc sancta Dei evangelia.

· Capellani & clerici canonicorum nullo modo installantur, quia non habent hic ferviendo beneficium, & ratione & causa beneficii st installatio.

Pueri chori debent ad formulas installari sine juramento.

# Ordinationes, Statuta & Consuetudines Collegii Sanctæ Capellæ.

Ordinatio super quotidianis distributionibus percipiendis per mensem à quolibet Canonico absente.

UNIVERSIS præsentes litteras inspecturis, Petrus Magister, cæterique capellæ palatii regalis Parisiensis capellani, salutem in domino. Quia legem non habet necessitas, & qui nimis emungit sanguinem elicit, rigor juris non semper attenditur, sed frequenter moderamen proponitur æquitatis. Sanè propter diuturnam capellæ nostræ residentiam, ad quam in insimo civitatis anfractu in strictis domunculis tam diebus quam noctibus gravisimė fumus incessanter astricti, tot fœtores domesticum ærem corrumpentes jugiter cogimur tolerare, ut incurabilium morborum discrimina formidare, & incumbentium negotiorum dispendia incurrere compellamur, dum sine nimia beneficiorum nostrorum in distributionum amissione jactura, non nobis liceat alicubi divertere gressus nostros; nostrorum omnium accendente consensu, capellæ nostræ honore, personarum etiam utilitate pensata, unanimiter ordinamus, ut quicunque de nobis canonicis, infirmitatis causa, aut propitii æris recuperandi gratia, seu etiam pro propriis expediendis negotiis, per mensem numerandum, scilicet continuè vel per partes, natalis domini cum tribus diebus sequentibus, Paschatis, Pentecostes cum

diebus totidem sequentibus, dedicationis ecclesiæ nostræ, inventionis; exaltationis fanctæ crucis, facro - fanctæ Coronæ spineæ, Assumptionis, Nativitatis, Purificationis & Annuntiationis beatæ Mariæ, beatissimi Ludovici, susceptionis sacro-sanctarum reliquiarum in ecclesia nostra, ac omnium fanctorum solemnitatibus exceptis, se duxerint absentandum : dimissis tamen in ecclessa præcipuè propriis capellano & clerico ad diurnum servitium exequendum, salvo etiam duplo magistri, sicut in aliis observatur, quantùm in ipsius mensis absentià in distributionibus quibuscumque amissife ipsum constiterit, tantum sibi decurso anno de amotione pyxidis præberi volumus de gratia speciali, ut in fine dierum suorum tantò magis ecclesiam & ipsius jura in recommendatione teneat, quantò uberiorem gratiam se ab eâ meminerit accepisse. Quod ut ratum permaneat, omnes & singuli quotquot, in præsentiarum unanimis & expressi consensûs testimonium, unà cum nostro communi sigillo propria sigilla nostra præsentibus duximus apponenda. Actum & datum in thefauro nostræ capellæ, viventibus in prosperitate bonâ, præsentibus & sigillantibus dominis Petro Magistro, Petro dicto de Samesio, Joanne de Verberia, Joanne Alondy, Ægidio de Condeto, Joanne de Capella, Laurentio de Balancourt & Joanne de Boovilla presbyteris canonicis, anno domini 1299, die Sabbati, in festo beati Gregorii, mense Martio.

## Statuta de Anno 1303.

## De Rasuris.

SCIENDUM est principaliter, quòd universi & singuli de collegio istius sacræ capellæ, quique & cujuscumque statûs suerint, debent esse rasi in barbâ & tonsurâ in festis annualibus quæ sequuntur in primis vesperis: videlicet in diebus Paschæ, Dedicationis, Pentecostes, Assumptionis beatæ Mariæ Virginis, omnium Sanctorum, Nativitatis Domini. & Purisicationis beatæ Mariæ.

Item, hebdomadarii magnæ missæ, evangelii, epistolæ, & chorialis, & adjutor superioris capellæ, singulis diebus dominicis debent esse rasi.

Item, quòd si contingat aliquod festorum prædictorum esse die jovis, veneris vel sabbati, hebdomadarii prædicti, qui in dominica præcedenti rasi fuerunt, etiam in isto festo radi debebunt; & hebdomadarii dominicæ sequentis debebunt iterum esse rasi in dicta dominica sequenti.

Item, universi & singuli de collegio prædicto debent habere coronas bonas & honorabiles ad honorem ecclesiæ, non sicut advocati & laïci.

fed tanquam homines ecclesiastici, ut sit differentia inter eos & clerum.

Item, non debent nutrire neque deferre comas, ne per hoc valeant aut debeant incurrere sententiam excommunicationis; nec etiam facere gravias in frontibus eorum, quia talia non pertinent ecclesiasticis hominibus.

Item, si aliquis eorum in contrarium inciderit quoquomodò, cantor potest ei jubere ut exeat à choro.

### De habitu Ecclesia in hyeme & astate.

SCIENDUM est quòd ab antiquis temporibus observatur in istà facrà capellà, quòd in vigilià Paschæ in horà completorii quæ cantatur post prandium, omnes canonici, capellani & clerici vadant ad ecclesiam in suppelliciis & almutiis, videlicet canonici in almutiis griseis, & capellani perpetui in almutiis nigris unà cum capellanis & clericis canonicorum; & istum habitum deferant ab illo die usque ad vesperas mortuorum, quæ cantantur in die omnium sanctorum post vesperas diei, & post processionem factam ad omnia altaria hujus sacræ capellæ prædictæ.

Et notandum est insuper, quòd durante isto tempore cavendum est propter honestatem status ecclesiastici, ne subtus suppellicia induantur hopelandæ propter deformitatem quæ ibi multoties est apparens in colleriis, & aliis multis modis.

Item, in festivitate omnium sanctorum post secundas vesperas, & processione facta & completa ad omnia altaria tam superioris quam inferioris capellæ, à collegio ante incæptionem vesperarum mortuorum debent indui & accipi cappæ nigræ, & in ecclesia deferri usque ad completorium vigiliæ Paschæ.

Ex statuto anni 1645, caspa nigra sumuntur in primis vesperis omnium sanstorum.

#### De calceamentis.

SCIENDUM est insuper quòd universi & singuli de collegio præsenti tenentur propter honestatem habere caligas nigras; & si binâ monitione moniti à cantore ut abstineant, noluerint abstinere, cantor jubere potest eis & præcipere sub pænâ distributionum suarum amittendarum per octo dies, quòd exeant chorum; & si facere recusaverint, pænas prædictas incurrant ipso facto, graviùs per dominum thesaurarium puniendi, prout ei pro contemptu videbitur expedire.

Item, quòd nullus deferat caligas rebrassatas ad genua, ad modum paillardorum.

Item, cavendum est quòd nullus prædictorum in sotularibus suis habeat

aut deferat polanas sive rostrum, quia talia hominibus ecclesiasticis, qui funt exemplar cæterorum, non pertinent, nec sunt honesta.

### De pulsationibus horarum.

Consuetum est ab antiquo tempore; quòd in die magni festi beati Ludovici quondam Franciæ regis pulsatur media nocte aut in aurora ad matutinas, & ab illo die usque ad feriam quartam pænalis hebdomadæ modo simili semper suit hactenus observatum.

Item, quòd per totum tempus istud, & maximè hyemali tempore, primus istus sive prima pulsatio matutinarum omnium dierum novem & trium lectionum, temporis & fanctorum, debet durare sive pulsari per tantum tempus à matriculario, quòd ipse possit & valeat durante dista pulsatione dicere complete matutinas beatæ Mariæ.

Item, in diebus trium lectionum temporis quadragesimæ, pulsatio primæ debet durare per spatium unius horæ.

Item, in anniversario annuali ad vesperas, cùm incipitur Placebo, quatuor campanæ debent pulsari continuè sine aliquâ intermissione usque ad incæptionem tertii nosturni, &z ad missam dùm incipitur commendatio mortuorum usque ad evangelium.

Item, in duplo anniversario in vesperis, dùm incipitur Plocebo, pulsatur cum duabus grossis campanis usque ad quartam lectionem, & ad missam ab inceptione commendationis mortuorum usque ad sinem epistolæ.

Item, in anniversario novem lectionum, in vesperis, dum incipitur Placebo, usque ad primam lectionem, & ad missam ab incomptione commendationum usque ad Kyrie eleison, cum duabus grossis campanis.

Item, in anniversario trium lectionum, dùm incipitur Placebo, pulsatur cum duabus parvis campanis usque ad Dirige, & in missa, ab incoeptione commendationum usque ad incoeptionem missa, scilicet cùm incipitur Requiem.

### De incaptione horarum, qua fit post pulsationem.

IMPRIMI-S sciendum est quòd in die sesti Epiphaniæ, & in octavis spsius, & in die mortuorum, trina pulsatione pro matutinis sacta, non statim incipiuntur matutinæ, sed post pulsationem prædictam accenduntur cerei, & sit tanta pausa, quòd cantor possit venire ad ecclesiam de domo sua post pulsationem ante incæptionem matutinarum prædictarum, pro eo quòd invitatorium nec Venite in ipsis non dicuntur.

Item, quòd fingulis diebus totius anni non debet incipi prima, donec

cantor venerit ad ecclesiam, aut saltem expectatus suerit post pulsationem per tantam pausam quòd de domo sua ad ecclesiam præsatam venire potuerit.

Et scias quod dictum est modò de incoeptione primæ, intelligendum est etiam de incoeptione nonæ.

Item, quòd in quadragefimali tempore post prandium & pulsationem completorii non statim incipiuntur vigiliæ mortuorum, sed accenduntur cerei, & sit tanta pausa, quòd cantor & hebdomadarius & alii de collegio possint bono modo de domibus venire ad ecclesiam, discretione cantoris super hoc requisità.

Item, quòd in diebus in quibus nullum est anniversarium, pulsatur ad primam & ad nonam tardiùs quàm cæteris diebus; & si contingat manè aut illà horà, quà pulsatur diebus in quibus est anniversarium, pulsari, quod non sieri debet, neque etiam suit consuetum, tunc debet sieri magna pausa inter sinem primæ, & pulsationem tertiæ, & tanta quòd possit æquiparari missæ obitûs dicta pausa.

Item, Notandum est inter alia, quòd cantata prima absque pausa, debet incipi commendatio mortuorum, si sit obitus, & deindè tertia, magna missa, & deindè hora meridiei; & si non sit obitus, sit pausa inter primam & tertiam, prout dictum est modò supra. Sed cantata tertia, omnia cætera officia sive horæ sine pausa aliqua aut intermissione cantantur, & alio modo cadit desectus in ecclesia, & contra statuta.

Item, quòd cantor & omnes capellani & clerici tenentur esse ad primam, nisi habeant excusationis justam causam: & ubi omnes adesse non valebunt propter negotia dominorum suorum aut sua, unus eorum de quolibet hospitio ad minus absque aliquâ excusatione tenetur interresse, alioquin debent desicientes puniri per privationem & amissionem distributionis obitûs aut missæ sequentis, ad volontatem cantoris; & ubi fuerint rebelles, aut propter hoc venire contempserint, cantor debet domino thesaurario eorum contemptum nuntiare, qui eos puniet super his, prout ei videbitur expedire.

Item, ubi pueri aliquà de causa occupati ad primam interesse non valebunt, hebdomadarius clericus tenebitur legere lectionem puerorum.

### De introitu & exitu horarum, & primo matutinarum.

I M P R I M I S necesse est, & ita observatum est ab antiquo, quòd in matutinis, sive in æstate sive in hyeme cantentur, omnes faciant introïtum in choro ante primum Gloria Patri primi psalmi, aut ipso durante, & quòd pro exitu matutinarum prædictarum omnes sint præsentes in choro ad orationem primam, de quâ siunt matutinæ: nec sufficit esse in thesauro,

quia abusus est, maxime hoc continuare volentibus, nam dedecus est ecclesiæ sedes chori vacuas remanere, & honor maximus ipsas à plura-litate canonicorum occupari.

### De introïtu & exitu missarum mortuorum.

PRIMò oportet quòd finguli canonici faciant introïtum in miss mortuorum ante finem episolæ, & ipsa finita prohibetur eis ingressus; & quòd pro exitu intersint ad corporis Christi levationem, aut saltem ad primam orationem post communionem; & contrarium facientes amittunt lucrum missa illius.

Item, capellani perpetui, & canonicorum capellani & clerici tenentur intrare missam sive missas mortuorum ad ultimum Kyrie, quo sinito prohibetur eis ingressus, & in choro interesse pro exitu missa ad corporis Christi levationem; & si post prædictam levationem contingat eos intrare chorum, pro exitu suo faciendo, necessariò in choro usque ad sinem missa prædicta remanere tenebuntur, & contrarium facientes amittunt lucrum missa illius.

### De introïtu magnarum missarum.

PRIMÒ oportet quòd finguli canonici in magnis missis ante finem epistolæ faciant introïtum, quâ finitâ prohibetur eis ingressus; & quòd pro exitu intersint ad corporis Christi levationem, aut faltem ad primam orationem post communionem; & contrarium facientes lucro missa illius privandi sunt.

Item, capellani & clerici tenentur ad missas magnas introïtum facere ad ultimum Kyrie, quo finito prohibetur eis ingressus, & pro exitu missa tenentur in choro ad corporis Christi levationem interesse, Et si aliquo casu eos intrare chorum contingat, pro exitu suo faciendo, necessario in choro usque in finem missa prædictæ remanere tenebuntur; & contrarium facientes lucro seu commodo missa illius privabuntur.

### De introïtu & exitu duodecim missarum regis Caroli V.

SCIENDUM est quòd juxta & secundùm ordinationem istarum missarum a rege Carolo fundatarum, omnes & singuli canonici tenentur per juramentum suum intrare & esse ad missas prædictas ante sinem primi Kyrie, & ibi remanere, absque eo quòd exeant chorum præter ad quærendum cappas ad dicendum Alleluia vel tractum, donec missa suerint

completæ,

completæ, scilicet quòd dicatur Ite missa est, aut Benedicamus Domino. Et contrarium facientes lucro seu commodo missa illius ubi desecerint, omnimodè privabuntur.

Item, capellani & clerici juxta fundationem prædictam modo simili tenentur intrare missa ad primum Kyrie, & ibi remanere, nec exire chorum, præter ad quærendum cappas propter Alleluia aut tractum dicendum, donec missæ fuerint completæ, scilicet quòd dicatur Ite missa est, aut Benedicamus Domino. Contrarium facientes commodo missæ in quâ desecerint privabuntur.

# De ordinatione duarum missarum fundatarum à rege Carolo V in navi ecclesia.

PRIMò sciendum est quòd capellani & clerici hebdomadarii distarunt missarum debent ad eas accedere, & ibi interesse in habitu ecclesiæ.

Item, quòd in primâ missa quæ celebratur statim post matutinas æstivali tempore, & hyemali in solis ortu, de fancto Spiritu, debet sieri memoria de beatâ Mariâ, de sancto Dionysio, de beatâ Agnete virgine & martyre, & ultimò de rege, reginâ & eorum liberis.

Item, in secunda missa que statim post cantatur de beata Maria, debet sieri memoria de sancto Spiritu, de sancto Dionysio, de beata Agnete, & ultimò de rege, regina & eorum liberis.

Item, quòd si in aliqua missarum prædictarum interveniat desectus quoquomodò per aliquem hebdomadariorum, sive capellani aut clerici privantur toto lucro illius hebdomadæ, prout per sundationem regiam extitite ordinatum.

# De introïtu & exitu vesperarum.

NECESSARIUM est quòd canonici, capellani & clerici omnes & singuli faciant introïtum in vesperis ante sinem primi Gloria Patri, scilicet primi psalmi, & quòd pro exitu vesperarum intersint præsentes in choro ad primam orationem vesperarum prædicarum; nec sufficit esse in thesauro, nec ad altare retrò.

Item, si contingat quòd in fine vesperarum siat aliqua processio, prout in tempore Paschali, omnes tenentur esse ad dictam processionem qui fuerint ad vesperas prædictas, quia processio prædicta de vesperis reputatur, alioquin commodo vesperarum prædictarum privabuntur.

#### De introitu & exitu vesperarum mortuorum.

ITEM, in vesperis mortuorum omnes canonici, capellani & clerici tenentur intrare chorum ante sinem primi Requiem vigiliarum, videlicet de psalmo Verba mea, & debent adesse in choro prædicto præsentes pro exitu vigiliarum prædictarum ad orationem Absolve quasumus Domine.

## De processionibus ordinariis per annum.

ITEM, quòd omnes & singuli qui vadunt ad processiones quæ sint in Rogationibus, debent esse præsentes in missis processionum quæ siunt in ecclesiis ad quas siunt processiones prædicæ, & tenentur reverti ad facram capellam processionaliter cum cæteris de collegio; & si secus faciant, commodo processionis privandi sunt.

### De processionibus extraordinariis.

SCIENDUM est autem quòd si contingat aliquo casu propter guerras, sanitatem principis, reginæ, aut liberorum, aut fratrum, aut contra temporis inordinationem, inundantiam impetrandam, aliquas processiones aut missas extraordinarias celebrare, missæ prædicæ debent à canonicis aut eorum capellanis secundum ordinem domorum canonicorum prædictorum, incipiendo à thesaurario, celebrari & cantari; & debet ordo iste semper observari, proviso quòd si pro una causarum prædictarum sant duæ vel tres missæ, si contingat pro alia causa alia vice missas vel missam celebrare, incipietur in ista vice ultima, ubi dimissum fuit prima vice supradicta.

#### De ordinatione hebdomadarum capellanorum.

'A B institutione istius facræ capellæ extitit ordinatum, quòd hebdo-madarius missarum & ossicii superioris capellæ faciat ossicium matutinarum, missæ, vesperarum & omnium horarum cæterarum diei & noctis per totam hebdomadam.

In fecunda verò hebdomada ipse hebdomadarius primas missa quæ cantantur cum nota in inferiori capella per singulos dies hebdomadæ una cum vesperis sabbati istius hebdomadæ jam dictæ, quæ sunt de beata Maria, tenebitur, celebrare & cantare.

Et si contingat aliquo casu festum aliquod annuale in ista secunda hebdomada evenire, ipse vesperas in inferiori capella supradicta de festo prædicto tenebitur dicere & cantare.

In tertià hebdomada hebdomadarius fupradictus missas mortuorum quæ dicuntur in inferiori capellà singulis diebus, statim & sine intermissione aliqua post primam missam supradictam tenebitur celebrare.

In quartâ verò hebdomadâ hebdomadarius prædictus missas obituum, sive anniversariorum, quæ sient in superiori capellâ, dùm tamen suerint dupla, novem aut trium lectionum, tenebitur dicere & cantare; sed si fuerit annuale, ad thesaurarium pertinebit.

Et isto modo quatuor vicibus capellani canonicorum facere in anno tenebuntur, nisi aliquâ de causa aliud statuatur.

#### De ordinatione hebdomadarum clericorum.

AB institutione supradicta extitit ordinatum, quòd semper pro officio divino decentiùs celebrando, quilibet clericorum esset in ordine suo ad incipiendum antiphonas, psalmos, tenere chorum in matutinis, in missa & in vesperis ordinatus hebdomadarius in superiori capella, & in ista prima hebdomada hebdomadarius prædictus, in matutinis novem lectionum debet dicere invitatorium cum suo Venite, cum adjutore suo, & dicto Venite debet solus tenere chorum ad prædictas matutinas, debet etiam legere lectionem primæ in absentia puerorum, ad missam chorum tenere, & ad vesperas modo simili.

In fecundâ verò hebdomadâ fequenti ipse clericus hebdomadarius debet esse adjutor chori in superiori capellâ, videlicet tenere chorum in sesso novem lectionum ad missam, ad vesperas, & ad Venite, ad matutinum. Et debet esse principalis clericus in inferiori capellâ, videlicet habere claves capellæ prædictæ, ornamenta altaris custodire, capellam antedictam aperire, claudere, altare parare ornamentis, administrare panem, vinum & aquam pro missa aquâ benedictâ, & in ipsa missa dicere per omnes dies hebdomadæ epistolam, & incipere omnia quæ in missa ad clericum possunt pertinere, & missa, cantatâ iterùm esse clericus secundæ missa quæ ibidem statim cantatur de mortuis, & eâ cantatâ, ornamenta in tuto, videlicet in armariolo, reponere.

In tertia verò hebdomada præfatus clericus debet esse adjutor in inferiori capella prædicta ad missam primam antedictam.

Et ordo præsens observatur inviolabiliter in capella præsenti, de uno clerico ad alium consequenter ordinem observando quater in anno, & completo uno turno incipit alius, nisi aliud inposterum statuatur.

#### De introitu & exitu vesperarum mortuorum.

ITEM, in vesperis mortuorum omnes canonici, capellani & clerici tenentur intrare chorum ante sinem primi Requiem vigiliarum, videlicet de psalmo Verba mea, & debent adesse in choro prædicto præsentes pro exitu vigiliarum prædictarum ad orationem Absolve quasumus Domine.

### De processionibus ordinariis per annum.

ITEM, quòd omnes & singuli qui vadunt ad processiones quæ siunt in Rogationibus, debent esse præsentes in missis processionum quæ siunt in ecclesiis ad quas siunt processiones prædictæ, & tenentur reverti ad sacram capellam processionaliter cum cæteris de collegio; & si secus faciant, commodo processionis privandi sunt.

#### De processionibus extraordinariis.

S C I E N D U M est autem quòd si contingat aliquo casu propter guerras, sanitatem principis, reginæ, aut liberorum, aut fratrum, aut contra temporis inordinationem, inundantiam impetrandam, aliquas processiones aut missa extraordinarias celebrare, missæ prædicæ debent à canonicis aut eorum capellanis secundum ordinem domorum canonicorum prædictorum, incipiendo à thesaurario, celebrari & cantari; & debet ordo iste semper observari, proviso quòd si pro una causarum prædicarum siant duæ vel tres missæ, si contingat pro alia causa alia vice missas vel missam celebrare, incipietur in ista vice ultima, ubi dimissum fuit prima vice supradicta.

### De ordinatione hebdomadarum capellanorum.

'AB institutione istius facræ capellæ extitit ordinatum, quòd hebdomadarius missarum & ossicii superioris capellæ faciat ossicium matutinarum, missæ, vesperarum & omnium horarum cæterarum diei & noctis per totam hebdomadam.

In fecunda verò hebdomada ipse hebdomadarius primas missa quæ cantantur cum nota in inferiori capella per singulos dies hebdomadæ una cum vesperis sabbati istius hebdomadæ jam dictæ, quæ sunt de beata Maria, tenebitur, celebrare & cantare.

Et si contingat aliquo casu festum aliquod annuale in istà secundà hebdomadà evenire, ipse vesperas in inferiori capellà supradictà de sesto prædicto tenebitur dicere & cantare.

In tertià hebdomadà hebdomadarius supradictus missas mortuorum quæ dicuntur in inferiori capellà singulis diebus, statim & sine intermissione aliquà post primam missam supradictam tenebitur celebrare.

In quarta verò hebdomada hebdomadarius prædictus missas obituum, sive anniversariorum, quæ sient in superiori capella, dùm tamen suerint dupla, novem aut trium lectionum, tenebitur dicere & cantare; sed si fuerit annuale, ad thesaurarium pertinebit.

Et isto modo quatuor vicibus capellani canonicorum facere in anno tenebuntur, nisi aliquâ de causa aliud statuatur.

#### De ordinatione hebdomadarum clericorum.

AB institutione supradictà extitit ordinatum, quòd semper pro officio divino decentiùs celebrando, quilibet clericorum esset in ordine suo ad incipiendum antiphonas, psalmos, tenere chorum in matutinis, in missa & in vesperis ordinatus hebdomadarius in superiori capellà, & in istà primà hebdomadà hebdomadarius prædictus, in matutinis novem lectionum debet dicere invitatorium cum suo Venite, cum adjutore suo, & dicto Venite dehet solus tenere chorum ad prædictas matutinas, debet etiam legere lectionem primæ in absentia puerorum, ad missam chorum tenere, & ad vesperas modo simili.

In fecundâ verò hebdomadâ fequenti ipse clericus hebdomadarius debet esse adjutor chori in superiori capellâ, videlicet tenere chorum in sesto novem lectionum ad missam, ad vesperas, & ad Venite, ad matutinum. Et debet esse principalis clericus in inferiori capellâ, videlicet habere claves capellæ prædicæ, ornamenta altaris custodire, capellam antedictam aperire, claudere, altare parare ornamentis, administrare panem, vinum & aquam pro missa & aquâ benedictâ, & in ipsa missa dicere per omnes dies hebdomadæ epistolam, & incipere omnia quæ in missa ad clericum possunt pertinere, & missa, cantatâ iterùm esse clericus secundæ missa quæ ibidem statim cantatur de mortuis, & eâ cantatâ, ornamenta in tuto, videlicet in armariolo, reponere.

In tertià verò hebdomadà præfatus clericus debet esse adjutor in inferiori capellà prædictà ad missam primam antedictam.

Et ordo præsens observatur inviolabiliter in capella præsenti, de uno clerico ad alium consequenter ordinem observando quater in anno, & completo uno turno incipit alius, nisi aliud inposterum statuatur.

# De oblationibus qua offeruntur ad manus Sacerdotum.

PRIMO fciendum est quod omnes oblationes quæ offeruntur in superiori capella ad manus sacerdotis ad majus altare, ad altare retrò, in thesauro, & ad altare regis, ad quod duæ missæ diebus singulis perpetuò celebrantur, debent sabbato distribui inter eos qui desectus suos lucrati sunt, vel qui præsentes suerunt ad oblationes faciendas.

Item, oblationes illæ quæ in inferiori capella ad majus altare ad primam & fecundam missam quæ quotidiè celebrantur, scilicet prima de die, secunda de defunctis, offeruntur, debent canonico hebdomadario primæ missæ inferioris capellæ præsatæ pertinere, nisi ad missas prædictas aut ipsarum aliquam siat de speciali aliqua solemnitas, ut sæpè accidit, de defunctis pro corpore præsenti, vel anniversario alicujus capellani, clerici, aut de samilia aut sanguine alicujus canonicorum: nam in isto casu oblationes quæ ibi offeruntur, sive in pecunia, sive in cereis, non sunt hebdomadarii, sed inter eos qui suerunt præsentes ad missam & qui desectus sunt lucrati, distribuuntur æqualiter.

Item, oblationes quæ offeruntur in superiori capellà in exquiis sive funeralibus defuncti cujuscunque, sive corpus sit ibi præsens, aut sive ejus anniversarium, debent inter canonicos præsentes exequiis sive funeralibus prædictis, vel qui defectus hebdomadæ prædictæ sunt lucrati, distribut modo & forma supradicta.

### De oblationibus qua offeruntur ad reliquias.

S 1 ad fanctas reliquias superiores aut inferiores aurum aut argentum aliquod offeratur, illud inter præsentes oblationi, vel qui defectus suos hebdomadæ præsentis lucrati sunt, distribui debet modo supradicto.

#### De oblationibus indulgentiarum.

SCIENDUM est prætereà quòd oblationes quæ offeruntur in ista sacrà capellà temporibus indulgentiarum ad majus altare, ad reliquias, ad cuvas, ad missa, vesperas & per omnes dies nocte dieque, debent distribui inter canonicos qui illà die ad ecclesiam in matutinis, missa aut vesperis suerint præsentes, vel qui in palatio illà die pernoctabunt. Nam qui in aliquà horarum prædictarum præsentes non suerint, nec illà die in palatio

pernoctabunt, absentes reputantur. Et hoc idem servabitur in indulgentiis Paschalibus.

#### De oblationibus truncorum.

PRÆTEREA consuetum est quòd semper seria quarta post Pentecosten, in qua oblationes indulgentiarum translationis capitis beati Ludovica dividuntur, omnes trunci aperiantur, & pecunia in eis inventa una cum oblationibus supradictis pari forma dividantur, videlicet inter eos qui oblationes prædictas, prout dictum est, sunt lucrati.

#### De oblationibus dierum veneris.

SCIENDUM est insuper quòd oblationes quæ in diebus veneris totius anni ad reliquias quæ super truncum reponuntur, sunt oblatæ, debent in sabbato sequenti canonicis ad compotum hebdomadæ præsentibus distribuiæ dividi ratione compoti faciendi. Et etiam quia ibidem de negotiis ecclessæ tractatur & expeditur per præsentes supradictos.

#### De oblationibus cereorum & torcharum.

SI autem rex, regina, aut eorum fratres vel liberi, vel aliqua privata personna, veluti faciunt multi, & multâ devotione moti, ad sanctas relíquias cereos vel torchas offerant, dùm tamen cereus vel torcha pondus unius libræ ceræ non excedat, ad hebdomodarium superioris capellæ integraliter pertinebit.

Sed si cereus aut torcha in pondere libram excedat, tunc canonicis præsentibus ad oblationem, vel qui desectus suos in hebdomada sunt lucrati, prout dictum est in oblationibus pecuniarum, dividetur pro rata.

Si una vice vel hora plures cerei à diversis persons offerantur, omnes illi cerei qui de una libra & minus subtus libram extiterint, ad hebdomadarium superiorem pertinebunt: & qui libram excedent, ad illos qui præsentes suerint, vel qui desectus suos lucrabuntur. Si autem offertorium unius singularis personæ libram excedens offeratur, ad omnes tunc suos desectus percipientes, vel qui in horis offertorii intersuerint, spectabunt.

Item, omnes candelæ quæ in superiori & inferiori capella per totam hebdomadam sunt oblatæ, hebdomadario superiori debent integraliter pertinere.

Item, si siat aliquod officium mortuorum propter alicujus mortui præsentiam

vel aliquod anniversarium, ad quod officium ponantur cerei, vel torchæ, vel aliquod luminare; luminare illud debet dividi & distribui inter canonicos præsentes, vel qui in hebdomadâ desectus suos modo prædicto sunt lucrati.

Item, si à rege, reginâ, aut fratribus, aut eorum liberis, aut aliis dominis vel personis aliquis pannus sericeus offeratur, debet venditioni exponi, & pecunia indè recepta inter canonicos præsentes oblationi, vel qui in hebdomadâ desectus suos lucrabuntur, distribui.

#### De officio procuratoris.

AB antiquis temporibus statutum & ordinatum est in ista sacra capella, ut procurator prima die vel secunda mensis Decembris, & prima vel secunda mensis Julii, aut ad quam siet continuatio, compotum suum in omnium canonicorum qui interesse voluerint, præsentia, ad hoc quod eorum aliqui de statu negotiorum ipsius capellæ ignorantiam prætendere non valeant, bono modo singulis annis reddere teneatur. Et suit præsentis statuti causa sive ratio, ut prædictus procurator in negotiis & rebus ecclesse procurandis & agendis se redderet promptiorem; & ubi in ipsis negotiis aut ipsorum aliquo desectus appareret, per consilium & eorum juvamen remedium apponatur, & modo meliori quo sieri poterit succurratur.

Item, quòd omnes & finguli canonici ibidem, cùm tractatur de negotiis ipfis facræ capellæ expediendis, præfentes interfint, ut de confultatione & affenfu omnium deliberetur quid in eis melius fuerit agendum, & qui in dictis compotis audiendis non fuerint præfentes, commodo compotorum nisi infirmi fuerint, privabuntur, absque eo quòd aliâ causa quàm prædicta sint excusandi.

#### Juramentum procuratoris & receptoris generalis.

Ego juro quòd officium receptæ & procurationis hujusfacræ capellæ, quandiù vobis dominis meis thefaurario & canonicis placuerit, benè & fideliter exercebo, fecretaque vestra & negotiorum præsentis facræ capellæ, & venerabilis collegii ejusdem in mei præsentià deducta & tractata nemini pandam seu quovismodo revelabo, etiamsi tangant capellanos seu clericos prædictæ sacræ capellæ.

Item, quòd in detrimentum domanii atque rerum & bonorum hujus præsentis sacræ capellæ aut præjudicium vestri aliqua corruptionis munera non recipiam; immò si damnum vel desectum in præmisis scivero, totis viribus reparari & emendari procurabo, & si non possum, vobis intimabo.

Item, quòd de receptis & missionibus per me in præsenti officio gestis & administratis bonum compotum & legitimam rationem bis in anno, sicut hactenùs est sieri consuetum, aut aliàs prout ordinaveritis, sideliter vobis reddam, & cætera omnia eidem meo officio incumbentia, & quod ab antiquo mei antecessores facere & exercere consueverunt, diligenter prosequar, & totis viribus procurabo. Sic me Deus adjuvet & hæc sancta Dei evangelia.

# De solutionibus grossorum & distributionum.

SCIENDUM est quòd in quatuor terminis, videlicet in sesso beati Joannis, omnium Sanctorum, Nativitatis Domini & Paschæ, siunt solutiones canonicis & capellanis perpetuis de gross fructibus & distributionibus suis, prout sunt lucrati, & capellanis & clericis canonicorum modo simili in termino quolibet, pro tredecim hebdomadis.

#### De residentià.

SCIENDUM est quòd omnes canonici tenentur in ea residentiam continuam sacère personalem, nisi per regem, ejus consensum & ejus litteras suerint excusati.

Pratereà, fex capellani perpetui qui quotidianos in facrà capellà percipiunt distributiones, tenentur ad residentiam continuam & personalem, nisi habuerint à rege licentiam de non ibi residendo; & in casu isto ipsi unum capellanorum canonicorum suis sumptibus ad serviendum choro in his in quibus in tabulà pro officio inibi faciendo adscribuntur, habere tenebuntur: & nisi super hoc provisionem secerint, cantor habet requirere domino thesaurario, ut super fruccibus capellaniæ provideat servitio sua capellaniæ, & officio sacræ capellæ.

Item, omnes capellani perpetui non distributiones quotidianas percipentes tenentur in magnis festis & sæpe, hoc est bis vel ter in hebdomadâ, ad missa aut vesperas interesse, in processionibus ordinariis & extraordinariis simili modo, ut appareant esse de gremio sacræ capellæ & de exemptione ipsius, alio modo non gaudere debent de prædicta exemptione; & si in hoc desecerint, per dominum thesaurarium sunt monendi, & si post monitionem hoc sacere renuerint, puniendi.

Item, quòd omnes capellani & clerici canonicorum tenentur facere refidentiam continuam & perfonalem in facrà capellà, nec aliquà de caufà possunt se ultra unum diem, nisi de licentià thesaurarii & magistrorum

petitâ & obtentă, abfentare; & si secui fecerint, privandi sunt tanquam perjuri, si placuerit dictis thesaurario & magistris.

Item, cavendum est principaliter ne aliquis de collegio in domo suâ mulierem suspectam, vel de quâ homines debeant suspicari, teneat vel habeat, propter scandalum quod potest indè oriri & generari, prout sæpè & sæpiùs videtur manisestè, & ita in ecclesia Parisiensi ab antiquis temporibus observatur. Sed si de sanguine suo, veluti soror, mater, avia vel consanguinea talis mulier extiterit, satis est permittendum, & si monitione præmissa & sactà à domino thesaurario non destiterit.

#### De excusationibus absentia horis.

Q U I A verò non folum percipiuntur distributiones in ista facra capella stando in horis diurnis & nocturnis, sed etiam aliquibus causis aut excusationibus mediantibus, quibus homines ecclesiastici multoties excusantur, seguitur de prædictis excusationibus sive causis.

Et primò, sciendum est quòd si aliquis canonicorum suerit lapsus aut deductus in senio, videlicet in sexagesimo anno (\*), vel ultra, debet in capitulo ætatem suam allegare, & ætatis suæ causa matutinas suas petere liberas, prout hactenus suit à prædecessoribus nostris observatum; & si à thesaurario & canonicis verisimile videatur de ætate petentis, debent sibi annuere quod petit, & si fuerit ei concessum quòd habeat causa prædicta matutinas liberas, propter hoc tamen non excusatur de matutinis seu vigiliis quæ in æstate post vesperas cantantur: nam in illis debet interesse, alioquin amittet eas, quia conceduntur ei matutinæ ob hoc quòd grave est ei surgere in manè, ubi esse debet requies sanguinis.

Item, si propter infirmitatem aut corporis debilitatem aliquis ad ecclesiam accedere non valeat, bono modo excusandus est, dùm tamen per villam ad negotiandum non vadat.

Itein, si in infirmitate sua propter sanitatem adipiscendam, aut aeris intemperantiam, ad aliquem locum se transferat, & ibi stet per duos aut tres dies solos, excusandus est.

Item, si fuerit minutus, aut recipiat medicinam, potest accipere distributiones suas liberè per tres dies, & ubi sibi placuerit spatiari in domo sua, in villa vel extra.

Item, si in negotiis ecclesiæ, in deliberatione, scriptura erga regem,

<sup>(\*)</sup> In favorabilibus, annus incoptus pro perfecto habetur.

cameram compotorum, parlamentum, thefaurum, generales, aut alio quovis modo legitimè & ad requestam capituli aut ipsius ratificationem post hoc, fuerit occupatus, benè meritò est excusandus.

Item, si in novâ missa, nuptiis, funeralibus, aut principio alicujus amici sui fuerit Parisius, ad ipsum, sicut moris & decens est, honorandum, vel quia patriota aut de genere suo extiterit oriundus, excusandus est.

#### De defectibus qui distribuuntur inter prasentes.

SCIENDUM est quòd in quolibet sabbato anni omnes canonici, capellani & clerici conveniunt in camerâ solutionis, & debent merellos suos ibi asportare, ut videatur quid & quod eorum unusquisque suerit lucratus, & procuratoris papyro ascribatur, pro sibi solutione de lucro faciendâ ad terminum indè sequentem, & quid in desectibus computetur; & quicunque non venerit illâ horâ, videlicet ante conclusionem compoti, perdet sex denarios in hebdomadâ sequenti.

Defectus hebdomadx, hoc est summa illa que restat ex universo valore canonicorum, cantoris, capellanorum omnium, clericorum, cubitûs, missarum regis & de Borbonio hebdomadæ, deductione facta totius lucri antedictorum de valore universo præsato, distribuitur in sabbato inter eos qui eos lucrati sunt; videlicet qui in diebus tribus hebdomadæ tres magnas horas, hoc est matutinas, magnam missam vel vesperas secerint, & in ecclesia in eis personaliter suerint, & ter in palatio regio in hebdomada præsata pernoctaverint, ut dictum est, tribus diebus notabiliter; quia non sufficeret sacere duas horas in die.

Prætereà sciendum est specialiter quòd matutinæ iis qui eas liberas percipiunt, eis pro horis pro defectibus antedictis lucrandis & habendis nullo modo computantur, quia non sunt præsentes in ecclesià in illà horà.

### De absentià pro recuperandà sanitate.

Anno domini 1399, dominis thesaurario & canonicis facræ regiæ capellæ palatii congregatis in congregatione generali, die primâ Julii. Propter continuam residentiam, ad quam in eâdem sacrâ capellâ in insimo civitatis amsractu, in strictis domunculis die noctuque adstringuntur, infinitos sectores domesticum aërem corrumpentes jugiter coguntur tolerare, quibus nonnulli ipsorum graves corporum insimitates nonnunquam incurrere conspiciuntur. Idcircò super his utiliter, ut expediebat, pro suis dumtaxat incolumitatibus conservandis, & periculosis ægritudinibus evitandis ordinaverunt quòd dum amodò eorum aliquis aliquam ægritudinem incurreret, quòd

secundum medicorum consilium aëris propitii mutatio sibi fuerit necessaria. liceat patienti alicubi extra Parisius divertere gressus suos, & ibi tandiù pro suâ solum recuperanda sospitate remanere, suas in dicta sacra capella distributiones liberè percipiendo, quandiù ipse patiens in sua affirmare vellet conscientia absque sui corporis periculo ad palatium commodè reverti non audere. Et crebris & humilibus supplicationibus capellanorum & clericorum fuorum hoc idem exprimentibus benigniter annuere, & eorum sospitati charitativè subvenire anhelantes super prætactis incommodis, & præsertim respectu primitùs per ipsos thesaurarium & canonicos maturè habito, ad mansiunculas locis carentes in diversorio pro naturæ secretis ubi in eisdem laribus suis strictissime collocantur, consensu unanimi ad ipsorum incolumitatis præsidium & levamen duxerunt ordinandum, & eis de speciali gratia concedendum, quod dum amodo eorum aliquis casu accidente in tam gravem contigerit infirmitatem incidere, quòd absque sui corporis jactură in suâ camerâ commode manere juxta medici consilium non valeat, quòd petità ab ipsis thesaurario & canonicis licentià & obtentà. & etiam medico prædicto super hoc audito, in villa aut suburbiis extra palatium pro sua recuperanda sanitate se transferre & manere valeat. quandiù ipsorum thesaurarii & canonicorum placeret voluntati, & suas liberè, ut præfertur, distributiones habere, proviso tamen quòd servitium divinum ad quod astringetur, per alium suum consocium suis sumptibus congruè & laudabiliter more solito faciat exercere. Signatum Belier.

FIN.



# Additions survenues pendant l'Impression.

Page 11, à la note fur l'Hyperpère, ajoutez: M. Forster dans son Recueil des Voyages faits au Nord par toutes les Nations, traduit en 1788 par M. Broussonnet, évalue l'Hyperpère à deux écus d'Allemagne, c'est-à-dire, à environ 11 liv. de France.

Page 35, au sujet de M. Couperin, ajoutez: on peut voir l'éloge de cet Artiste dans le N°. 60 du Journal de Paris pour le 1 Mars; & dans le N°. 36 des Affiches du Journal Général de France pour le 5 Février 1789, dans lequel le judicieux Rédacteur a déployé sa sensibilité, pour rendre compte de la catastrophe qui a ravi ce Citoyen aux Arts & à la Société.

Page 55, ajoutez: Un soleil en argent de quatre pieds six pouces de haut. Poids cent soixante & dix-huit marcs, sept onces, cinq gros. Sur le focle est représenté un Roi mourant dans les bras de la Religion personnifiée, & paroissant occupé d'un Ange qui semble lui être envoyé pour l'inviter à monter au ciel. Dans le détail, l'œil est d'abord fatigué par l'épaisseur & la multitude des rayons. L'Ange est singulièrement intéresfant, par sa belle attitude, & le naturel admirable de toute sa personne. Il eût été convenable de donner au Roi la ressemblance & le costume de S. Louis, de représenter la couronne royale telle qu'elle étoit de son tems, & de poser son casque tout naturellement; le développement du panache eût procuré un ornement de plus au total Enfin on desireroit peut-être plus d'expression dans la figure de la Religion, & il eût été à souhaiter que le compositeur n'eût pas fait un dessin aussi volumineux & aussi matériel, pour un vaisseau tel que celui de la Sainte-Chapelle, ce qui a fait dire que cette pièce seroit très-bien placée aux Invalides. Au reste elle a été parfaitement soignée & exécutée en 1789, par Benoit, Orsévre du Clergé de France, & de l'église Cathédrale de Paris.

Page 206 des pièces Justificatives, à la suite du jugement souverain des requêtes de l'hôtel sur la validité des lettres de Committimus, ajoutez: Il faut voir l'Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 22 Mars 1789.

#### FAUTES A CORRIGER.

 $\mathbf{P}_{\mathtt{AGE2}}$  , ligne 33, annoblissent , lifez, ennoblissent : p. 6, 1. 19, Patriache ; lisez Patriarche: p. 16, l. 8, Henry, lisez Henri: p. 17, l. 5, Toutes fois, lisez Toutefois : p. 19, l. 20, & publier, lisez & soutenir : p. 20, l. 22, du Pui, lisez du Puy: p. 21, l. 19 & 20, louis, lisez Louis: p. 23, l. 10, Constantiple, lisez Constantinople: p. 26, l. 24, sextier, lisez setier: p. 27. l. 2, sextier, lifez setier: p. 28, l. 14, panche, lifez penche: p. 39, l. 31, boite, lifez boîte: p. 41, l. 22, mêmes, lifez même: p. 61, l. 15, panchée, lisez penchée: l. 23, Agathe, lisez Agate: p. 64, l. 23, 1520, lisez 1620: p. 67, l. 22, & à successeurs, lisez & à ses successeurs: l. 27, Baudoin, lisez Baudouin: p. 69, l. 19, & entrenir, lifez & entretenir : p. 72, l. 17, Gonnesse, lifez Gonesse: l. 21, 27, 30, 32, sextiers, lifez setiers: p. 78, l. 8, sextier, lifez setier: p. 83, l. 3, de Bucy, lisez de Bussy: p. 93, l. 25, du Roit, lisez du Roi: p. 131, l. 3 & l. 16, sextiers, lifez setiers: p. 134, l. 20, sextier, lisez setier: p. 140, l. 24, qui foi font, lisez qui font foi: p. 151, l. 34, ledir, lifez le dit: p. 153, l. 24, le Trésori, lisez le Trésor: p. 166, l. 4, Chaptre, lifez Chapitre: p. 170, l. 24, Chappelle, lifez Chapelle: p. 210, 1. 3, septiers, lisez setiers: p. 218, 219, 220, Pulpitre, lisez Pupitre: p. 229, l. 22, aggrandir, lisez agrandir: p. 244, l. 18, ci-devante, lisez ci-devant : p. 259, l. 29, quand de la Fête, lifez quand la Fête de: p. 265, l. 26, d'un; lisez d'une: p. 287, l. 28, Anditote, lisez Antidote: p. 294, l. 16, Savatron lisez Savaron: p. 297, l. 21, Brochart, lisez de Brossard.

#### APPROBATION.

J'AI lu, par ordre de Monseigneur le Garde-des-Sceaux, un manuscrit intitulé: Histoire de la Sainte-Chapelle de Paris, &c. Les Pièces Justificatives qui accompagnent cet Ouvrage, ne peuvent être que le fruit des plus pénibles recherches, & il seroit à desirer que les personnes à portée de consulter, comme l'Auteur, les dépôts de nos Chartres, daignassent, comme lui, en publier les Monumens les plus intéressans; je pense donc que son travail ne peut qu'être bien reçu du Public. A Paris, ce 5 Février 1788.

Signé, Boyer.

### PRIVILEGE DU ROI.

A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans-Civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra: Salut. Notre amé le sieur Morand, Chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris, nous a fait exposer qu'il destreroit saire imprimer & donner au Public, l'Histoire de la Sainte-Chapelle, s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de privilége pour ce nécessaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Exposant, nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de sois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume; voulons qu'il jouisse de l'effet du présent Privilége, pour lui & ses hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocède

à personne; & si cependant il jugeoit à propos d'en faire une cession, l'acte qui la contiendra sera enrégistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilége que de la cession; & alors, par le fait seul de la cession enrégistrée, la durée du présent Privilége sera réduite à celle de la vie de l'Exposant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, si l'Expofant décède avant l'expiration desdites dix années; le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, portant Règlement sur la durée des Priviléges en Librairie. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres Personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de celui qui le représentera, à peine de saisse & de confiscation des exemplaires contrefaits, de six mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, concernant les Contresaçons. A la charge que ces Présentes seront enrégistrées tout au long sur le Régistre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Règlemens de la Librairie, à peine de déchéance du présent Privilége: qu'avant de l'exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Gardedes-Sceaux de France, le Sieur DE LAMOIGNON, Commandeur de nos Ordres; qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit

Sieur de Lamoisnon; le tout à peine de nullité des Présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses hoirs pleinement & paissiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & seaux Conseillers-Secrétaires, soi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le vingt-six jour du mois de Mai, l'an de grace mil sept cent quatre-vingt huit, & de notre Règne le quinzième. Par le Roi, en son Conseil.

LE BEGUE.

Registré sur le Registre XXIII, de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 1462, Fol. 561; conformément aux dispositions énoncées dans le présent Privilège, & à la charge de remettre à ladite Chambre, les neuf Exemplaires prescrits par l'Arrêt du Conseil du 16 Avril 1785. A Paris le six Juin 1788.

Nyon, l'aîné, Adjoint.



# TABLE

#### D E S

# MATIERES.

Les premiers chiffres indiquent le texte. Les chiffres précédés d'un - marquens les Pièces Justificatives.

A BBAYE de Saint Nicaise de Reims réunie à la fainte-chapelle, 209.—178, 181, 183. Nomination des cures de l',—113. Prieurés & Chapelles réunies, 211.

Agate onyx. Description & appréciation de la grande, 64.

Archives. Comment doivent être fermées. Devoir de l'archiviste, 231, 232. — 78,81,112, 190, 191. Argenterie convertie en monnoie, 201.

Assemblées, au sujet de la croisade, 122. De prélats & de docteurs, 156, 161. A la chambre de Saint Louis, 230. Assemblées générales & particulieres des trésorier & chanoines. Comment doivent se tenir; jours & objets des, —66, 111, 115, 122, 123, 163, 164, 175, 177.

Aumusses particulieres données aux

tréforier & chanoines, 143, — 56. Avocat de la fainte-chapelle, doit être appellé dans l'assemblée, avant d'entreprendre aucun procès, — 176.

BAUDOUIN. Sceau & fignature de l'empereur, 68.—8.

Bénéfices de la fainte-chapelle, ne font pas purement eccléfiastiques, 71. Déclarés incompatibles, 233.—195, 196. Affectés aux eccléfiastiques de la chapelle & oratoire du, 249, 250.

CARACALLA. Pierre gravée fous le nom de faint Pierre, 56.

Cérémonies. Couronnement, de Marie de Brabant; médaille frappée à ce sujet, 76, 77. De la reine Marie de Luxembourg, 120. De la reine Jeanne d'Evreux, 121.

#### DES MATIERES.

De la reine Isabelle de Baviere, 151. Fiançailles de la reine Isabeau, 157. Mariage de l'empereur Henri de Luxembourg, 82. Réception de l'empereur & du roi des Romains, 146. Maniere de recevoir le roi & les princes, 207.

Chambre des comptes. Administration de la, 176, 211, 212, 213, 214. — 192.

Chanoines. D'abord fondés fous le nom de principaux prêtres, ou maîtres-chapelains, & marguilliers; doivent être prêtres, 65, 69, 185. — 3,8,33,93,110,175.

Quand furent nommés chanoines, 110. — 35. Maniere de les recevoir, — 79. tenus d'assister le trésorier, quand il officie pontificalement, — 113. Leur place aux fermons, — 162. Rang des chanoines-prêtres, & in minoribus, 203. — 162, 175.

Serment, — 209.

Chantre. Fondation, revenus & obligations du, 112, 113.—43, 44, 47, 65, 162. Doit être élu parmi les chanoines; fa place au chœur; fon ferment, 114—71, 207.

Chapelains, maîtres, voyez chanoines. Chapelains & clercs. Fondés avec les chanoines, 66, 69, 109,—3, 8. Leur nombre réduit à vingt,
224. — 161. Maniere de les recevoir, 185. — 94, 120. Logement
des, 181. — 85, 91, 102, 110,
121. Augmentations & diminutions
de gages, — 120. Fonctions &
obligations, 159, 160, 184, 185.
— 61, 62, 63, 64, 65, 66, 89,
90, 91, 95, 218, 219. Serment,
160. — 67, 210. Ne peuvent participer à l'administration, — 99.

Chapelains-perpétuels. Fondation, fonctions, obligations des, 76, 81, 82, 86, 108, 123, 224. — 15, 18, 21, 23, 28, 32, 53, 97, 98, 161, 162, 163, 176, 177. Ne peuvent participer aux assemblées & à l'administration. — 162. Leur rang avec les chanoines, idem. Serment, — 209.

Chapelles de la prévôté & vicomté de Paris, ont été pendant longtemps à la collation du tréforier, 125. Liste des chapelles & chapellenies, fondées dans la faintechapelle, 127. Provisions ad tempus, de la chapelle de faint-Michel & faint-Louis, 103, — 199.

Chefcier. Sous-chefcier, 106, 107.—31, 177.

Collége de la fainte-chapelle. Premiere fondation du, 65. — 3. Seconde fondation, 69.—8. Augmentation, 76, 81, 82, 86, 108, 109, 123.—15, 18, 21, 23, 32, 33, 53. Suppression de six ecclésiastiques, 223—161. Etat actuel, 225. Ne forme point chapitre, 162.—74, 78, 80, 81. Titres & qualifications ordonnées pour les actes du, 224.—161. Assiste au convois de nos rois, 170, 179, 183, 189, 191, 193. Prête ferment de sidélité au roi, 201. Ses pertes successives, 127, 182, 209, 210. Autorisé depuis 1681, à demander un supplément de revenus, 223.—161.

Concierge - Bailli du palais. Son origine & ses prérogatives, 93, 94.

Corne de bison, anciennement sufpendue à la voûte de la faintechapelle, 206.

Cure de la fainte-chapelle, affectée au tréforier, 92. — 24, 48. Les chanoines & chapelains & clercs à tour de rôle, desservoient primitivement la, 67, 99, 159. — 6, 12, 64, 66, 95, 218, 219. Procès au sujet de la, 96. Casuels & offrandes à qui appartiennnent, — 119, 220. Nouveautés introduites à la basse faintechapelle, 103, 104. Cures de Normandie, 119. Cures de Saint-Nicaise, voyez Abbaye.

Dent de morfe gardée dans le tréfor, 49.

Distributeur. Distributions. Nomination & fonctions du, 187. — 63, 70, 99, 122, 163. Proportion des distributions, 66, 70, 211, 223, 230. — 4, 9, 14, 21, 70, 95, 97, 99, 119, 124, 161, 163, 183, 189, 190, 191, 192.

Domaine de Sens, 72. — 13. De Paris, 80, 151. — 69. De Caen & Bayeux, 110, 111. — 52. De Gonesse, 122. De Saint-Quentin & Riblemont, 143. De Senlis & Chaumont, 156.

Echoppes de l'enceinte du palais, n'auroient jamais dû exister. Puisfans motifs pour les détruire, 189.—103.

Enfans de chœur, 89. Bourses du collége de Navarre, affectées aux, 187. — 101. De leurs réceptions, sorties & récompenses, — 121. Maîtres & enfans soumis au tréforier seul, & en son absence, à son vicaire-chanoine, — 121. De

#### DES MATIERES

la nomination des maîtres; & de leurs obligations, — 88, 177.

Exemption de la fainte-chapelle, voyez Priviléges.

Fondations, 65, 69, 109, 159. 161. — 3,8,61,67,72, 73, 92. De l'acquit des, 234. Voyez Réglemens.

GAR DE du palais. De la, 104.

Hommes illustres de la faintechapelle, 262.

Huissiers. Nomination, fonctions & priviléges des quatre, 187. — 100,

L É GAT. Prétention déplacée d'un,

Maisons canoniales. Entretien des, 176, 214. — 192. Lods & vente accordés à deux chanoines, pour indemnité de, 204.

Maîtres des enfans de chœur, voyez Enfans de chœur.

Marguilliers. Du nombre des chapelains & clercs; fondés avec les chanoines, 66, 69, 186. — 3, 8, 94. Fonctions & obligations des,

- 63, 64, 94. Réception, 234. - 120. Serment, 160. - 67, 210.

O F F I C E divin. Chapelains tenus de faire l'office pour les tréforier & chanoines, 67, 184, 235, 236.—6, 12, 65, 90, 94, 110, 218, 219. Réglemens pour l',—62, 63, 64, 72, 214, 215, 216, 217, 218. Fixation de l'heure des matines, — 191. Excufes valables pour être dispensé de l', 66, 258, —4, 10, 99, 191, 224, 225.

Official. Chapelain perpétuel ne peut être, — 81, 88, 91.

Offrandes. Destinées à payer les distributions, & à entretenir le luminaire & les vitraux de la sainte-chapelle, 66.— 5, 6, 11. Données par la suite aux trésorier & chanoines, 81, 218.— 91, 97, 119, 220, 221.

Orgues. Organiste, 35. - 227.

Ouvriers à marteaux ne peuvent occuper dans les rues Saint-Louis & Sainte-Anne, 205.

PARCHEMINIER. Du, 108.

Prédicateur. Des places aux fermons, 218. — 118, 162.

Prieres de quarante heures, quand faites pour la premiere fois, 201.

Priviléges royaux. Exemption de la fainte-chapelle, 70, 77, 92, 93, 189, 190, 220. Exemption de décimes, 81. Droit de commensalité & de committimus, 78.—16, 106, 204, 227. Droit de francfalé, 181.—114. Exemption de ban & arriere-ban, 200. Priviléges des Huissiers, 187.—100. Priviléges apostoliques, 65, 75, 76, 80, 89, 92, 93.—2, 17, 24, 48, 58, 59, 60.

Procès des trésorier & chanoines, 70, 236.—14, 197. Au sujet de la cure, 96. A l'occasion de la chantrerie, 116. Pour faire ériger le collége de la fainte-chapelle en chapitre, 162.—74, 79, 80. Avec les chapelains & clercs, 184, 235. A l'occasion du lutrin, 218. Pour une cave, & la nomination d'un marguillier, 234. Doivent être aux frais des parties, 237, 238.—123, 197, 198.

Processions, 152, 157, 169, 190, 191, 192, 194, 202, 215, 229.—
218. Rang du collége de la faintechapelle dans les processions générales, 170, 229.

RECEVEUR, 110, 318. — 39, 91, 112, 191, 199. Dispensé d'assister aux Offices, 191. Serment, — 222.

Régales. Pourquoi avoient été données à la Sainte-Chapelle, 175.

Réglemens, arrêts de, 70, 156, 161, 162, 163, 164, 169, 181, 184, 217, 223, 226, 230, 236.

— 14, 20, 60, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 88, 89, 92, 102, 108, 128, 164, 184, 197.

Religieux, Augustins chargés de faire l'office à la fainte-chapelle certains jours de l'année, 88. — 25. Jacobins & Cordeliers, 41, 89. — 26. Carmes, 119. — 49. Mathurins & de fainte-Catherine, 41, 124. — 55, 127.

Reliques. Description de la grande châsse, 40. Inventaire des, 42. Concession des principales, 67.—7. Sommes qu'elles coûtèrent à faint Louis, 11, 12.—227. Comment la fainte couronne sut apportée à la fainte-chapelle; de quoi elle est composée; médaille frappée à ce sujet, 11, 14. De la vraie croix 5. Opinions sur le bois de la vraie croix, 10. Portion de la vraie croix déposée à la fainte-chapelle,

14. De la croix de victoire, 23. trésorier & chanoines tenus de garder la vraie croix tour à-tour, - 6, 12, 110, 119, 206, 208. Le trésorier seul doit avoir la clef des reliques, & la laisser, en son absence, à son vicaire-chanoine.-112. Exposition de la vraie croix le vendredi-faint, pour les malades, 171. Enlevement d'un morceau de la vraie croix, 193. Enlevement de cinq rubis balais attachés aux reliquaires, 195. La vraie croix est portée au premier président, quand il est dangereusement malade, 217. Adoration de la vraie croix par la chambre des Comptes, 259. Du fang de N.S. 15. De la lance & de l'éponge, 19. De la robe de N. S. 23. Du faint fuaire, 24. Bois de chauffage accordé à l'Hôtel-Dieu, pour faire porter les reliques de la fainte-chapelle à la fuite de nos rois, 120. — 50, 51. Serment fur les faintes reliques, ordonné au régent du royaume, 145. Ouvertures de la grande châsse, 146, 178, 192, 223. - 106. Les clefs en étoient anciennement gardées par nos rois, 178, 200. - 104, 105, 106. Quel est le dépositaire actuel, 216.

Réfidence & pernoctation, d'obliga-

tion pour le collége de la faintechapelle, 66, 67, 69, 120, 186, 226, 252, 253 — 6, 12, 94, 95, 97, 114, 161, 175, 206, 207, 208, 209, 210, 223.

Rit de la fainte-chapelle, 103, 202.

— 116.

Saint Louis. Précis historique fur, 1. Voyage à la terre-fainte, 73. Sa mort, ses obsèques & sa sépulture, 74, 75. Sa canonisation, 83. Élévation de son corps, 85. Translation de ses reliques, 155. Sa sête établie de précepte, 203.

Sainte-chapelle. Origine de la, 26.—
1, 2. Description de la, 27. Choses remarquables, 30. Sa consécration, 68. Incendie, 205. Réparations faites à la basse, 229.

Secrétaire du collége, 231, 232, — 190, 191.

Sépulture particuliere des tréforier & chanoines, 229. Le tréforier a droit d'accorder la fépulture dans la basse fainte-chapelle; distribution des émolumens en provenans, — 118, 119.

Sonneur. Du, — 116, 214. Statuts. 252, — 211.

### TABLE DES MATIERES.

Terres. De Picauville, — 69. De Souppes & Savigni, 110. — 32,40. De l'Engennerie,141. Aquisition de la terre de Fericy, & des prés de Neuilly, 150, 175. Donation des terres de Picpus, 192.

Tréfor des reliques. Voyez Reliques. Tréfor des chartres, confié à la garde du Procureur-général, 152.

Trésorier. Maître chapelain institué chef de la fainte-chapelle, 69, 263. - 12, 88. Quand fut qualifié du nom de, 110. - 35. Est curé de la fainte-chapelle, 92.-24, 48. A la furintendance du collége d'Hubant, 123. Bénéfices unis à sa dignité, 142. A droit de visite dans le chapitre de Vincennes, 147. A toute la jurisdiction fur le collége de la faintechapelle, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168. — 74, 75, 78, 79, 81, 82, 88, 100, 112. Doit être prêtre, 169, 185. — 76, 93. Serment du, 252. - 206. A droit d'officier pontificalement, & quand il veut, affisté de deux chanoines, 150. - 59,113, 125. Autres droits

du 14, 20, 113, 116, 117, 118, 119, 121. Liste des trésoriers, 306.

Usages. Table chronologique, anciennement attachée au cierge paschal, 121. Ancien usage pour les jours de grandes sêtes, 151. Services solemnels pour le roi, la reine & les ensans de France, 145. Cérémonie de l'Ange, 180. de la sête des sous, & de la messe solemnelle pour la rentrée du parlement, 220. Usages particuliers, 259. Comment peuvent être changés, 168, 252. — 115, 207, 209.

Vacances. Jours où elles sont défendues, 186, 224. — 97, 163, 176, 211.

Valentinien III fervant d'ornement au bâton cantoral. Buste de, 56.

Vicaire-chanoine. Le chantre ne peut être, 239. — 96. Droits du, 164, 231, 232. — 78, 79, 81, 112, 119, 120, 121, 190, 191. Vicaire de la basse sainte-chapelle, 67, 96, 99, 103, 104, 159. — 6, 12, 64, 65, 95, 119, 218, 219, 220.

Fin de la Table des Matières.

# TABLE

Des principaux Auteurs & autres Personnes citées dans l'Histoire de la Sainte-Chapelle.

AILLY. Pierre d', page 156. Anguier. Guillaume, 273. Anielme. 7. Aubery. Jacques, 301. Auvry. Claude, 217, 300, 307. Baillet. Adrien, 22. Balzac. Charles de, 103, 124, 307. Banduri. Anselme, 57. Barjot. Christophe, 298. Barrin. 204, 218, 219, 295. Baudius. Dominic, 295. Bayle. Pierre, 292. Beaulieu. Geoffroy de, 3, 4. Bechebien. Pierre, 276, 306. Belyn. Guillaume, 254. Blacfort. Armand-Auguste Langlois de, 303. Blanchart. François, 281, 294. Blanchefort. Charles de, 283. Blanchet. Hugues, 274, 306. Boileau. 220, 229, 265, 306. Bomare. Valmont de, 206. Bonfons. Pierre, 193. Borel. 256. Boulay. César-Égasse du, 268. Bourbon. Jacques de, 164, 258, 274. Bouville. Jean de, 264. Brantôme. Pierre Bourdeille de, 27. Brézé. Louis de, 291, 307. Brossard. Sébastien de, 297. Brodeau. Julien, 243.
Burchard. 14, 22.
Camus. 269.
Cauchon. Pierre, 276.
Cenal. Robert, 286, 305.
Champigny. Antoine - Bochard de, 101, 148, 149, 307. Chamron. Nicolas de Vichy, 101, 118, 182, 237, 239, 307. Chanteloup. Gaultier de, 264. Charondas. Louis, 246. Chatel. Olivier du, 278, 306. Ciaconius. Alf, 68.

Clugny. Guillaume de, 279. Coligny. Odet de Chatillon de, 287. Commines. Philippe de, 179, 265. Condé. Gilles de, 112. Crepin. Antoine, 279, 306. Crete. Jean, 265. Crevecœur. Guillaume de, 265. Daniel. Gabriel, 144. Daudin. Jean, 270.
Dauxi. Jean, 279, 306.
Dongois. Gilles, 298, 301.
Darfonval. Jean, 276. Dubois. Antoine, 282. Du Bouchet. Jean, 289. Du Breul. Jacques, 3,98, 123, 247, Du Cange. Charles du Fresne, 11,144. Duchesne. André, 264. Du Pin. Louis Ellius, 19. Dupré-Gilbert. Regnault, 267. Espinassi. Mademoiselle d', 257. Espinay. Jean d', 280. Estampes. Pierre d', 22.
Estampes. Pierre d', 22.
Estampes. Pierre d', 22.
Estampes. Claude de l', 38.
Faucon. François, 278, 286.
Filleau. Jean, 34.
Flety: François, 154.
Flety: Gaston, 28 Fleuriau. Louis - Gaston, 38, 99, 100, 148, 303, 307. Fleury. Claude, 18. Formé. Nicolas, 296. Fournier. Jean, 279. Fusy. Antoine, 99.
Gaigny Jean de, 290.
Galland. Pierre, 278. Gassendi. Pierre , 62 , 64. Gedoyn. Nicolas, 304. Gillot. Jacques, 294. Godefroy. Denis, 265, 272, 276, 279, **2**82. Gomez. Louis, 98. Gouffier. Louis, 288. Gretzer. Jacques, 25. Halluin. François du, 283.

Paradin. Guillaume, 37, 256. Peiresc. Nicolas-Claude-Fabri de, Hamelin. Jacques, 289. Harlay. Robert de, 94. Huer. Pierre-Daniel, 268. 50, 60, 61, 62, Perron. Jacques-Davi du, 295. Joinville. Jean de, 3. Perrault. Charles, 206. Perthuis. Jacques-Léon de, 118. Joly. Claude, 94, 203. Jouston. 206. Juret. François, 295. Peyrat. Guillaume du, 98. La Bourdaissère. Philibert Babou Picot. Eustache, 140, 215. de, 289, 307. La Chapelle. Jean de, 264. La Marche. Olivier de, 78. Pithou. Pierre, 78. Platine. Barthelemi, 85. Pontbrian. Olivier de, 280, 306, 307. Ladvocat. Jean-Baptiste, 266. Portes. Philippe des, 192. Pot. Philippe, 284, 307. Preess. Raoul de, 265. Laon. Gui de, 167, 306. Launoy. Jean de, 278. Lebœuf. Jean, 267. Rapin. Nicolas, 293, 295. Le Blanc. 3. Lefebure. Jérôme, 295. Ratramne. 266, 294. Raymond. Joseph-Honoré, 239. Le Roi. Jacques, 63. Regnault. Matthieu, 248. Lipse. Juste, 10. Robertet. Jean, 283. Rouillard. Sebastien, 29, 243. Liron. Jean, 295. Roullé. 99.
Rouller. Richard le, 190, 285.
Rubens. Pierre-Paul, 59, 63.
Rully. Philippe de, 276, 306.
Roffy. Jean, 290. Lommius. Josse, 173. Longueil. Pierre, 297. Louet. Georges, 71.

Maissères. Jacques de, 290.

Mariette. P. J., 63. Sailly. Charles de, 116. Martel. J. Lambert, 169, 306. Saint-Amand. Jean Tristan de, 59,75. Martenne. Edmond, 269. Matthieu. 66, 70, 306. Melun. Etienne de, 265. Saint-Juste. Jean de, 268. Sanguin. Antoine, 284. Savaron. Jean, 294. Saveuses. Charles de, 300. Meulan. Grégoire de, 70, 82, 83, 263, 306. Mézeray. François-Eudes de, 151, Sauval. Heari, 172, 206. Sixtus Senensis, 291. 270, 300. Molé. Édouard, 299, 307. Souvré. Gilles de, 296, 306. Monnier. Guillaume-Antoine le, 305. Sponde. Henri de, 22. Thomassin. Louis, 34.
Thou. Jacques-Auguste de, 278.
Tillet. Jean du, 170, 269. Montfaucon. Bernard de, 59,60,63. Montliard. Abel de, 294, 307. Montmorency. François de, 94, 178, Touchart. Jean, 293, 307. 179, 216, 248, 281, 283, 299. More Charles, 230. Tournely. Honoré, 305. Tourneux. Nicolas le, 302. Valette. Bernard de la, 94. Moréri. Louis, 292, 293, 300. Mortis Jean, 176, 277. Nicolay. Aymard-Charles Marie, Vernhe. Jean-Joseph Bastid de la, 248, 250. Vest. Jean de, 282. 29, 199, 299. Ogier. François, 20. Oresme. Nicolas, 268. Vienne. Hermand de, 156. Ouvrard. René, 302. Villiers. Louis de, 282. Paciaud Paul, 172. Voltaire. François-Marie - Arrouet Paulmier. Pierre, 248. de, 267. Papillon. Philibert, 295. Usserius. Jac, 294.

Fin de la Table.





ATH ON COM



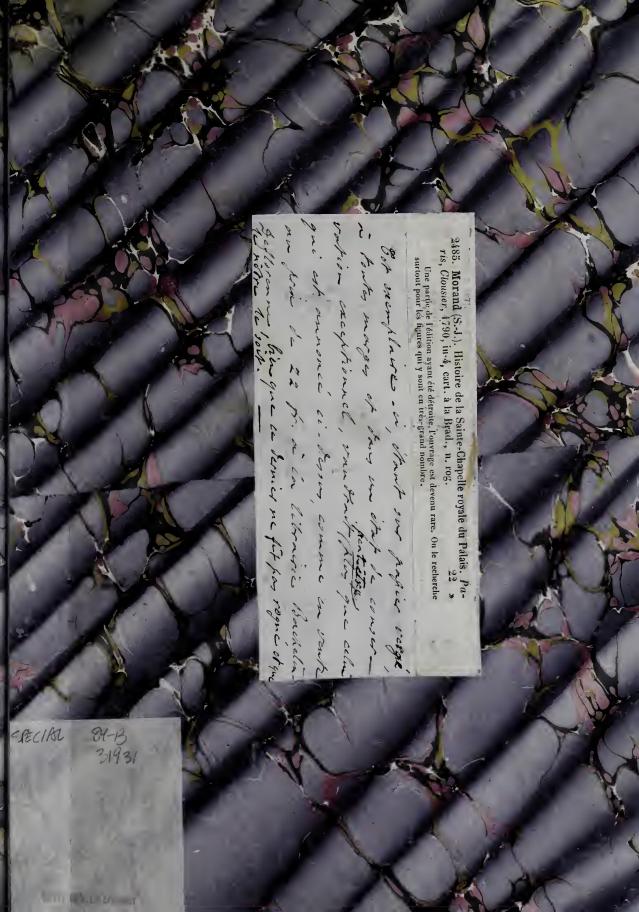

